

150 D 12

> 150 D 120

102-1-167

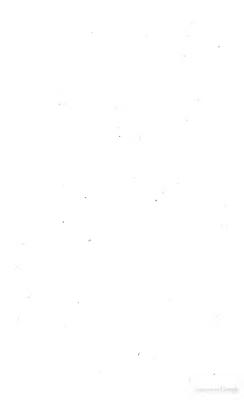

# HISTOIRE ABRÉGÉE

DE LA

## LITTÉRATURE GRECQUE.



### HISTOIRE ABREGÉE

DE LA

### LITTÉRATURE GRECQUE,

DEPUIS SON ORIGINE ICSOU'A LA PRISE DE CONSTANTINOPLE PAR LES TURCS.

PAR F. SCHOELL.

TOME SECOND.



#### A PARIS,

Chez F. SCHCELL, Libraire, rue des Fossés-Montmartre,

1813.

#### Autres ouvrages du même auteur;

Répertoire de littérature ancienne, ou Choix d'auteurs classiques grecs et latius, d'ouvrages de critique, d'archéologie, d'antiquité, de mythologie, d'histoire et de géographie anciennes, imprimés en France et en Allemagne. Paris, 1808, 2 vol. in-6°.

Précis de la Révolution françoise et des guerres que, la France a soutenues depuis cetérémement jusqu'un 1.º avril 1810. 2º. édit. Paris, 1810, in-18-Description de Romé ancienne, d'après Ligorius, Donati, Nardini, Adler et des voyagenrs modurnes; avec un plan de Rome ancienne et une gravure coloriée. Paris, 1811, jn-18.

Elémens de chronologie historique. Paris , 1812, 2 vol. in-18.

Tableau des Peuples qui habitent l'Europe, classés d'après les langues qu'ils parlent; et Tableau des religions qu'ils professent. Nouvelle édition, entièrement resondue, avec une carte de l'Europe. Paris, 1812, in 80.

### TABLE DES MATIÈRES

#### DANS LE DEUXIÈME VOLUME.

### DEUXIEME PARTIE.

| LITTERATURE SACREE ET ECCLESIASTIQUE.                             |
|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                   |
| DIVISION EN SEPT CHAPITRES, page 3.                               |
| CHAPITRE I. Des livres de l'Ancien-Testament, originairement      |
| écrits en grec, ou qui ne nous sont parvenus qu'en cette          |
| langue, 5.                                                        |
| Introduction, ibid.                                               |
| Changement qu'éprouva la littérature des Juiss pendant            |
| la captivité de Babylone , ibid.                                  |
| Division de leurs livres sacrés, en canoniques et apo-            |
| cryphes, 7.                                                       |
| Division des livres de l'Ancien-Testament rédigés en grec , ibid. |
| 1. Le livre de l'Ecclésiastique ou la Sagesse de Jésus, fils      |
| de Sirach, 8.                                                     |
| Son auteur, ibid.                                                 |
| Son contenu, ibid.                                                |
| Il se divise en trois parties, ibid.                              |
| war and the state of the formula denis for a                      |



Son autorité canonique , 10.

Traductions qui en existent . 11.

2. Le livre de la Sagesse , ibid.

Son objet, ibid. Première partie de cet ouvrage, 12.

Seconde partie , 13.

Son auteur, 14. Son antorité cahonique . 16.

Traductions qui en existent , ibid.

3. Les livres des Maccabées , ibid.

Leur objet, 17.

Premier livre, ibid. Second, 19.

Troisième . 21.

4. Le livre de Judith , 22.

5. Le troisième livre d' Esdras, 23.

6. Le livre de Baruc, 24.

7. Le livre de Tobie, 25.

8. Le cantique des trois enfans dans la fournaise, 26. q. L'histoire de l'idole de Bel et du Dragon, ibid.

10. Histoire de Susanne , 27.

11. Additions an livre d' Esther. 28.

CHAPITRE II. Des Traductions grecques des livres de l'Aucien-Testament rédigés en hébreu.

1. Des Septante ou de la Traduction d' Alexandrie.

Origine de cette dénomination , 29. Cette traduction a été faite successivement , 34.

Révision qui en fut faite par Origène, 36.

Révision de St.-Lucien, 39. Révision d'Hésychius, 10.

Révision de St.-Basile, ibid.

Quatre classes d'éditions imprimées des Septantes

1. Édition d'Alcala, ibid.

2. Edition d'Alde, 41.

3. Edition de Rome, 42.

4. Édition de Grabe, 46.

Commencement d'une cinquieme classe d'éditions, 46.

2. D'Mquila, 47.

3. De Symmaque, 48. 4. De Théodotion : 4q.

5. De l'Editio quinta , 50.

6. De l'Editio sexta , ibid.

7. De l'Editio septima, ibid.

8. De l'Hébreu , 51.

9. Du Syrien , ibid. 10. Du Samaritain, 52.

11. De l'Helleniste , ibid.

12. De la traduction grecque de Venise ; ibid.

CHAPITRE III. Des livres composant le Neuveun-Testament.

Origine et signification de la dénomination de Nouveau-Testament, 54.

Division des livres composatit le Nouveau-Téstament, 55.

Du canon du Nouveau-Lestament, 56.

Ouvrages attribués à Jésus-Christ, 57.

Section I. Des trois premiers Évangiles canoniques , selon St.-Matthieu . St.-Marc et St.-Luc , El des Actes des Apôtres.

Signification du mot Évangile, 58,

Des divers Evangiles cités par les Saints Pères.

Évangile des Hébreux, 59.

Évangile de Marcion , 61.

Commentaires des Apôtres, 62. Évangile de Cérinthe, 60,

Diatessarôn de Tatien, ibid.

Evangiles des Pères apostoliques, 64.

Evangile primitif, 66.

Évangile selon St.-Mathieu , 74.

Evangile selon St.-Marc, 78.

Évangile selon St.-Luc, 81. Actes des Apôtres, 83.

Section II. Des ouvrages de St.-Jean l'Évangéliste.

De l'Évangile selon St. Jean, 85.

a\*

#### TABLE

- 2. De la première Épitre de St.-Jean, 87.
- 3. De la deuxième Épitre de St.-Jean , 89.
- 4. De la troisième Épître de St.-Jean , 90.
- 5. De l'Apocalypse de St.-Jean, ibid.

#### Section III. Des Épitres de St.-Paul , 94.

- 1. Épitre aux Romains , 97.
- 2. Les deux Épitres aux Corinthiens , 99.
- 3. Épître aux Galates , 100.
- 4. Epître aux Ephésiens, 101.
- 5. Épître aux Colossieus, 104.
- 6. Épître à Philémon , ibid.
- 7. Épître aux Philippiens, 108.
- 8. Les deux Épîtres aux Thessaloniciens , 106.
- q. Les deux Épîtres à Timothée , 107.
- 10. Epître à Tite, 108.
- 11. Epître aux Hebreux , 109.

#### Section IV. Des Epitres catholiques, 111.

- 1. Des Epitres de St.-Pierre , ibid. 2: De l'Epitre de St.-Jacques , 114.
  - 3. De l'Épître de St.-Jude, 116.

#### CHAPITRE IV. Des anciennes Traductions du Nouveau-Testament. 118.

- 1. Peschito ou ancienne Traduction syriaque, ibid.
- 2. Traduction syriaque dice Philoxénienne, 120.
- 3. Traduction syriaque de Jérusalem , 121.
- 4. Traductions coptes, ibid.
- 5. Traductions arabes , 122.
- 6. Traduction éthiopienne, 123.
- 7. Traduction arménienne, 124.
- Traductions persanes, 125.
   Traductions latines, ibid.
- De la Vulgate et de ses principales éditions, 126.
- 10. Traduction allemande on gothique, 129.
- 11. Traduction slave, 131.
- 12. Traductions anglo-saxonnes, 132.

Chapitre V. Des principaux manuscrits et des éditions imprimées du Nouveau-Testament.

Manuscrits autographes, 133.

Familles, recensions ou éditions des manuscrits, 134.

Manuscrit du Vatican , 137. Manuscrit d'Alexandrie , 138.

Manuscrit d'Alexandrie , 158.

Manuscrit de Cambridge , 139.

Collections de manuscrits de Poussines et La Cerda , 140. Différentes classes des éditions du N. T. , 141.

Principales éditions par ordre chronologique.

- 1. Edition d'Alcala, 142.
- 2. Édition d'Erasme , ibid.
- Édition de Robert-Étienne, 144.
   Edition de Bryan Walton, 148.
- 5. Édition de Jean Fell . ibid.
- 6. Édition de Jean Mill, 149.
- 7. Édition de Jean-Albert Bengel , ibid.
- 8. Edition de Wetstein , 150.
- Édition de Griesbach , ibid.
- 10. Édition de Mathæi , 152.
- 11. Édition de Woide, ibid. 12. Édition d'Alter, ibid.
- 13. Édition de Birch, 153.
  - 14. Edition de Kipling , ibid.
  - 14. Edition de Kipling , ibid. 15. Édition de Kœppe , ibid.
- CHAPITRE VI. Des Traductions latines et françoises du Nouveau-Testament, faites depuis le quinzieme siècle.
  - Des traductions latines.
     D'Erasme de Rotterdam, 154.
    - 2. De Pagnin , ibid.
  - 3. De Thomas de Vio, 155.
  - 4. Des théologiens de Zuric , 156.
  - 5. De Châtillon, 157.
  - 6. De Théodore de Bèze , 158.
  - De Thalemann, ibid.

- 8. De Reichard , 159.
- 9. De Schott, ibid.
- 2. Des traductions françoises.
  - 1. Traductions faites par des Catholiques. 1. Par Lefevre d'Estaples, 160.
    - 2. Par les théologiens de Louvain , ibid,
    - 3. Par René Benott , ibid.
    - 4. Par Jacques Corbin, 161.
    - 5. Par Michel de Marolles , ibid .
    - 6. Par Isaac-Louis le Maître de Sacy, ibid.
  - 7. Par Denys Amelote, ibid.
  - 8. Par les solitaires du Port-Royal, ihid.
  - 9. Par Antoine Godeau, 162.
  - 10. Par Quesnel, ibid.
  - 11. Par Bouhours , Tellier et Bernier, ibid.
    - 12. Par Richard Simon , ihid.
  - 13. Par Charles Huré , 163.
  - 2. Traductions faites par des Protestans :
    - 1. Bible de Genève, 163.
    - 2. Bible de Châtillon , 165. 3. Bible de Le Cène, ibid.
    - 4. Nouveau-Testament de Le Clerc , 166.
    - 5. Nouveau-Testament de Beausobre et Lenfant , ibid.
- 6. Édition stéréotype du Nouveau-Testament , ibid. CHAPITRE VII. Des Pères de l'Église et des autres ésrivains

ecclésiastiques grecs jusqu'au quinzième siècle. Premier siècle et commencement du second , 167

Pères de l'Eglise, ibid.

Pères Apostoliques , 168.

Saint-Clément de Rome, ibid.

Saint-Ignace , Philon de Tarse, Agathopus , 169.

Saint-Polycarpe, 170. Saint-Barnabé, ibid.

Hermas, 171.

Saint-Prochore, ibid,

Saint Denis l'Aréopagite, 171.

#### Ouvrages apocryphes.

Ponce-Pilate , 172.

Saint-Jacques le jeune , 172.

Saint-Thomas, ibid.

Epître aux Laodiciens, 173.

Épître des Corinthiens à St.-Paul, ibid, Épître de St.-Pierre à St.-Jacques, ibid.

Saint-Lin, ibid.

Seconde moitié du deuxième siècle.

Papias, 173.

Saint-Justin-le-Martyr, 174.

Tatien, 175.

Saint-Irénée , ibid.

Athénagoras, ibid.

Saint-Théophile, 176. Saint-Clément d'Alexandrie, ibid.

Méliton, ibid.

Hermias, 177.

Aquila, Théodotion et Symmaque, ibid.

L'auteur du testament des douze patriarches, ilid. Troisième siècle,

Sextus Julius Africanus, ibid.

Saint-Hippolyte, 178.

Origène, ibid.

Ammonius d'Alexandrie, 180.

Saint-Grégoire le Thaumaturge, ibid.

Denys-le-Grand, ibid.

Paul de Samosate , 181.

Archelaüs, ibid.

Diodore ou Tryphon , ibid.

Saint-Lucien, ibid.

Hésyehius d'Alexandrie, 181. Saint-Méthodius, 182.

Saint-Pamphile, ibid.

Quatrième siècle.

Constantin-le-Grand, 182,

Saint-Dorothée, 183. Arius, ibid. Alexandre d'Alexandrie, ibid. Eusèbe de Béryte, ibid. Eusèbe de Césarée , 184. Saint-Pierre d'Alexandrie, ibid. Saint-Eustathe, ibid. Saint-Athanase, 185. Théodore d'Héraclée, 186, Eusèbe d'Emèse, ibid. Sérapion , ibid. Saint-Cyrille de Jérusalem, ibid. Lucifer, ibid. Saint-Éphraim, 187. Aétius , ibid. Eunome, ibid. Mélétius d'Antioche, ibid. Apollinaire l'ancien et le jeune , 188. Tite de Bostres, ibid. Saint-Grégoire de Nazianze, ibid. Cæsarius, 189. Saint-Basile-le-Grand, ibid: Saint-Epiphane, 190. Gélase l'ancien, ibid. Saint-Amphiloque, ibid. Didyme d'Alexandrie, ibid. Saint-Macaire-le-Grand, 191. Saint-Macaire le jeune, 191. Saint-Grégoire de Nysse, ibid. Diodore de Tarsus, ibida Timothée d'Alexandrie, 192. Evagrius du Pont, ibid. Jean de Jérusalem, ibid. Théophile d'Alexandrie, ibid. Philon Carpathius, ibid. Saint-Jean Chrysostome , 193.

Saint-Astère, 193. Sophronius, ibid. Jérôme de Jérusalem, 194.

Cinquième siècle.

Théodore de Mopsueste, 194.

Nonnus de Panoples, ibid.

Marc l'Ascète, ibid. Pallade d'Hélénopolis, 195.

Héraclide de la Chypre, ibid. Polyhe, ibid.

Synésius de Cyrène, ibid. Sévérien, 196.

Jean Cassianus, ibid. Victor d'Antioche, ibid.

Polychronius, ibid.

Saint-Hésychius, 197. Saint-Cyrille d'Alexandrie . ibid.

Nestorius, ibid.

Jean d'Antioche, ibid. Acacius de Berrhoé, 198.º

Acacius de Mélitène, 199.

Memuon d'Ephèse, ibid.

Dorothée de Martianopolis, Alexandre d'Hiérapolis,
Mélétius de Mopsueste, Maximin d'Anazarbe, Helladius de Tarse, Euthérius, André de Samosate.

Rabbulas, Irénée, ibid.

Paul d'Emèse, 200. Maximien de Constantinople, ibid.

Ibas, ibid.

Adrien le Moine, ibid.

Philostorge, Philippe de Side, Socrate le Scholastique, Sozomène, 201.

Théodoret, ibid. Sabin, ibid.

Théodote, 202.

Saint-Isidore de Peluse , ibid.

Saint-Nil, 202. Saint-Proclus, ibid. Saint-Isaac , ibid, Eutychès, 203, Flavien, ibid. Eusèbe de Dorylée, ibid. Basile de Seleucie, ibid. Chrysippe, ibid. Gennadius, 203. Grégentius, 204. Saint-Diadochus, ibid. Gélase le jeune, ibid. Euthalius de Sulce, ibid. Sixième siècle. Jean de Cappadoce, ibid. Procope de Gaza, ibid. Sévérus de Sozopolis, 205. Jean Maxence de Scythopolis, ibid. Grégoire de Girgenti, 206. Zacharie, ibid. Saint-Anastase l'ancien, ibid. Saint-Anastase le jeune, ibid. Jean Philoponus, ibid. Cyrille de Scythopolis, 207, Jean d'Antioche, patriarche de Constantinople, ibid. Grégoire d'Antioche, ibid. Euloge, ibid. Saint-Jean le Scholastique ou Climacus, ibid. Saint-Jean le Jeuneur, ibid.

Eustrate, 208.
André de Césarée, ibid.
Spitème siècle.
Léonce le Scholastique, ibid.
Dorothée l'archimandrite, ibid.
Hésychius de Jérusalem, ibid.
Jean fils de Moschus, ibid.

Antiochus le Moine, 200. Timothée, ibid, George d'Alexandrie , 209. Serge, ibid. Cyrus, 210. Sophronius, ibid. Saint-Maxime, ibid. Théodore de Rhaithu , 211. Saint-André de Crète, ibid. Olympiodore d'Alexandrie, 211. Saint-Anastase le Sinaïte, ibid. George Pisides, 212. Paul de Constantinople . ibid.

Théodore de Cantorbéry, ibid. Saint-George le Sicilien, ibid. Thalassius, ibid.

Jean le Géomètre, ibid. Huitième siècle.

Saint-Germain I , 213. Saint-Côme, ibid. Saint-Jean de Damas, ibid.

Théodore Abucara, 215. Saint-Tarasius, ibid.

Neuvième siècle. Michel le Syncelle, 215. Saint-Théodore le Studite, 216, Alexandre de la Chypre, ibid. Saint-Nicéphore I, ibid. Ignatius Magister, ibid.

Etienne de Constantinople, ibid. Christophore, ibid.

Saint-Méthodius le Confesseur, ibid. Photius, 218. Stylianus Mappa, ibid. Léon le Sage, ibid. Pierre de Sicile, ibid.

Nicétas David, 218. Saint-Méthodius et Saint-Cyrille, 219.

Distime siècle.

Aréthas, 219.
Siméon Métaphrastes, ilòid.
Saint-Nicon, ibòid.
Oceumenius, 220.
Onsième siècle.
Michel Cerularius, 220.
Jean Mauropus, ibòid.
Siméon le Théologien, ibòd.
Nicélas Pectoratus, 221.

Samonas, ibid.
Michel Psellus, ibid.
Théophylacte l'archevêque, ibid.
Nicétas d'Héraclée, ibid.

Pierre & Chartophylax , ibid... Josephe , 222.

Douzième siècle, Jean Zonaras, ibid. Michel Glycas, ibid. Théodore d'Edesse, ibid. Nicétas le Philosophe , ibid. Euthymius Zigabénus, ibid. Nilus Doxapatrius , 223. Andronic Camatérus, ibid. Théophane Céramée, ibid. Alexius Aristénus, ibid. Lucas Chrysoberges, 224. Théorianus, ibid. George Cupharas, ibid. Eustathe, ibid. Andronic Comnène , ibid. Nicétas Acominatus, ibid. Théodore Balsamon, ibid.

Treizième siècle.

Jean de Citron , 225.

Germain II , ibid.

Pantaléon, 225.

Nicéphore Blemmida , ibid.

Arsėnius Autorianus , ibid.

Jean Beccus, 226.

George Metochita, ibid.

Constantin Méliténiota, ibid.

George de Chypre, ibid.

Athanase le Macédonien , ibid. George Pachymère , ibid.

Quatorsième siècle.

Nilus Cabasila , ibid.

Nicolas Cabasila , ibid.

Barlaam, 228.

Gregoire Palamas, ibid.

Nicephore Gregoras, ibid.

Manuel Caleca, ibid.

Matthieu Blastares, ibid. Maximus Planudes, 229.

Constantin Harmenopulus , ibid.

Simon de Crète, ibid.

Maxime Chrysoberge, ibid. Philothée, ibid.

Timothee , tota.

Jean Cantacuzène, ibid. Matthieu Cantacuzène, 230.

Demétrius Cydone, ibid.

Jean le Sage, ibid.

Nilus de Rhodes, ibid.

Quinzième siè cle.

Josephe de Bryenne, 230.

Manuel Paléologue, ibid.

Gabriel, ibid.

Esaias, ibid.

Sylvester Sguropulus, ibid.

#### TABLE DES MATIÈRES.

Théodore Xanthopulus, 231; Marcus Eugenicus, ibid. Siméon de Thessalonique, ibid.

Siméon de Thessalonique, ibid. George Gemistus Pléthon, 231:

Jean Bessarion, ibid.

Jean Plusiadénus; Hilarion; Jean Argitopulus; Grégoire Mammas; George de Trébisonde, 232.

Gennadius, ibid.

Table Synortique des écrivains grecs, 235.

APERÇU DE L'HISTOIRE DE LA GRÈCE depuis les temps les plus reculés jusqu'à la perte de l'indépendance; 338 ans avant

### J. C., 291.

14

- Sur le caractère politique de Démosthène, par M. Heeren, 409.
- Des Sophistes, de Socrate, fle Platon et de l'histoire chez les Grecs, par M. Heeren, 415.
- Table alphabetique des matières contenües dans les deux volumes, 415.

#### DEUXIÈME PARTIE.

### LITTÉRATURE SACRÉE

T

ECCLÉSIASTIQUE.

Nous diviserons en sept Chapîtres le précis que nous allons donner de la Littérature sacrée. Dans le premier, nous parlerons des livres de l'Ancien-Testament originairement écrits en grec ou qui ne nous sont parvenus qu'en cette langue; dans le second, des traductions grecques des livres de l'Ancien-Testament rédigés en hébreu; dans le troisième, des livres composant la collection du Nouveau-Testament ; dans le quatrième , des traductions qui en ont été faites dans les premiers siècles du christianisme; dans le cinquième, des éditions du Nouveau-Testament, ainsi que des trois principaux manuscrits qui leur ont servi de base; dans le sixième, des traductions latines et françoises du Nouveau-Testament faites depuis le quinzième siècle : enfin notre septième Chapitre donnera la nomenclature des écrivains ecclésiastiques grecs les plus importans, depuis les Pères apostòliques jusqu'au quinzième siècle.



#### CHAPITRE PREMIER.

Des Livres de l'Ancien-Testament originairement écrits en grec, ou qui ne nous sont parvenus qu'en cette langue.

La littérature hébraïque, remarquable par un caractère d'originalité qui la distingue de celle de tout autre peuple, avoit cessé quelque temps avant la captivité de Babylone. Sous un ciel étranger, au milieu de nations dont les mœurs, la religion et les connoissances étoient entièrement nouvelles. pour le peuple qui s'est nommé par préférence le peuple de Dieu, les Hébreux adoptèrent une autre manière de voir et une philosophie religieuse qui effacèrent ce cachet original empreint sur tout ce que leur littérature avoit produit avant cette époque. Leur langue même subit une altération notable. Pendant leur séjour dans la Haute-Asie, les Juifs. s'étoient accoutumés au dialecte araméen qui dominoit dans ces. provinces; après leur retour dans la terre de leurs pères, ils ne parlèrent plus l'ancien hébreu; leur idiome étoit tantôt le véritable dialecte araméen, tantôt un mélange dece dernier et de l'hébreu.

Leurs idées sur Dieu et sur la Providence avoient entièrement changé; aux notions que Moise leur avoit anciennement données sur ces objets, ils avoient joint les systèmes reçus en Babylonie et en Assyrie où la lumière étoit adorée comme l'émanation directe de la Divinité. Ils apprirent alors à connoître la théorie des démons, êtres intermédiaires entre Dieu et l'homme, qu'ils firent entrer dans le système de leur antique croyauce. La révolution qu'avoit éprouvée l'esprit des Hôbreux fut accomplie, lorsque, transportés de nouveau sur les bords du Jourdain, ils commencèrent à entrer en rapports avec les Grees, mais surtout lorsqu'après les conquêtes d'Alexandre, ces rapports deviurent plus nitmes, et qu'en Palestine, aussi bien que dans Alexandrie et dans les provinces de l'empire des Séleucides, ils vécurent au milien des Grees. Leurs idées religieuses, qui étoient celles d'un peuple placé au premier degré de la civilisation, se trouvèrent dans un contraste trop frappant avec la philosophie et les lumières des Grees, pour qu'ils ne fussent pas naturellement portés à amalgamer les unes avec les autres, et à entre sur leur croyance religieuse la doctrine des philosophés du pagnismes.

Ils durent surtout en sentir le besoin à Alexandrie. C'étoit dans cet as jle ouvert par les Ptolèmérs aux lettres grecques, que florissoit la philosophie platonicienne. Les principaux dogmes de cette philosophie avoient tant d'analogie avec la nouvelle nanière de voir que les Juis sovient rapportée de l'Orient, qu'il leur étoit extrèmement facile de passer de l'une à l'autre, ou plutôt de les réunir et de les confondre tant entre elles qu'avec la croyance dont ils avoient hérité de leurs pères.

Tous les ouvrages composés par les Juifs, depais leur retour de l'Assyrie, portent l'empreinte du changement qui s'étoit opéré dans leurs idées, Ces ouvrages n'ont pu s'élèver tous à la meme considération, les uns ont été admis dans le canon des livres sacrés des Juifs, d'autres en ont été exclus. An nombre des premiers furent surtout ceux qui étoient rédigés dans la langue nationale; cependant cette circonstance ne suffit pas pour les faire recevoir parmi les livres canoniques, puisque l'Écclesiastique ou la Sagesse de Jaus, fils de Sirach, et le premier livre des Maccabées, quoique originairement écrits en lichreu, n'ont pas joui de cette prérogative. Il paroit donc que c'est à quelque autre circonstance qui nous est inconnuc, qu'il faut attribuer le sort divers que ces ouvrages ont éprouvé. Quoi qu'il en soit, j'il paroit que la liste des livres canoniques

a été close peu de temps après l'époque d'Antiochus Epiphanes, roi de Syrie. Dès-lors les Julis avoient deux elasses de livres, que nous nommons, en nous servant d'une expression introduite plus tard par les Chrétiens (1), canoniques et apocryphes. Les Protestans ont conservé ette distinction telle qu'elle a été établie par les Julis; mais l'Église romaine a accordé le rang d'opvrages canoniques à quelques livres regardés comme apocryphes par les Julis et les Protestans.

Tous ces livres sont écrits en gree, ou plutôt ils ne nous sont parvenus qu'en gree; ear, ainsi que nous l'avons déjà observé, deux de ces livres avoient été originairement rédigés en hébreu. Sous le rapport de leur contenu, on peut les diviser en trois classes; les uns sont philosophiques ou moraux, les autres listoriques, les troisièmes poétiques.

Les ouvrages historiques ue sont pas tous d'égale valeur. Le Peuula-Sestéra et le premier liver des Maccabées (à juger ce dernier sans égard à l'autorité canonique que l'Église lui à accordée) sont tirés de honnes sources et out un mérite historique réel; le deuxième livre des Miccabées est érit dans un goût de rhéteur; quelques autres enfin rapportent des traditions populaires dont on ne peut plus 'démèler le fonds historique à travers les fictions qui l'enveloppent.

Les otvrages philosophiques sont au nombre de deux; l'un se conforme à l'ancienne manière hébraïque d'enseigner la morale par des axiomes et des sentences; l'autre est une espèce de dissertation philosophique.

Les poésies enfin ont divers buts; les unes sont destinées à faire valoir quelque dogme ou à prôner certaines vertus; d'autres ne paroissent être que des thêmes d'exercices scolastiques.

Tous ees ouvrages sont des doeumens importans pour l'histoire de la littérature et des seienees des Juiss dans les

<sup>(1)</sup> Ces termes seront expliqués dans le troisième chapitre.

derniers siècles avant J. C.: c'est d'après eux qu'on peut apprésier le degré de civilisation et de lumières auquel cette nation étoit parvenue, et qui différoit suivant les provinces qu'elle labitoit. Ils sont aussi d'une grande utilité pour la critique et l'interprésation du Nouveau-Tessament, pour la connoissance du laugage des écrivains sacrés, et pour l'intelligence de la marche de leurs idées.

Tous ces ouvrages ont été rédigés par des Juis'; mais tous ne sont pas sortis du même pays. Les uns ont été écrits en Palestine, et on les reconnoît aux hébraismes dont leur style est hérissé; et s'ils sont historiques, à leur simplicité: d'autres viennent d'Alexandrie; ces derniers sont remplis de déclamations, et d'expressions poétiques et ampoulées.

Nous allons donner la liste raisonnée des livres de l'Ancien-Testament qui sont rédigés en grec, et que les Juiss ne regardent pas comme sacrés.

#### Le livre de l'Ecclésiastique, ou la Sagesse de Jésus, fils de Sirach.

Le seul ouvrage gree de l'Ancien-Testament, sur l'auteur duquel nous ayons quelque certitude, est celui qu'on nomme l'Ecclésisatique. Son auteur s'est nommé lui-méme (1) Léuva, fils de Sirach, natif de Jérusalem; mais à cette simple indication se borne ce que nous savons de lui. Les interprètes qui l'ont confondu avec le grand-prètre Jason, fils de Simon II, homme intrigant et de mœurs corrompues, n'ont pas cu égard au caractère connu de ce personnage. Rien, au reste, dans cet ouvrage, ne parolt indiquer que son auteur ait exercé les fonctions sacerdotales. L'éloge pompeux qu'il fait (2) d'un grand-prêtre, Simon; les expressions de cet éloge, qui paroissent peindre l'impression

<sup>(1)</sup> Chap. 50.

<sup>(2)</sup> Ibid.

produite par l'air de dignité et de grandeur de ce sacrificateur au l'esprit d'un témoin oculaire, indiquent que Jésus a été contemporain, soit de Simon I mort en 293, soit de Simon II mort a 203, soit de Simon II mort a 203, soit de Simon II mort a 203, soit de Simon II mort a 204, soit de Carte de l'état et de l'é

L'ouvrage de Jésus, fils de Siroch, est un recueil de lieux communs, de préceptes moraux, de réflexions sur les hommes et sur leur conduite dans les divers états et âges de la vie, ainsi que d'apophthegmes, de maximes et de sentences d'une utilité pratique. Il est destiné principalement aux classes moyennes de la société; rarement son auteur s'adresse à celles qui ont reçu une éducation littéraire, plus rarement encore il s'élève jusqu'à la sphère des grands et des princes. Il ne donne pas seulement les observations qui sont le fruit de sa propre expérience; il fait aussi son profit de ce qu'il a trouvé dans les ouvrages des moralistes qui avoient vécu avant lui. Mais les ouvrages des moralistes qui avoient veu avant lui. Mais les ouvrages dont il s'est servi doivent tous avoir été liebraïques; car rien n'indique que ses connoissances se soient étendes à la littérature étrangère.

On peut diviser ce recueil en trois livres. Le premier compread les vingt-trois premiers chapitres; le second, qui se termine au quatorzième verset de quarante-deuxième chapitre, offre une particularité; c'est que la traduction latine diffère, en heaucoup d'endroits, de notre text gree, surtiu pour l'arrangement et la suite des maximes; le troisième livre, qui va jusqu'au vingt-quatrième verset du cinquantième chapitre, forme un petit traité de morale particulier, qui annonce une rédaction plus soignée; il renferme la louange de l'Éternet et l'éloge des ancêttres des l'Éternet. Le tout est terminé par un épilogue contenant le nom de l'auteur et une action de grâces adressée au Seigneur.

Le livre de Jésus Siracide a été originairement écrit en hébreu, et étoit intitulé Paraboles : c'est ce que nous disent le traducteur grec et Saint-Jérôme. Il est possible cependant que, sous la dénomination de langue hébraïque, l'un et l'autre aient entendu ce dialecte syro-chaldéen , qui étoit familier aux Juifs depuis leur retour de la captivité. La traduction grecque, la scule qui soit parvenue jusqu'à nous, a été faite par un petit-fils de l'auteur, qui s'en occupa pendant son séjour en Egypte, l'an 131 avant J. C. Cette traduction paroît être tout-à-fait littérale; elle renferme bien des passages qui ne peuvent être entendus qu'après avoir été retraduits, pour ainsi dire, en hébreu. Le texte a été interpolé en beaucoup d'endroits; les lecteurs, juiss ou chrétiens, qui se sont servis de l'ouvrage comme d'un manuel, y ont ajouté en marge des remarques, fruit de leurs études et de leurs méditations, et successivement tous ces passages étrangers ont été interculés dans le texte (1): souvent il est possible de désigner ces interpolations; le manuscrit du Vatican, qui en contient un moindre nombre que les autres, est surtout utile pour ce travail.

On trouve, dans les ouvrages des pères de l'Église, de fréquentes citations du recueil de Jésus, fils de Sirach. Les Grees le nomment ordinairement i lusció sepita, la Sagesse de Jissus; s'autigistes espita, la Sagesse très-vertususe, on xéyes, le Discours. Les Latius le citent sous le titre d'Ecclusiaticus, c'est-à-dire de livre à l'usage du peuple. On le mettoit, en effet, entre les mains des catéchumènes; on l'estimoit comme un livre dont la lecture étut très-délinaire, cet ouvrage aequit ainsi une considération égale à celle d'un livre canonique; cependant il ne fut formellement déclaré tel que par le Concile de Trente.

Le Talmud cite l'ouvrage de Jésus Siracide parmi les

<sup>(1)</sup> On sait que le Manuel d'Épictète a éprouvé le même genre d'altération.

kelnubim (hagiographa) ou ouvrages non divins, mais respectables et utiles. On n'est pas d'accord sur la question de savoir si les maximes qu'il cite comme tirées de Ben Sira sont de Jesus Siracide, ou si ce Ben Sira est un autre écrivain que nous ne possédons plus

Dans la Bible polyglotte de Londres on trouve trois anciennes traductions du Siracide, une syriaque, une arabe et une latine. La syriaque et la latine ont été faites sur le gree, mais sur un texte souvent different de celui que nous possadons; la traduction arabe pavoit être faite sur la syriaque. La traduction latine est probablement des premiers siècles après J. C. Elle suit exactement le gree, et est remplie de solécismes et de barbarismes.

#### 2. Le livre de la Sagesse.

La Sagesse (thanamah) désigne, dans la langue des Hébreux, un grand nombre d'idees pour lesquelles les langues plus riches et plus philosophiques ont des expressions particulières. Ce mot indique à la fois la prudence et la prévoyance, la connoissance et la raison, l'intelligence et la réflexion, la science et l'art, la vertu et la vérité, la religion et la morale, avec toutes les modifications dont ces expressions sont susceptibles. Cette multiplicité de significations fut cause que les anciens Hébreux étoient inépuisables dans la louange de la Sagesse, et qu'ils en faisoieut fréquemment le thême de leurs compositions. Lorsqu'ils connurent la philosophie et les sciences des Grees, ils donnèrent à ce sujet favorit une plus grande extension, et combinerent leur théologie nationale avec la philosophie grecque orientale. L'ouvrage intitulé la Sagesse est un de ces essais produits par le désir de faire cadrer les idées religieuses des Juis avec les idées philosophiques du siècle où il a été rédigé, et de les mettre en harmonie avec la philosophie païenne.

Cet ouvrage se compose de deux parties hétérogènes.

Dans la première, qui renferme les dix premiers chapitres, l'auteur fait l'éloge de la Sagesse; dans la seconde, il passe à des objets absolument étrangers à cette matière. Il fait des réflexions sur les aventures du peuple d'Israel pendant qu'il traversoit le désert, et sur la légretté d'esprit dont il donna tant de preuves. Ces considérations le mienent à des déclamations contre l'idolàtrie, à des recherches sur le polythéisme, et à des réflexions qui se rapportent à l'histoire du peuple de Dieu. Entrons dans quelques détails sur chacune de ces deux parties,

PREMIÈRE PARTIE. Ainsi que Platon avoit mis ses idées sur l'ame du monde dans la bouche de Timée dont le nome jouissoit d'une grande célébrité pour toutes les matières de physique, l'auteur juif anonyme du livre de la Sagesse se sert du nom de Salomon, regardé parmi les Hébreux commeun modèle de sagesse, pour faire l'éloge de cette vertu; il l'introduit, adressant la parole aux puissans de la terre. car il auroit été indigne d'un roi d'avoir des disciples d'un rang subalterne. Ce n'est pourtant que dans cette première partie, ou dans les chapitres 1-10, que Salomon porte la parole. L'auteur s'étend sur tous les avantages de la Sagesse; et, en exceptant seulement quelques passages, on peut dire que, parmi les ouvrages de l'antiquité, il en est pen qui renferment une morale plus pure et une philosophie plus sublime. L'auteur s'élève tellement au-dessus de tous les prejugés de sa nation, que s'il n'avoit pris le nom de Salomon, et qu'il ne fût entré, sur l'histoire du patriarche, dans des détails qui ne pouvoient être familiers qu'à un Juif, on reconnoîtroit son origine tout au plus à quelques solécismes et à quelques idées particulières à sa nation.

L'auteur de cet ouvrage est pénétré de la philosophie platonicienne, el l'esprit de cette philosophie domine dans tet cette production. Le Juif ne s'en écarte que lorsqu'il est impossible de la mettre en harmonie avec les dogues sacrés et positifs de sa religion.

Cette partie de la Sagesse est un ouvrage rédigé et poli avec soin : elle est aussi accomplic que le permettoient le siècle qui l'a produit et la situation où son auteur se trouvoit, Elle est écrite dans un style harmonicux et pompeux; et l'auteur emploie des mots choisis dans ce que la langue grecque a de plus recherché. Elle contient des descriptions pittoresques. des images et des figures de rhétorique. Le style n'est pas monotone, mais change fréquemment et aussi souvent que la matière le permet. L'auteur sait v faire entrer alternativement des idées hébraïques ou cabbalistiques et platoniciennes; des maximes empruntées de l'école d'Épicure; l'histoire et les traditions populaires; des allusions tirées de la physique, de l'astronomic et de l'astrologie. Quand il revient sur les mêmes objets, il sait leur donner un air nouveau, et éviter l'ennui des répétitions. Son style tombe cependant quelquefois dans les défauts des écrivains grecs de son siècle, et est surchargé d'ornemens et de figures, On peut lui reprocher aussi d'avoir commis un anachronisme, en attribuant à Salomon la connoissance de toutes les sciences qu'on cultivoit à Alexandrie , un siècle avant J. C. Cette circonstance sert à fixer le temps où l'auteur a vécu. C'étoit à l'époque où , non contens d'amalgamer , avec les écrits de Moïse et des prophètes, les nouvelles idées qu'ils avoient acquises, les Juiss prétendoient attribuer à leur nation la découverte de toutes les sciences dont les Grecs à leur tour réclamoient l'honneur pour leurs premiers poètes; à une époque où l'on ne trouvoit plus étrange que Salomon ait été en possession de la philosophie et des sciences modernes : aiusi dans le siècle qui a précédé la naissance de Jésus-Christ,

SECONDE PARTIE. Depuis le onzième chapitre il n'est plus question de la Sagese ni de Salomon. Cette partie n'a aucune liaison avec la précédente; elle en diffère pour la forme et pour le fond des idées, et l'on est fondé à la regarder comme un second ouvrage, qui, par hasard ou à dessein, a été rattaché au premier; peut-être est-il d'un

autre auteur, peut-être le travail de la jeunesse du même auteur, qui, en le composant, ne s'étuit pas encore détaché des préjugés de sa nation, ni décidé sur le système de théologie et de philosophie qu'il embrassa par la suite.

L'auteur de cette seconde partie étoit un Juif; sa manière de parler de l'idolâtrie et les exemples qu'il tire de l'histoire le démontrent. Il étoit Essenieu; ses interprétations allégoriques du Pentateuque et le précepte (XVI), 28 : d'adorer l'Eternel avant le lever du soleil le trabissent ji létoit Juif égyptieu, car aucun autre ne pouvoit avoir des notions précises sur l'Egypte et sur l'histoire naturelle de ce pays. Il connoissoit les littératures juive, grecque et égyptienne, ainsi que les productions de l'art des Grees. Son style est plus recherché, plus figuré et plus déclamateur que celui de la première partie.

Mais quel est donc l'auteur, ou quels sont les auteurs du livre de la Sagesse? Anciennement on l'attribuoit à Salomon, par le seul motif que le titre nomme ce prince comme auteur de l'ouvrage. Quelques docteurs juis et les premiers Chrétiens adoptèrent sans autre examen cette opinion dont la lecture la plus superficielle fait aisément voir la fausseté, L'abbé Foucher (1) a mis en avant l'hypothèse que quelque Juif d'Alexandrie aura composé cet ouvrage sur des idées de Salomon, et y aura inscré mot à mot un fragment de ce roi philosophe (chap. 6-9); celui où il est introduit adressant la parole aux souverains : mais on a objecté que ces chapitres sont le plus opposés à l'esprit de Salomon, et contienuent le plus grand nombre d'idées platoniques. Le même motif anéantit la supposition de Huet (2), que la Sagesse a été rédigée et mise en ordre par un écrivain grec. sur des matériaux bébraïques, écrits dans la plus haute antiquité, et renfermant des extraits tirés des ouvrages moraux et sententieux de Salomon, qui n'avoient pas été reçus dans

<sup>(1)</sup> Mém. de l'acad. des inscr., T. XXXVIII, p. 433.

<sup>(2)</sup> Démonstr. évang., p. 245.

le canon des Juifs, parce que ce n'étoient ni des ouvrages complets ni des ouvrages inspirés.

Saint-Jérôme dit que de son temps on attribuoit cet ouvrage au juif Philon. Des écrivains modernes ont bâti sur ce passage une singulière hypothèse. Ils ont cru que Philon avoit écrit cet ouvrage après la malheureuse issue de son ambas-ade auprès de l'empereur Caligula , pour se venger à la fois de ce prince et des Juifs de Jérusalem qu'il regardoit comme les auteurs de l'affront qu'il avoit reçu à Rome. Il se vengea de Caligula, disent-ils, en composant le tableau d'un prince juste, et des Juifs, en parlant avec indignation (1) de la mort du fils de Dieu ou du Christ, Mais on a opposé aux auteurs de cette hypothèse que dans tout l'ouvrage il ne se trouve pas la moindre allusion à Philon et à son ambassade, que l'éloge de la justice ne peut avoir été le principal objet de l'auteur, puisqu'il n'en parle qu'en passant, et que l'endroit où ils ont cru voir une allusion à la mort du Christ, est susceptible d'une interprétation beaucoup plus naturelle, puisque, dans le langage des Juifs, tout homme de bien est nommé fils+de Dieu. On leur a opposé enfin que, s'il y avoit une certaine ressemblauce entre quelques opinions de l'auteur de la Sagesse et celles de Philon, on reconnoît qu'elles différent beaucoup dans des choses essentielles, et que souvent les principes de ces deux écrivains sont en contradiction manifeste.

Frappé de ces considérations, Jean Drusius (2) a cru que la sesses devoit étre atribuée à un autre Philon, plus ancien que celui d'Alexandrie; à ce Philon enfin qui est cité par Josephe (3); mais on ne peut douter que l'auteur de la Sagesse ait été juif; et celui dont parle Josephe étoit naîen.

Enfin, une dernière opinion a attribué cet ouvrage à Zorobabel, qui a construit le second temple de Jérusalem. On

<sup>(1)</sup> Chap. 2, v. 18.

<sup>(2)</sup> De Henocho, c. 11.

<sup>(3)</sup> Contr. Ap. I, 21.

a cru reconnoître que la traduction syriaque de ect ouvrage n'a pas été faite sur le grec que nous avons, mais sur un original chaldéen qui auroit été rédigé par Zorobabel. Cette hypothèse ingénieuse ne paroit pas pouvoir soutenir un examen approfondi.

Nous avons déjà dit que les Juifs ne reconnoissoient pas Porigine divine du livre de la Sagesse. Les Pères de l'Eglise, et nommément St.-Jérôue, le regardèrent aussi commo apoeryphe, quoiqu'ils en recommandent la lecture; mais le troissieme Concile de Carthage, tenu en 3g7, le décancianonique, ainsi que l'Ecclésiastique, sous la dénomination de quatrième et cinquième livres de Salomon; le Concile de Treuca e confirmé ectu décision.

Les Pères ciient cet ouvrage sous le nom de Σεφία Σαλεμοίν, la Sagesse de Salomon; et les rabbins, sous celui de livrè de la grande Sagesse de Salomon.

Il en existe trois traductions anciennes, en syriaque, en arabe et en latin. La dernière est antérieure à St.-Jérome, qui déclare ne l'avoir pas corrigée : elle est pleine de barbarismes.

### Les livres des Maccabées.

L'état des Juifs fut tranquille et heureux sous le gouvernement d'Alcandre-le-Grand et sous celni des premiers Puolémées; mais il changea sous Ptolémée Philopator, auquel Antiochus-le-Grand, roi de Syrie, disputa la possession de la Palestine, qui étoit à sa convenance. Ce pays devint le théâtre de la guerre entre les deux princes; et lorsqu'appre à la mort du roi d'Égypte, Antiochus réussit à l'incorpore à sa monarchie, les Juifs furent traités avec dureté, et on ne ménagea pas leurs principes religieux. Sous Antiochus Epiphanes, le temple de Jérusalem fut dépouillé de ses richesses, et profané par des sacrifices faits aux divinités du paganisme. La statue de Jupiter Olympien fut érigée sur le faite de ce temple, et le roi proscrivit l'exercice des cérémonies juives.

Mais un sacrificateur, du nom de Mattathias, et son fils Judas, surnommé Maccobé, se mettent à la tête des mécontens; et, après une lutte de quelques années, Simon, second fils de Judas, fonde l'indépendance des Jufs, l'an 175 avant J. C. Il fut à la tête de re peuple jusqu'à l'an 135 avant J. C.

Ce sont ces évauemens que rapportent les quarre livres des Maccahées. Le troisième, qui, dans l'ordre chronologique, devroit être le premier ; raconte le commencement des tribulations que les Juifs éprouvèrent sous Ptoléunée Philopator. Le second parle des vexations exercées par Seleucus Philopator et par Antiochus Epiphanes, et du commencement de l'insurrection des Juifs. Le premier renferme l'histoire des guerres par lesquelles les Juifs établiernt leur indépendance, sous la conduite de Mattathús et de ses fils. Le quatrième livre, qui s'est perdu, contenoit probablement le règne de Jean Hyrean, qui, 155 ans avant J. C., succèda à son père Simon.

L'ordre dans lequel ces livres sont placés, et qui est contraire à la chronologie, provient de ce que celui qui devroit être nommé le premier n'a été connu aux chrétiens qu'après les deux autres.

On les appelle les livres des Maccabées, à cause de l'épithète honorable qui avoit été donnée à Judas en mémoire de ses hauts fais (1); on les nomme aussi les livres des Asmonicess ou Grands-Hommes, qualification qui devint comme le nom propre des descendans de Mattathias.

Le premier livre des Maccables renferme les événemens qui se sont passés dans un espace de quarante années (2). Il étoit originaîrement écrit en hébreu; le texto grec en est la traduction, tellement littérale, que plusieurs passages ne sauroient être entendus qu'après avoir été traduits de nouveau

<sup>(1)</sup> Makkabi en chaldéen veut dire chef valeureux. Μακκαβαΐος δρικτίντβαι παρά Πέρσαις κοίραιος, dit Isidore de Peluse, dans un passage cité par Iken dans les Symb. litt. (Bremæ, 1744) T. I, p. 170.

<sup>(2) 175-135</sup> avant J. C.

en hébreu. Les auteurs de l'original et de la version sont inconnus : mais l'esprit dans lequel l'ouvrage est rédigé, et la manière dont son enteur juge de l'importance des événemeus, prouvent qu'il étoit Jusé, et la simplicité de son réçit, qu'il récit jusé Alexandrie, mais habitant de la Palestine. On ne peut pas face avec certitule l'époque où il a vécu; mais plusieurs circonstances indiquent qu'il a écrit long-temps après celle où il termine son ouvrage. Il cite, à la fin de son travial, les ouvrages historiques où sont rapportées les actions de l'em Ilyrean, à l'avénement dequel, il sarrête; la brièveté avec laquelle il traite quelques parties de l'histoire, fait voir qu'il leur étoit de beaucoup postérieur, et que, de son, temps , les documens commengoint dépà à unaquer.

L'exacte chronologie observée par cet historien, prouve qu'il suvoit d'autres sources que la trudition, et. l'usace que Joiephe fit de son ouvrege nous doit faire suppyser que , pour cette partie de l'histoire des Juifs, il n'existoit pas d'autres documens que ceux dont s'est servi l'auteur du premier liyra des Maccables.

Ses récits sont d'accord avec les écrits des Grees et des Romains, relatifs à cette époque. S'il manque de critique, au moins il ne se permet pas de mèler aux événemens des fables ni des contes populaires.

Sous le rapport de la chrouologie, cet ouvrage fait époque parmi les historiographes juis, qui, avant lui, ne connoissient aucune ère déterminée. Il suit celle des Séleucides, qui commence à l'année 312 avant J. C.

Telles sont les qualités estimables de cet (crivain. D'un autre côté; il n'a pas pu se, garantir, tout-à-fait de l'orguell national qui caractérisoit les Juifs; leurs exploits lui inspirent un enthousiasme qui contraste d'une manière frappante avec la simplicité ordinaire de son style; il se permet alors des exagérations et des hyperholes pocitiques qui font tort à son impartialité. Sur les pays étrangers , il ést aussi ignorant que

l'ont toujours été ses compatriotes, et il en donne des preuves multipliées, en perlant des relations qui, selon lui, ont eu lieu entre son peuple, les Romains et les Lacédémoniens, et surtout, en inscrant dans son histoire des lettres qui ne sont conçues ni dans le earnetère des personnes qui sont supposées fes avoir cerites, ni d'après la situation où elles se trouvoient,

Les traductions syriaque et latine de eet ouvrage sont faites sur le texte gree ; la dernière est autérieure à St.-Jérôme,

Nous avons dejà dit que Josephe à fait usage du premier livre des Maccabées pour ses Antiquités judaïques : pourtant, ni cet historien ni les pères de l'I glise des premiers siècles ne le regar dent comme un livre canonique. St.-Jérôme dit expressement (1) que l'Eglise ne le reconnoit pas ponr tel. Cependant Saint-Augustin lui donne une autorité canonique à cause des histoires de martyrs qu'il renferme. Le troisième concile de Carthage, en 397, le recut formellement dans le canon, et le concile de Trente a terminé toutes les discussions à cet égard, en confirmant la décision des pères de Carthage,

Le second livre des Maccabees se divise naturellement en deux sections. La première renferme deux lettres cerites par les Juis de la Palestine h'eeux d'Égypte, pour les engager à célébrer avec eux la parification du temple; la seconde section, qui commence an dix-neuvième verset du deuxième chapitre . contient an abrege de l'ouvrage de Jason de Cyrène, en cinq livres, sur les exploits des Maccabces,

Cet abrégé est précédé d'une préface (2) et suivi d'un épilogue (3). Il se divise en trois parties : la tentative de piller le temple, faite par Héliodore du temps de Seleuens Philo: pator (4); les vexations religienses d'Antiochns Epiphanes et les guerres des Juifs avec ce prince et son successeur Antiochus Eupator (5); les préparatifs de Demetrius Soter contre Judas Maccabée, jusqu'à la mort de Nicanor son général (6).

iaus un.

· giptlein . nis or by grantities

<sup>(1)</sup> Præf. in Proverbia. (2) 11, 20-33.

<sup>(5)</sup> XV, 58, 59, (4) III-IV, 6.

<sup>(5)</sup> IV.7 - XIII.

<sup>(6)</sup> XIV,1 - XV, 37.

Il embrasse, par conséquent, un espace de quatorze années (1).

Revenons aux deux lettres qui commencent ce livre. La première (2), adressée par les Juifs de la Palestine à cœux d'Alexandrie, est courte et peu importante; la seconde, datée de l'au 188 des Séleucides, est adressée par les Juifs, le sénat et Judas Maccabée, à Aristobule, précepteur du roi Ptolémée (Physcon) et aux Juifs d'Alexandrie. Elle ne peut pas être authentique, mais doit avoir été fabrique par un Juif helléniste qui ne connoissoit pas même l'histoire de son pays. Selon lui, Antiochus Épiphanes a été lapidé dans le temple de Persépolis, tandis que, d'après Jason de Cyrène, il est mort d'une colique durant son voyage, et que, d'après le premier livre des Maccabées (3), le chagrin l'a tué. Cependant cette contradiction s'expliqueroit peut-être; mais ce qui est sans réplique, c'est que Judas Maccabée, au nom duquel cette lettre a été cerite, Pan 188 des Séleucides, étoit mort dès l'aquée 152.

Quant à Jasos de Cyrène, dont est extrait la seconde section de ce livre, c'est un personage entièrement inconnu. Sa patrie, et le style de l'abrégé qui est dégagé de tout hébraisme, indiquent sullisamment qu'il avoit écrit en grec, Ce style est celui de tous les écrivains de l'école d'Alexandrie; il est recherché, rempli de déclamations et plein d'affectation. L'auteur anime son récit en y insérant des discours, des prières et des lettres; il court après les antithèses et les sentences.

La chronologie de Jason est erronée d'un bout à l'autre; il fise toutes les époques à une année avant celles où elles tombent; quant aux faits qu'il rapporte; il est quelquefois en contradiction avec l'histoire profane, et même avec le premier livre des Maccabées; enfin, il connoît ai peu l'histoire des autres peuples, que, dans une lettre du sénat de Rome qu'il insère, il emploie l'ère de Séleucus. Cette ignorance est

<sup>(1) 176-161</sup> avant J. C.

<sup>(2)</sup> I, 1-9-

<sup>(3)</sup> VI, S.

surtout frappante dans les lettres et les discours par lesquels cet auteur tâche de donner à sa composition une forme dramatique, et qui pèchent à chaque instant contre la convenance.

L'auteur de l'abrégé de Jason est entièrement inconsu. On ne trouve aucune preuve que Philon et Josephe aient cu connoissance de ce livre. St.-Augustin en parle comme d'un ouvrage que l'Église plaçoit dans le canon, à cause des histoires de martyrs qu'il renferme. St.-Jérôme dit le contraire. Les conciles de Carthage de 397 et de Trente l'ont déclaré canonique.

Il en existe deux anciennes traductions, l'une syriaque, l'autre latine, antérieures à St.-Jérôme, toutes deux assez mauvaises.

Le troisième livre des Maccabées est entièrement étranger à l'histoire des Maccabées : tous les événemens qui-y sont rapportés se sont passés en Égypte. Le fonds, quoique historique, est entremélé des fables les plus absurdes.

L'auteur de cette misérable rhapsodie, est un Juif d'Alexandrie : son style a tous les défauts de l'école de cette ville. L'époque où il a vêcu est incertaine ; on ne sait si on doit le placer avant ou après J. C. Quoique les événemens renfernés dans l'ouvrage soient antérieurs à Sélecues Philopator, cepenç dant il a été nommé troisième livre des Maccabées, parce qu'il a été onnum étroisième livre des Maccabées, parce qu'il a été connu des Chrétiens après les deux autres. Il paroît que les pères de l'église latine ignoroient qu'il existât : la Vulgate n'en renferme pas de traduction, et l'église catholique ne l'a jamais compté parmi les livres canoniques. L'église d'Orient a varié dans'son jugement sur le mérite de cet ouvrage.

Dans quelques éditions des Septante, on trouve un quation divre des Maccabies; c'est celui qui porte le titre de si mes autre de la ration, et qu'on attribue faussement à Josephe. Il paroit cependant qu'il a véritablement existé un quatrième livre des Maccabées qui s'est perdu.

### 4. Le livre de Judith.

Il est impossible de regarder comme historique le contena du livre de Judith. Cest un roman dont l'anteur a entireriment nègligé toute vérité historique, toute chronologie, et les premiers élémeus de la géographie. Grotius croyoit que cet cérvius s'étoit proposé de donner, d'une unanière énigmatique, la description de l'invasion de la Palestine par Antiochus Épiphanes, la neuvieme année de son règne. En conséquence, il regardoit tous les personnages qui y jouent un rôle, comme allégoriques; l'adith est le peuple juit; son reuvage indique la détresse on ce peuple se trouvoit à cette époque, Béthulie est le temple du Seigneur; Nabuchodonosor, le diable; l'Assyrie indique l'orgueil; Il olopherne est le nimistre du 'dable, etc.

D'aurres interprétes croient qu'un Juif, ignorant l'histoire El la géographie, a voulu consiguer dans cet ouvrage la tradition qui attribuoit à la ruse d'une courtisme la délivrance d'une ville assiègée dont le nom évoit oublié. Pour donner à son réelt l'intéré de la localité, il y attacha le nom d'un conjudéant célèbre et donna à la ville un nom significatif.

Ce quí vient à l'appui de cette hynothèse, c'est que les divers obvirragés de Juifs qui n'avoient d'autre source que la tradition, et dont nois parlerons plus has , n'etoient pas regardés comme définitivement rédigés, et que chaque copiste se croyqit permis d'y faire les changemens que fui indiquoit la tradition, telle qu'elle lui étoit parvenue; ainsi ils retranchoient des passages, ils en ajoutoient d'autres et les ornoient de diverses manières. En effet, les textes que nous avons de convirages varient éktrelicaient; ou nous savons au moins qu'anciennement il existicité mitte cut de grandes varients. Set Jérôme trouvoit d'élà une grande différence britre les divers manuscrits grees de son temps, et entre ceux-ci et l'exemplaire châldéen qu'il avoit cutre les mains. Nous en trouvoss une bien plus grande varient en les plus parades de la contra de contra contra les divers manuscrits grees de son temps, et entre ceux-ci et l'exemplaire châldéen qu'il avoit cutre les mains. Nous en trouvoss une bien plus grande

entre le texte gree, tel qu'il est parvenu jusqu'à nous, et la traduction latine de ce perc de l'Église.

☼ D'après lui, l'original de cet ouvrage étoit hébraïque, on plutôt chaldaïque; mais comme sa traduction tenferme des hellenismes, il paroit qui elle n'est pas faite sur le texic original, ou que l'exemplaire chaldaïque de St.-Jérôme n'étoit pas ce texte original, mais une traduction du gree. En effet, le gree, tel que nous l'avons, ne porte aucune trace de traduction; il renferme plutôt des locutions tellement greeques, qu'elles ne péuvent avoir été employées que par un Juff helleniste.

Le texte chaldaique n'existe plus; mais il s'est conservé deux versions, dont l'une en laugue syriaque, l'autre latine. Les manuscrits de cette dernière renferment des variantes, tant entre eux qu'avec le texte de la Vulgale.

On ignore absoluntut l'epoque où a vicu l'auteur de l'histoire de Judith. Ni Philon, ni Josephe ne paroissent l'avoir connue: les premiers cerivains qui la citegt sout Mr. Clément de Rome et les Constitutions apostoliques. Origème et Saint-Juròme la placent dans le nombre des apovery phes; Saint-Augustin, et après lui le troisieme concile de Cardinge et celui de Trente, lui ont assigne une phace parmi les livres canoniques.

# 5. Le troisième livre d'Esdras.

Dans la traduction grecque de l'Ancieu-Testament, il se trouve, outre le livre d'Esdras, généralement reconnu comme canonique, un autre ouveage historique également attribué à ce sacrificateur. Comme les événeires qu'il rapporte sont antérieurs au retour de la captivit de Baly loue; cet ouvrage est placé avant l'Esdras canonique, et nommé premier livre d'Esdras, dans la Vulgate, il formé le troisième livre d'Esdras, celui de Néhemie y étant intitud second livre d'Esdras. Dans quelques éditions des Septamte, il est nommé à laşéus, le prêtre.

Il paroit que cet ouvrage n'est qu'une traduction libre ou

une amplification de l'Esdras bébraïque, dans laquelle celui-ci est inséré en entier, suf quelques abbrériations, et sans les répétitions qui se trouvent dans le premier. Le traducteur peut aussi avoir suivi quelquefois un exemplaire de l'original où sa trouvoient des variantes qu'il préfère aux leçons vulgaires. Au reste, on croit que la fin de cet ouvrage manque.

Le style du troisième l'irre d'Esdras est plus pur que celui de la traduction grecque de la plupart des livres de l'Ancien-Testament; il se rapproche souvent de celui de Symmaque, le plus élégant des traducteurs de ces livres. Cet ouvrage est utile pour la critique, ca ce qu'il sert à l'intelligence du texte du premier livre.

Les pères de l'Église ont souvent cité le troisième livre d'Esdras; cependant l'Église ne lui a jamais accordé une autorité canonique.

#### 6. Le livre de Baruc.

Banve, fils de Nérijah, est connu comme le compagnon d'infortune et le secrétaire de Jérémie qui en fait quelquefois mention. Selon Josephe, il accompagna ce prophèteen Egypte, resta avec lui jusqu'à sa mort, et se rendit ensuite en Bobylonie.

Le livre de Baruc se compose d'une courte introduction ou préface et de deux lettres; l'une est adressée, au nom du roi Jéchonias et des autres Juifs captifs à Babylone, aux habitans de Jérusalem, par l'entremise de Serajab, chargé par Nabuchodonosor d'y rapporter les vases sacrés du temple; l'autre est écrite par Jérémie aux Juifs, au moment où on alloit les mener en exil.

Ges deux lettres sont apocryphes. Plusieurs erreurs chronologiques et historiques qu'elles renferment, prouvent qu'elles ont été fabriquées par un Juif qui n'étoit pas bien au fait des circonstances dans lesquelles il place sa production.

Il paroit que l'original de cet ouvrage est grec, et qu'il a été

écrit par un Juif de la Palestine. La seconde lettre surtous, attribuée à Jérémie, est entièrement exempte d'hébraismes, et la première n'en renferme pas plus qu'il ne doit s'en trouver nécessirement dans tout ouvrage rédigé en grec par un Juif de la Palestine.

On en a des traductions syriaque et arabe. La version latine de la Vulgate est antérieure à St.-Jérôme: il en existe une autre dont l'auteur est inconnu.

Selon St.-Jérôme, les Juifs ne connoissoient pas le livre de Baruc: le concile de Trente ne le nomme pas parmi les livres canoniques.

### 7. Le livre de Tobic.

Le livre de Tobie contient une fiction romanesque. Son auteur fait jouer aux anges un rôle important sur la terre; les mauvais esprits sont supposés avoir la permission de faire, peadant quelque temps, du mal aux hommes; ils s'attachent aux femmes de la sterre; il existe des moyens de les chasser et de les reléguer dans des déserts. Le hut de l'auteur de cet ouvrage étoit de prouver que la prière du juste est exaucée par l'Éternel.

On ne connoît ni le nom de l'auteur ni le temps où il a vécu; ce temps doit être postérieur à la captivité de Babylone, pendant laquelle les Juifs firent connoissance avec le système des démons. Comme il est question, dans l'ouvrage, de sept archanges qui entourent le trône de l'Éternel, l'écrivain doit avoir vécu après Darius Hystaspes, puisque cette manière de représenter Dieu est une imitation des sept chefs de famille qui entourent le trône du grand roi.

D'après l'hypothèse d'un savant allemand, M. Ilgen, l'histoire de Tobie est l'ouvrage de six auteurs qui, à différentes époques, y ont travaillé et l'ont ornée de fables, chacun d'après le but particulier qu'il s'étoit proposé.

Ce livre a toujours été regardé comme apocryphe, non

seulement par les Juifs, mais aussi par les pères de l'Église, nommément par St.-Jérôme. St.-Augustin le prôna beaucoup; St.-Ambroise regarda Tobie commu un prophète : cnîn, le concile de Trente plaça ce livre dans le canon sacré.

Il en existe deux iextes principaux, le grece des Septante, suivi par la traduction striage et par l'aicienne traduction latine qui estanterieure à St.-Jérôme, et le latin de la Vulgate. On ignore absolument si le grec est l'original ou s'il est traduit du chaldéen. C'est sur le chaldéen que St.-Jérôme a fait sa version latine qui est celle de la Vulgate; mais le texte sur lequal il travailla n'existe plus. Il doit avoir différé du grec en beaucoup de passages.

De deux traductions lichtraïques, l'une a chi certainement faite sur notre texte gree; l'autre, qui nous est venue de Constantinople, s'œarte beaucoup du gree et paroit avoir été composée par un Chaldèen sur les deux textes gree et latin, qu'il a combinés.

# 8. Le cantique des trois enfans dans la fournaise.

Dans le texte de la version greeque de Daniel, après le vingt-trosième verset du trosième chapitre, ce cantique se trouve inséré. On ne sait s'il a été originairement écrit en chaldéen ou en hébreu. Lorsque Théodotion donna une édition greeque de Daniel (1), il n'existic plus d'original chaldéen. Théodotion se contenta d'insérer le cantique d'après les Septante qu'il copia. Il en existe deux tradoctions syriaques, une arabe et une latine.

# 9. Histoire de l'idole de Bel et du Dragon.

On ne peut regarder cette histoire que comme fabuleuse. Elle a pour but de rendre l'idolatrie ridicule, et d'exalter le

<sup>(1)</sup> Avant l'année 160 avant J. C.

vrai Dieu. Son auteur détruit l'illusion de sa fiction en tronsférant che Babylonie le culte des animaux, qui a ton ours été, inconnu aux labitans de ces rigious. Les deux textes grees de ce morceau, celui des Septante et celui de Théodotion, différent beauconp entré cux : où voit que celui des Septante a été le premier, et que Théodotion l'a retouche, et a táché de donner plus de vraisemblance au conte et d'en corriger le style.

Il paroit que ce morecau u'a jamis existé en bébreu ni éa chaldéen. Les pères de l'Église le citent comme faisaint partie du Daniel gree; où il est inaère après l'histoire de Susaino: La traduction arabe contient plusieins amplifications. Les versions latine, syriaque et arabe, sont faites suir celle 'de Théodotion; une autre en syriaque suit les Septante.

#### 1 Histoire de Susanne. 1.

- Ce conte, peu vraisemblable, se trouve, comme les deux morceaux précèdeus, dans le Danjel gree, dont il fait le trévième claspire. Il y est terminé par aux espèce de morale qui peut faire croire qu'il a été composé dans l'intention de justifier le choix qu'ou avoit fait d'un jeune homme pour étre juge ou chef d'an peuple. Dans le texte de Théodotion, au contraire, on aemble vouloir en faire, une histoire véritable, en adoucissant ou expliquant ce que ce conte renferme de contraire à l'histoire, et en lui donnant, dans les détails, un peu plus de vraisemblance.

Uhistoire de Susanne a été originairement écrite en grece, ce qui le prouve, ce sont les jeux de mots dont Daniel sé sert en condamnant les deux vieillards, et qu'il est impossible de traduire en liebreu. Aussi les Juifs ne l'ont-ils jaunais regardée comme canonique; elle n'a pas été jugée telle non plus par les Chrétiens.

Le texte grec des Septante a été traduit en syriaque; celui

de Théodotion, qui est une nouvelle traduction, l'a été trois fois: deux de ccs versions ont été imprimées. Il a aussi été traduit en arabe, et en latin par St.-Jérôme.

#### 11. Additions au livre d'Esther.

Dans la version des Septante, le livre d'Esther est augmenté de plusieurs morceaux qui ne se trouvent pas dans l'original hébreu, et sont évidemment l'ouvrage d'un Juif helléniste. Tels sont le songe par lequel le sort qu'on prépare aux Juifs est annoncé à Mardochée; l'édit du roi Artaxerxes qui ordonne l'extermination des Juifs; les prières adressées par Mardochée et Esther à l'Éternel, pour qu'il préservait son peuple des malheurs dont il étoit menacé; la seène de l'entrevue entre le roi et Esther, qui avoit probablement paru trop simple à cet helléniste; enfin, l'édit du roi en faveur des Juifs, et l'interprétation du songe de Mardochée.

Ces divers morceaux ajoutés portent le caractère de l'interpolation : ils peuvent paroitre contraires à l'histoire et aux convenances. Ils existoient cependant déjà du temps de Josephe, qui cite le premier édit du roi de Perse. Dans le teste grec qui est parrenu à nous, il se trouve des variantes très-considérables; il s'en trouve aussi entre les trois versions anciennes qui sont en syriaque, eu arabe et en latin. Lorsque St.-Jérôme revit la traduction latine, il en sépara ces morceaux ajoutés et en forma un supplèment particulier. Il en existe aussi une version chaldéenne.

Cet ouvrage est souvent cité par les pères de l'Église, et le concile de Trente lui a assigné un rang parmi les livres canoniques.

### CHAPITRE II.

Des Traductions grecques des Livres de l'Ancien-Testament rédigés en hébreu.

1.º Des Septante ou de la Traduction d'Alexandrie.

Les plus célèbre traduction des livres de l'Ancien-Testament est celle que l'on connoit sous le nom des Septante.

Ce fu Ptolémée Philadelphe, roi d'Égypte, qui, sur le conseil de son bibliothécaire, Démétrius de Phallere, fit faire, diton, cette version grecque, pour la bibliothéque qu'il avoit fondée à Alexandrie. Il envoys, did la même tradition, deux officiers de sa cour, Aristéss et Andreas, auprès d'Eliazar, grand-pontife des Juifs à l'érusalem, pour lui demander une copie des saintes écritures de ce peuple, et soixante-douxe hommes possédant également bien les langues hébraique et grecque. Ces savans furent enfermés dans l'île de Plaros, où, après une conférence sur le sens de l'original et sur la manière de-l'écrire, ils dicèrent tous une seule traduction à D'émétrius de Phalère.

Ce récit est tiré d'une lettre attribuée à Aristéas même, sur l'authenticité de laquelle il a existé autrefois des disputes entre les savans (1). Ce morceau, si récliement il est supposé, somme tout porte à le croire, a été fabriqué à une époque

<sup>(1)</sup> La meilleure édition d'Aristéas est celle d'Eldan de Parchum, Francfort, 1610, in-8°. Celle d'Oxfort, 1692, in-8°, est fautive.

très-reculèe; car il esistoit dejà du temps de Josephe, qui en a fait usage dons ses Antiquites judaiques. Personne, jusqu'au seizieme on au dix-septieme sixte, n'avoit douté de la virité de cr fait; l'art de la critique, il est rai; étoit alous dans son erflance. Firve (1), Jos. Sealiger (2), Ho (7, (3) et Fan, Plate (3), dans.-des dix-septieme et dix-luntigme siceles, attaquerent les premiers la réalité de la lettre d'Aristéas; et, quoiqu'elle ait troive d'aristéas; et, quoiqu'elle ait riovrè des défenseurs dans Isaac Vossius (3), Whiston (6) et Walton, la plupart des savans de nos jours s'accordent à la regarder comme supposée.

Philon, qui parle aussi de la traduction des Septante, ignore la phipart des circonistances rapportées par Aristéas; mais il en reconte d'autres un paroissent pas moins extraordinaires. Selon lui (7), Ptolèmée Philadelphe fit renir de la Palestine des Juifs savans, dont il ne détermine pas le nombré; véunis à l'haros, ils firent plusieurs traductions qui, sans que les auteurs fussent convenus de rien entré enx, s'accordèrent parfaitement; ce fait ne pourroit s'expliquer qu'en supposant qu'elles étoient inspirées.

Justin-le-Martyr met les deux rapports en hármonie. Pour les soixante-douzé tràducteurs d'Aristéas, il bâtit antant de cellules: enfermés, chacun dans sa cellule, ils composer nt soixante-douze versions uniformes et inspirées (8).

Ce récit de Justin est en contradiction avec plusieurs circonstances rapportées par Aristéas : telles sont la délibération préalable et ce point important que la traduction

<sup>(1)</sup> Dans une note sur August, de civ, Dei, XVIII, 42.

<sup>(5)</sup> Contra historiom Aristece de LXX interpr. diss. Oxon., 1685, in 8.
(4) Diss. super Aristece de L/NX interpretibus, Anist., 1705, in-4.

<sup>(5)</sup> De LXX interpr. Hage Com., 1660; 1040.

<sup>(6)</sup> Dans l'appendice de son ouvrage, The literal accomplishment of scriptore prophecies, London, 1724, in-5°.

<sup>(7)</sup> De vita Mosis , 11 , p. 66.

<sup>(8)</sup> In admon. ad Gr.

a été dietée à Démétrius de Phalère. St. Epiphane, écrivain du quatrième siècle (1), pour mettre tout le monde d'accord, enferme les traducteurs deux à deux dans trente-six cellules, pour qu'ils puissent y délib rer; donne à chaque cellule un tachygraphe, auquel les traducteurs dietent leur travail, et produit ainsi treute-six traductious absolument uniformes et inspirées.

Tont ce que ces traditions rapportent des Juiss de la Palestine, les Samaritains le réclament pour ceux de leur secte, La chronique samaritaine d'Aboul Phatach qui, dans le quatorzième siècle, fut compilée sur des écrivains anciens et moderacs, hébraïques et arabes, rapporte que Ptolémée Philadelphe, dans la dixième année de son règne, porta son attention sur la contradiction dans laquelle étoient, au sujet de la loi, les Samaritains et les Juifs ; les premiers refusant de reconnoître, outre le Pentateuque, tout autre ouvrage attribué aux prophètes par les Juis. Pour : juger ce differend, il exigea que les deux peuples envoyament des députés à Alexandrie. Les Juis confièrent cette mission à Osar, les Samaritains à Aaron, auxquels on adjoignit plusieurs collaborateurs. A chacun de ces étrangers on assigna des logemens séparés dans le quartier d'Alexandrie nommé Rewak : on ne leur permit pas de communiquer entre eux ; et on donna à chacun un écrivain gree pour écrire sa version. Ce fut ainsi que les Samaritains traduisirent la loi et les autres écritures. Après avoir examiné leur travail , le roi se convainquit que leur texte étoit plus complet que celui des Juifs. Tel est le récit de la chronique d'Aboul Phatach, dépouillé cependant de quelques circonstances miraculeuses dont il est orné : car , sous le rapport des faliles , les Samaritains ne le cedent pas aux Juifs.

Un fait surchargé de fables par les prétendus historieus qui le rapportent, perd tout son caractère bistorique; il est donc permis de n'y avoir aucun égard, et l'on dois

-1,000

<sup>(1)</sup> Do pond, et mens.

tácher de débrouiller, s'il est possible, l'origine de la traduction des Septante, en se transportaut aux temps et aux
circonstances qui lui donnèrent naissance, et en puisant
dans le roman le peu de vérité qui y est caché. Voici
le résultat de ces recherches. A l'époque de la mort
d'Alexandre-le-Grand, il se trouva, en Égypte, et surtout
dans la ville qu'il y avoit fait bâtir, une colonie très-nompreisc de Juis. En changeant de pays, ils ne renoncèrent
pas à l'attachement à leur religion qui a toujours distingué cè
peuple. Jaloux même de ne cèder en rien à leurs frère- reste
a Palestine, ils fondèrent en Égypte un grand nombre de
synagogues et un sanhédrin composé, comme celui de Jérusalem, de soisante-dixu se insante-doxue membres.

On sait que, depuis le temps d'Estres, le plus grand nombre des Juifs, revenus de la captivité de Babylone, avoient entièrement oublié l'aucien hebreu : il failoit, pour qu'ils pussent comprendre le Pentateaque, dont ou faisoit lecture dans les synagogues, qu'il fut traduit en chaldéen. Les Juifs égyptiens ne se servoient pas même de la langue chaldéenne dans la vie commune, mais simplement du grec. Il étoit donc mécessaire, tous les jours de sabbat, de traduire en grec le passage du Peutateuque qui devoit être lu dans la synagogue. Ce besoin fit naturellement naître le desir de posséder une traduction écrite et complète.

Si cette traduction a été faite par l'autorité publique, le sanhédrin eut sans dout la direction de ce travail ; il dut aussi examiner, et peut être corriger la vernion avant de l'approuver et de l'introduire dans les synagogues, si elle a version fut probablement nommée des Septante; parce que le sanhédrin étoit composé de ce nombre d'assesseurs. Il est possible que le sanhédrin pour mieux assurer la fidélité de cu travail, ait fait venir de la Palestine quelques savans pour avoir recours à leurs avis dans l'examen de cette traduction. Ce fait expliqueroit le conte d'une ambassade envoyée à Jérusalem par le roi d'Égypte.

Ce qui prouve qu'en faisant faire cette traduction, on avoit originairement cu les synagogues en ue, c'est que les anciens auteurs disent unanimement qu'on ne tradusit d'abord que le Pentateuque : Jes livres de Moise étoient les seuls, en cfiet, dont on faisoit lecture dans les synagogues, jusqu'au temps où, Antiochus Epiphanes ayant interditect usage en Palestine, on éluda cet ordre, en remplaçant la lecture du Pentateuque par celle des livres des prophètes. Quand les Juifs furent délivrés de la tyrannie des rois de Syrie, ils lurent alternativement dans les ynagogues le Pentateuque et les Prophètes; les Juifs hellénistes adoptèrent la même coutume.

Ptolémée Philadelphe, qui employa de grandes sommes pour enrichir la bibliothéque fondée par son pêre, y fit aans doute aussi placer la traduction grecque des livres des Juiss, La traduction grecque du livre d'Esther est dédiée à Ptolémée Philométor; saus doute parce que l'auteur de la version, savoit que d'autres livres des Hébreurs se trouvoient dans la bibliothéque de ce prince. Plutarque reconte (1) que Démòtrius de Phalère conscilla à Ptolémée, fils de Lagas, de rassembler tous les ouvrages publiés par des législateurs et des hommes d'état; ce prince n'aura certainement pas oublié, ceux de Moise, qui avoit fonde la religion d'une portion nombreuse de ses sujets. Le récit de Plutarque est confirmé par Etien, qui dit que Démétrius travailla, avec Ptolémée, à sun recueil de lois pour les Égyptiens.

N'est-il pas vraisemblable que, pour avoir une copie authentique des livres de Moise, Ptolémée se soit adressé au sanhédrin d'Egypte? S'il n'existoit pas de traduction greeque de ces écrits, le sanhédrin ne se sera-t-il pas empressé d'enfaire faire une pour la présenter au roi; ou s'il en existoit une, qui n'avoit pas reçu d'autorisation formelle, ne se sera-t-il pas empressé de l'examiner, de la corriger et de lui donner son attacle? Cette traduction, placée dans la hibitotheque d'Alexandrie, dut dès ce moment être reque dans les synagogues, si elle n'y avoit pas été introduite auparavant. Si cela cut lieu dans le temps où ce prince partageoit le gouvernement avec son père, on peut aisément lui attribuer l'idée de cette traduction, qui fut nommée des Septante, d'après le nombre des membres du sanhédrin.

En effet, les anciens disent tantôt que la version des Septante fut faite sous le règne du premier Ptolimée, tantôt sous celui du second; ce qui est cause qu'on a adopté, pour Pannée où le travail fut commencé, la troisième ou quatrième de la cent vingt-troisième olympiade, la deux cent quatre-vingt-sixième ou la deux cent quatre-vingt-inquième avant J. C., époque où les deux princes régnoient ensemble. Le Pseudo-Aristie, Philon et Saint-Jerôme s'accordent à dire que la version n'eut d'abord pour objet que les livres de Moise: St.-Epiphane dit le contraire; mais cette assertion toit nécessire pour faire passer la fable qu'il racontoit. Le manuscrit hébreu sur lequel se fit la version du Pentateuque ressembloit beaucoup à la copie que les Samaritains conservent encore de nos jours.

Les versions des autres livres de l'Ancien-Testament ont été faites successivement et en différentes occasions. Le livre de Jossé ne peut avoir été traduit que plus de vingt ans après la mort de Ptolémée fils de Lagus; car, dans le dix-huitime verset du huitime chapitre, le traducteur se sert du mot yaïese, javelot gaulois qui n'a du être connu en Grèce qu'après l'irruption des Gaulois, la troisième année de la cent vingé-cinquième olympiade; et en Egypte, que vingt ans après la mort du premier Ptolémée, lorsque les rois prirent à leur solde des troupes mercenaires gauloises.

Sous Philométor, on traduisit le livre d'Esther, ainsi que le prouve la suscription de la traduction; on ne traduisit probablement que plus tard les Prophètes, parce que les Juifs de la Palestine ne commencèrent à les lire dans les synagogues que depuis l'an 170 avant J. C. La série des éjoques différentes où ces traductions furent faites, explique pourquoi le même mot hébraïque est souvent rendu de diverses manières dans les livres de l'Aucien-Testament.

La traduction des Septante de l'Ancien-Testament étant l'ouvrage de plusieurs écrivains, son mérite doit être trèsinégal.

Tous ceux qui ont concoura à ce travail se servent d'un grec qui ressemble béaucoup à l'hébreu; c'est ce qu'on appelle langue des Hellenistes; tous ont le défaut d'avoir traduit trop littéralement. La plupart étoient peu instruis; ainsi, faute de bien entendre leur original, ils écrivieri quelquefois des choses dépourvues de sens; mais ils possédoient bien la langue hébraique, et donnent, à certains mois de cette langue, des significations que le philologue un retrouve que dans celles des langues orientales qui dérivent de la même source.

Partout on s'aperçoit que ces traducteurs étoient Égyptiens; ils es servent de mots coptes (tels qu'ois, «Zv., ¿quese); ils rendent des idées propres aux Hebreux, d'une manière tout-à-fait égyptienne. Ils appellent la création du monde pérses-àfeux, terme par lequel les philosophes d'Alexandrie désignoient l'origine de l'univers, mais qui est contraire aux, principes de la Bible; l'Urim et le Thummim des grands-prêtres est pour eux l'àda5sus, image que le grand-prêtre d'Égypte portoit sur le dos, etc.

Quoique sous ce rapport ils se resemblent tous, ils different heacoup en mérite. Le plus habile de tous étoit ceul qui a tradeuit le Pentateuque : il excelle dans la connoissance des choses et de la langue hébrique. Après lui vient le traducteur des Proverbes, qui possédoit bien les deux langues; celui de Joh no manquoit pas de génice poétique : il connoissoit les poètes grees, mais il ne possédoit pas suffisamment la langue et l'érudition hébrai ques. Les Psaumes et les Prophètes ont été le partage de traducteurs dépourvus de sentiment poétique; mais la plus mauvais de toutes ces traductions est celle de Jonnich. Aussi Panicienne église, qui reconnoissoit pour les antres livres

l'autorité des Septante, rejetoit cette traduction de Daniel, et se servoit, pour ce prophète, de celle de Théodotion.

Les Juifs aussi avoient la plus haute estime pour la traduction des Septante. C'estelle que cite le Nouveau-Testament; le style des évangélistes et des apôtres est formé sur cette version: Josephe l'employa dans la rédaction de sou ouvrage historique. Par la suite, Jorsque, dans leurs discussions polémiques avec les Chrétiens, les Juifs current apercevoir que cette traduction étoit défavorable à leurs opinions religieuses, ils l'abandonnèrent et lui vouèrent une haine aussi exagérée que l'avoit été leur admiration.

Au reste, le fréquent usage de la version des Septante en fit multiplier les copies, ce qui y introduisit beaucoup d'altérations qui se sont propagées jusqu'à nos jours. Ce texte eut non seulement à soulfrir de l'inadvertance des copistes; mais dans les deux siècles qui s'écoulèrent entre la mort de J. C. et Origène, il fut aussi corrompu et falsifié à dessein; on en retrancha des passages, on en ajouta d'autres, et on ea altéra plusieurs.

Pour remédier à ce mal, Ontoèxe résolut de comparer le texte en usage de son temps avec l'original hébreu et avec les autres traductions qui existoient alors, et d'en faire une nouvelle récension. Il employa vingt - huit années pour se préparer à cette grande entreprise. Il parcourut tout l'Orient pour rassembler des matériaux, et eut le bonleur de réunir six traductions grecques différentes. Enfin, l'an 25, i, il se fixa à Césarée, et commença son travail. Saint-Ambroise l'aida de son argent, et lui crovay des copistes et des vierges excreées dans la calligraphie. Il paroit qu'il acheva sa Polyglotte à Tyr; on ne sait pas précisément dans quelle année.

Ce grand ouvrage de critique porte divers titres chez les anciens On l'a nommé Tetraples, quand il offre les traductions d'Aquila, de Symmachus, des Septante et de Théodotion, disposées sous quatre colonnes; Hexaples, quand à ces quatre versions sout jointes deux autres traductions grecques. En comptant non seulement les colonnes greeques, mais aussi les deux qui sont destinées au texte hébreu, quelques écrivains nomment Hesaphes ee que les anciens avoient nommé Tétraples; les Hexaphes deviunent ainsi des Octaphes.

Enfin, dans quelques parties, il y eut une septième tra- duction grecque; alors l'ouvrage est appelé Enneaples.

Voici l'ordre dans lequel se suiveat-les colonnes dans les parties les plus complètes : 1.º texte hébreu en caractères hébreux; 2.º le même en caractères grecs; 3.º Aquila; 4.º Symmaque; 5.º les Septante; 6.º Théodotion; 7.º la cinquième traduction grecque; 8.º la sixième; 9.º la septième.

L'original hébreu étant regardé comme la hase de tout Pouvrage, le rapport dans lequel chaque traducteur se trouve euvers ce texte, fixe son rang dans l'ordre des colonnes. C'est pourquoi Aquila qui s'en rapproche le plus, occupe la première colonne après ee texte; Symmaque la seconde; les Septante la troisième; après eux vient Théodotion qui les a ordinairement suivis. Les trois traductions anonymes furena renvoyées dans les dernières colonnes, paree qu'elles ne comprennent pas la totalité des livres de l'Ancien-Testament; elles sont placées suivant les époques où Origène les découvrit.

Le principal objet d'Origène étant la critique du texte des Septante, il note partout les changemens qu'il y fait; il se sert à cet effet des signes suivans:

1.º Ce qui manque dans les Septante est marqué d'un autriaque. Ces lacunes sont remplies de préférence d'après Théodotion; et , lorsque le supplément ne s'y trouve pas, d'après Aquila, ou , à son défaut , d'après Symmaque. Les initiales de ces trois noms, placées après l'astérisque, font connoître la source où le supplément a été pris.

2.º Un autre signe, appelé obelos, marque les mots ou phrases des Septante qui manquent dans l'original hébreu. 3.º Enfin, on y trouve deux autres espèces de signes, appelés lemnisques et hypolemnisques (1).

Dans le Pentateuque, Origène compara le texte hébraicosamaritain avec l'Hèreu des Juifs, et en observa les différences. En tête de chaque traduction étoit placée une introduction qui en faisoit connoltre l'histoire; chaque ouvrage avoit ses prolégomènes, et la marge étoit couverte d'observations exégétiques et critiques. Quelques fragmens de ces prolégomènes et des notes marginales ont été conservés, mais rien ne reste de l'histoire des versions grecques.

Depuis Origène il y eut deux sortes d'exemplaires des Septante: ecux qui contenoient le texte vicieux, tel qu'il avoit existé avant ces écrivains, et ceux du texte corrigépar Origène. On appeloit les premiers editio somi ou vuigaris, les autres editio hexaularis.

Pendant près de cinquante ans, le premier travail d'Origèneresta enfoui dans un coin de la villede Tyr, probablement parce que les frais de copie d'un ouvrage en quarante ou cinquantevolumes excédoient les moyens d'un particulier. Il auroit péri peut-être, si Eusèbe et Pamphile ne l'eusent reproduit au jour, et placé dans la bibliothéque de Pamphile-le-Martyr à Césarée.

On peut douter qu'il ait jamais été fait une copie de l'exemplaire original. Saint-Jérôme le vit encore à Césarée; mais, comme après lui aueuu écrivain n'en fait plus mention, il est probable qu'il périt en 653, lors de la prise de cette ville par les Arabes.

La colonne des Septante sut publiée séparément par-Paurentz et Evisins, et ce texte hexaplaire devint celui des églises de la Palestine. Les signes critiques, et les notes marginales contenant des fragmens d'autres traductions, y surent conservés. Mais il ne se passa pas beaucoup de temps sans, que la négligence des copistes n'y introduisit une soule do

Voyez sur leur signification Bschenbach de præc. vet. crit. σημ. dans Bernizu et ν. Arkel fasc. dissert. philol. Pars II, p. 322 sqq.

nouvelles erzeurs. Ils confondirent les différentes marques critiques, ou les oublièrent, ils mélbrent les lettres initiales des traducteurs; quelquefois ils firent entrer dans le texte ce qu'ils avoient trouvé en marge. On alla plus loin; quand on trouvoit , dans des écrivains qui avoient vécu long-temps avant Origène, des citations prises des Septante, on les corrigeoit d'après le texte hexaplaire interpolé, ce qui produisit une confusion extrême. Ainsi Philon cite des passages d'Aquila, et Justin plusieurs fragmens de traducteurs greca qui probablement ont vécu a près lui.

Pour réparer autant qu'il étoit possible la perte des bezaples d'Origène, on s'occupa, dans les temps modernes, du soin de les restituer. Le premier qui l'enttéprit fut l'Alamino s'obiti, dans les notes de son édition des Septante, publicé à Rome n 1887; et après lui Drussiu dans ses Fragmente veterum interpretum (Arnheim, 1622). Avec ces matériaux, et à l'aide des manuscrits, Montfaucch composa ses Huxapla Origenis qui furent imprimés en deux volumes in-folio à Paris en 1715, et réimprimés par Bahrdt, en 2vol. in-8.º, à Leipsic, en 1769. On pense que le docte bénédictin ne possédoit pas assez bien l'hébren, et qu'il manquoit de critique. Divers savans Allemands (1) ont publié des matériaux qui pourront devenir utiles à un futur éditeur du travail d'Origène.

Dans le troisième siècle, Sr.-Lucien, prêtre d'Antioche, tenta de restituer le texte vulgaire (zom) des Septante, en prenant l'original hébraïque pour base de son travail, qui, depuis le

(1) Tela que Senler epist. ad J. J. Griebachium. J. G. Schaffenberg animadrers, quibas fragar, vest gree. V. T. a. B. Montefacioni collecta seneadanter et illustrantur. Lips. 1776, in-8°. Efizid, specime animadever, quibas loci nomonili Danielis et interpretume quiv veteruse, prosectim grazorume, illustrantur, emendantur. Lips. 1778, in-8°. Eschleuneré observ. erit, in vert. gr. oraculor. Jenie. Gotting, 1783, in-6°. Ejardi, comment. soui critici in vers. vetters proverb. Spec. 1-4. Gotting, 17470, in-6°. Ejordi, 17470,

commencement du quatrième siècle, fut introduit dans les églises de l'Orient, de Constantinople à Antioche.

St.-Jérôme parle aussi d'une édition critique des Septante, faite dans le troisième siècle par un éréque d'Égypte, nommé Hzsvenus. Il dit qu'elle fut introduite dans les églises de ce pays: il la cité ordinairement sous la dénomination de exemplar Alexandrium.

Enfin, une autre révision du texte des Septante fut faite dans le 4.º siècle par Sr.-Basuz, évêque de Césarée. George-le-Syncelle, qui en parle, l'appelle Codex Cæsarcensis (1).

Ainsi l'église d'Orient regardoit comme canoniques trois différentes récensions du texte des Septante: en Palestine, celle d'Origene; en Égypte, celle d'Hesvehius; et dans les pays compris entre Antioche et Constantinople, celle de Lucien.

Toutes les éditions imprimées des Septante découlent de quatre principales, qui sont celles d'Alcala, d'Alde, de Rome et de Grabe (2).

1.º Le texte d'Alcala (Testus Complutensis) parut dans la Bible Polyglotte Complutensis, en quatre volumes in-folio, qui furent imprimés, depuis 1502 jusqu'en 1517, aux frais du célèbre cardinal Francisco Ximénès de Cisneros. Ce texte est composé sur celui de divers manuscrits que les éditeurs ont négligé de décrire. On les a fréquemment accusés d'avoir altèré le texte gree d'après celui de l'hébreu ou plutôt de la Vulgate, et Westein surtout leur en avoit fait un crime; mais ils out été disculpés par les recherches des théologiens protestans du dix-huitième siècle, surtout par Goz (3), Michaelie et M. Heern.

<sup>(1)</sup> Chronogr., p. 203.

<sup>(2)</sup> Quoique, dans la première partie de cet ouvrage, nous n'ayous ordinairement pas parlé des éditions, nous avons cru devoir suivre une autre marche dans quelques chapitres de la seconde partie.

<sup>(3)</sup> Nous indiquerons plus bas, en parlant du N. T., les ouvrages que ce savant a écrits pour la désense des éditeurs d'Alcela, parce que sea recherches ont eu principalement pour objet la critique du N. T.

La Polyglotte d'Alcala a été réimprimée par ordre de Philippe II, à Anvers, en huit volumes in-folio, 1569 à 1570. Benoît Arias, dit Montanus, dirigea cette édition. Ses collaborateurs furent Guy Lefevre de la Boderie et son trère Nicolas, Augustin Hunnaus, Cornsille de Goude, Jean de Harde et Pranpois Rapheleng. Cette édition est bien préférable à celle d'Alcale.

La Polyglotte d'Alcala et celle d'Anvers peuvent être regardées comme les originaux de la Bible hébraïque, grecque, latine, qui parut à Heidelberg en 1586, en 1599 et en 1616, en trois volumes in-folio; de la Bible en quatre langues ( hébraïque, grecque, latine et allemande ), que David Wolter publia en 1596 à Hambourg, in-folio; de la petite Polyglotte d'Elias Hutter, en hébraïque, chaldaïque, grec, latin, allemand et françois, imprimée à Nuremberg en 1599, in-folio; et enfin de la grande Polyglotte de Paris , entreprise par Guy-Michel-le-Jay, et dirigée par Jean Morin. Elle parut de 1629 à 1645, en dix volumes in-folio. Cette édition contient plus que les Polyglottes d'Alcala et d'Anvers; on y trouve la version samaritaine du Pentateuque, qui n'avoit pas encore été imprimée, et les versions syriaque et arabe d'un plus grand nombre d'ouvrages de la Bible que n'en ent les deux autres Polyglottes.

2.º Le texte d'Alde parut en 1518, deux ans après la mort d'Alde Manue; l'édition fut soiguée par son heau-père André Autlanue. En voici le titre: Πάντα τὰ κατ ἔξοχήν κανόματα βιζλία, 3είας δυκαδή γραζῶς, σαλιαῖς το καὶ νίας. Venet, in ed. Aldi et Andrea socari, 1518, in-fol. Le texte, pour lequel on a prétendu avoir conféré plusieurs manuscrits (1), a souffert des interpolations considérables qu'ont fournies d'autres tra-ductions greeques et le Nouveau-Testameut.

Le même texte se trouve dans les éditions de Strasbourg, de 1526, in-5°; de Bâle, de 1546, in-folio, et 1550,

<sup>(1)</sup> Voyez Annales de l'impr. des Aldes, par Renouard, Vol. I., p. 140.

in-8°; et de Francfort, de 1597, in-folio. La plupart de ces éditions contiennent en même temps le Nouveau-Testament, et nous aurons encore une fois occasion d'en parler.

3.° Le texte de Kome ou du Vatican fut publić, par l'ordrede Sixte-Quint, en 1590, sous le titre de 'H παλαιά διαδίκαι
κατά τὸι 'Ειδημείκει' a δι κάθενείας Συγε Ε΄ καρου ἀργιμείων
ἐκδοδίτως: Vetus Testamentum juxta Septuaginta, ex auctoritate Sixt V, Pont. Max., editum; in-fol. Le fameux Codex
Vaticanus (1) a été la base de cette édition; mais les éditeurs,
le cardinal Anionio Carafa, Ant. Agella, Pierre Morin,
Flukius D'ristimas, Robert Bellarmin, etc. n'ont pas vivie
ce manuscrit avec assez de critique; ils se sont permis de
chânger non seulement l'orthographe, mais aussi les leçons,
tottes les fois qu'elles leur on paru vicieuse;

Cette édition a été suivie par l'édition de Jean Morin, Paris, 1628, trois volumes in-folio; par la Polyglotte de Londres, de Bryan Walton (1), imprimée de 1653 à 1657,

(1) Ce précieux manuscrit, probablement le plus ancieu du monde, se tronve aujourd'hni à la bibliothèque impériale de Paris. Nous en parlerona dans le 5.° chapitre.

(2) Les collaborateurs de Walton furent Edmond Castell, Alex. Huish, Sam. Clarke, Thomas Hyde, Dudley Loftns. Castell public pour cette édition un Lexique en sept langues, en denx vol. in-fol. On trouve, sur la Polyglotte de Londres , des détails curieux dans la quatrième édition. des Hora Biblica; being a connected series of notes, on the text and literary history of the Bibles, or sacred books of the Jews and Christians; and on the hibles or books accounted sacred by the Mahometans . Hindus . Parsees, Chinese, and Scandinavians, 2 vol., in - 8°, London, 1807. L'anteur de cet ouvrage qui, depuis 1790 jusqu'en 1807, a en quatre éditions , est M. Charles Butler. Le premier volume a été traduit en françois, sur la première édition de 1799, par M. Boulard, sons le titre de Hora Biblica, on Recherches littéraires sur la Bible ; son texte original, ses éditions et ses traductions les plus anciennes et les plus enrienses, Paris, 1810, in-80. Dans cette traduction, le passage curieux, relatif à la Polyglotte de Walton , ne se trouve qu'en partie , probable ment parce que le traducteur n'avoit à sa disposition que la première édition de M. Butler. Nous croyons donc faire plaisir aux bibliographes en six volumes in-folio; et par une autre édition de Londres, de 1653, in-quarto, qui est connue sous le nom de *Bible de la Cloche*. Dans cette dernière, qui a été publiée par *Roger Daniel*,

et anx personnes qui possèdent les Horæ Biblicæ de M. Boulard , en leurfaisant connoître en entier ce passage. Le voici tel qu'il se trouve p. 157 et suiv.:

« La Polyglotte de Londres , imprimée en 1653-1657, en six volumes. est moins belle (que celle de Le Jay) et plus exacte ; elle contient plus de choses qu'aucune des trois précédentes. Le docteur Bryau Walton, depuis évêque de Chester , en a été l'éditeur. Douze exemplaires en ont été imprimés, dit-on, sur grand papier : un de ces exemplaires, qui est d'une grande beanté, se tronve dans la bibliothèque de la cathédrale de Saint-Paul de Londres ; un autre étoit dans celle du comte de Lauraguais, et un troisième est dans la bibliothéque du collége de Saint-Jean de Cambridge. Le titre exprime le contenn : le voici : Biblia sacra Polyglotta complectentia textus originales, hebraicum cum Pentateucho Samaritano, chaldaicum, græcum, versionumque antiquarum, samaritana, graca LXXII interpretum, chaldaica, syriaca, arabica, athiopica , persica , vulgata latina , quidquid comparari potuit. Il y a donc neuf laugues dont on a fait usage dans cette édition ; cependant nucun livre de la Bible ne s'y trouve en neuf idiomes. L' Apparatus critique et d'antiquité, ou l'appendix qui se trouve dans le sixième volume, est extrêmement estimable, aussi bien que le lexique, particulièrement dans les parties hébraïque, syrinque et arabe. Les parties hébraïque et syriaque out été réimprimées séparément à Gottingue, in-4% la première, par J. L. T. Trier, disciple de Michaelis, en deux volumes, en 1790. et 1791; l'antre, avec additions et corrections, par Michaelis lui-même, aussi en denx volumes, en 1788. Nous apprenons par Castell, dans la préface de son Lexique, que si Walton et Clarke avoient vécu, ils avoient l'intention d'ajonter encore un volume à leur Polyglotte. Une Epitre du même Castell, adressée à Lightfoot, et qui se trouve dans ses Opera posth., Francq., 1690, p. 180, relate les matérianx que ce volume devoit renfermer, p

c Divers faits carieux, qui se rapportent A la Polyglotte de Londres, su trouvent dans les ouvrages misens: Discourn historique sur les édations des Bibles polyglottes, Paris, 1781, in-12. — Dissertations sur les Prolégemènes de Walton, Liège, in-8°. — Besuroat Adam Clarkés succinca cocuni of Polyglott bibles, from the publication of that by Porrus in the year 1516, to that of Rainescius in 1750, etc., Liverpool, 1802, in-8°.

le texte qui, d'après le titre, devoit être celui de Rome, a suhi beaucoup d'altérations d'après ceux d'Alcala et d'Alde. Ce texte ainsi changé est répété dans l'édition de Leipsic, 1697,

« D'après ce dernier ouvrage , il paroît que la publication de la Polyglotte de Londres commença en 1652, aiusi sept ans après celle de la Polyglotte de Le Jay; mais qu'avant ce temps, le doctenr Walton avoit rassemblé et arrangé ses matérieux, et rénui des souscriptions pour une somme de 4000 livres sterlings. Alors, avec la sanction des évêques. auglois, il publia son prospectus dans une lettre impriméc, signée par lui-même, par l'archevêque Usher et quatre antres hommes de lettres distingnés : elle est datée du 1.er mars 1652. Le Protecteur encouragea vivement l'entreprise; le couseil d'état donna la permission d'importer le papier nécessaire, sans être assujéti aux droits d'entrée ; cette permission înt continuée par le Protecteur, après qu'il ent cassé le parlement contin sous le nom de Romp Parliament; et on a des raisons pour croireque le protectenr et le couseil donnèrent, des deniers de l'état, 1000 liv. sterlings, pour commencer l'ouvrage. Les quatre mille livres souscrites avant le prospectus, se trouvèrent doublées avant le mois de septembre suivant. La somme entière fut versée entre les mains de M. William. Humble, trésorier de l'entreprise. Le premier volume fut mis sous presse au commencement d'octobre 1653; la totalité de l'ouvrage sut achevée en 1663, trois années après la Restauration. Après cet événement, le doctenr Walton présenta l'onvrage au roi Charles II , qui le nomma son chapelain ordinaire, et, en 1661 , l'éleva à l'évêché de Chester. Dans la préface, telle qu'elle étoit originairement conçue, le docteur recounoissoit, eu très-beanx termes, ce qu'il devoit au Protecteur et au conseil ; mais, après la Restauration, les deux dernières pages de la préface furent biffées, et remplacées par deux autres. Dans ces dernières, les obligations que l'éditenr avoit an Protecteur sont exprimées en termes très-obscurs ; et Charles I.er y est nommé feu, le dying. Dans les pages biffées , les épithètes honorifiques de Serenissimus, Illustrissimus, et Honoratis . simus, ne se tronvent pas; on les a insérées dans les fenillets de remplacement. On y a aussi glissé des plaintes et des invectives contre les républicains; enfin, on y remarque quelques antres différences; ce qui a fait nommer Républicains les exemplaires où se trouvent les pages primitives , et les autres Loyalistes ; mais on trouve encore des différences dans ces derniers, de manière qu'il doit y en avoir existé deux espèces d'originaux. Il est possible que les pages républicaines aient été biffées des la résignation de Richard Cromwell, en 1659, deux années avant que la Polyglotte ne fût nehevée. »

e Pour compléter la Polyglotte de Londres, il faut y joindre deux

in-8°; dans celle de *Pearson*, Cambridge, 1665, deux volumes in-12; dans celle de *Leusden*, d'Amsterdam, 1683, in-12; dans celle de *Lamb. Bos.*, Francker, 1709, in-4°,

ouvrages; Yun est taitlet l: Paraphrasis chaldaica in librum priorem et posteriorem Chronicorum, auctore Rabbi Josepho, rectore deadmine in Syria, a Dan. Wilkins, Amstel., 1715, in-4°; l'autre. Lazicon happtagloton Castelli, en deax vol. in-fol., Lond, , 165.
M. Clarke déchare que le Lexique de Castell est l'euvrage de ce gare le plus garand et le plus parfait que l'industrie et l'érudition humaine airent produit jusqu'alors. Il noss apprend que le docteur Castell y travailla peudant dix-sept aus, en employant à ce travail seite à dix-luit heures par jour, et que, pendant ce temps, il curriectoit à ser frais sept Aoghois et autent d'étraogers. Quelques exemplaires de ce dictionnaire portent, ent le titre : Londinis, Soctu, 1605, ce qui provar que le titre à été réimpiné. »

« Ceux qui possèdent la Polyglotte d' Londres doivent aunsi se procaure. D. Ouven's consideration on In Polyglott, 1658; la réplique da D. Walton, initiulés: The Considerator considered, etc, 1659, et un ouvrage plus important que les deux précédens, quis et D. H'alton Introductio ad lectionem linguarum orientalium, etc., Lond., 1655, in-18, réimprimée en 1655, avec additions. Cé dernier ouvrage fut, pour nous servir des paroles de M. Clarke, le prieurseur (the harbinger) de l'inestimable Polyglotte. »

« Une circonstance remarquable pour les bibliographes estencore celle-ci. Dans la première série de traités qui forment l'Apparatas criticus de la Polyglotte de Londres, se tronve un onvrage nounyme, intitulé : Explicatio idiotismorum seu proprietatum lingua hebraica et graca. quæ sæpius in scripturis occurrant. L'aotenr demande de quelle manière le sens de l'écriture doit être déterminé; à cette question il donne cinq réponses. Sur la quatrième et la cinquième réponse, on a collé un papier qui en contient deux autres. Les deux réponses originales sont rédigées dans les principes de l'Église catholique; mais celles qu'on a collées par dessus le sont dans l'esprit du protestantisme. Oo ne sait pas de qui est ce traité; mais on voit bien, par ce que le D. Walton dit à la dernière page de la fenille B de la préface, qu'il n'est pas de lui. Ouoi qu'il eo soit, on prétend qu'il existe douze exemplaires sans le papier collé. Nous ne donnerous ici que les trois premières ligues de la quatrième réponse, d'après lesquelles on pourra distinguer les éditions originales d'avec celles qui sont châtrées. Les voici dans les dernières : Quarto, ex traditione vel interpretatione S. Beclesia, ex decretis conciliorum, etc., ex consensu sanctorum Patrum. An lien de l'etc., après conciliorum, l'original dit : Vel summorum Pontificum. »

qui contient une collection de variantes; dans celle de Daν<sub>ε</sub> Mill, Amsterdam, 1725, 2 volumes in-8°; l'édition de Reineccius, Leipsic, 1730, in-8°, est plus conforme au texte romain que les éditions précédentes.

4.º Le texte de Grabe a été donné d'après le Codex Alexandrinus (1), et fut imprimé avec beaucoup de luxe typographique, en quatre volumes in-4.", sous le titre de 'H παλαια' διαθήκη καθά τές Έδδομήκοντα. Oxonii e theatro Sheldoniano, 1707 à 1720 (savoir : Tom. I, 1707 ; IV, 1709 ; II, 1719 ; III, 1720). Le premier et le quatrième volume furent soignés par Jean Ernest Grabe ; après sa mort, François Lee dirigea la publication du second ; le troisième a été publié par un inconnu. Le texte du célèbre Code Alexandrin a été changé dans beaucoup de passages, d'après d'autres manuscrits ou d'après les conjectures de Grabe; ces variantes sont le plus souvent imprimées d'un autre caractère. Il manque à cette édition un cinquième volume, ou le supplément qui devoit développer les motifs qui ont fait préférer à l'éditeur les leçons qu'il a adoptées. Grabe a lui-même soigné une petite édition en huit vol. in-8°.

L'édition de Grabe a été réimprimée, avec beaucoup de corrections, par *Breitinger*, à Zurich, en 4 vol. in-4°, en 1730 suiv.

Dans toutes ces éditions, le livre de Daniel ne se frouve pas d'après la traduction des Septante, mais d'après celle de Théodoion; le texte de ce prophète, d'après les Septante, n'a été publié qu'en 1772 à Rome, par Simon de Magistris, en un vol. in-fol., sur un mausserit de la bibliothèque de Chigi, et réimprimé à Gottingue en 1773, in-8°, en 1774, in-4°, et à Utrecht, en 1775, in-8° Cette édition est accompagnée de fort belles notes par M. Seguar.

Telles sont les quatre classes d'éditions des Septante. Une cinquième commence par celle de Robert Holmes, qui doit contenir l'apparat complet des variantes. Les deux premiers

<sup>(1)</sup> Nous dirons, dans le 5.º chapitre, ce que c'est que ce manuscrit.

volumes seulement en ont paru sous le titre de Vetus Testamentum Gracorum cum variis lectionibus. Edid. Rob. Holmes. Tom. I et II. Oxonii ex typogr. Clarendon. 1798, in-fol.

### 2. D'Aquila.

Les seuls renseignemens que nous ayons sur Aquilla nous ont été transmis par St.-Épiphane, écrivain peu critique, dans on ouvrage de ponderibus et menuria, c. 14. Selon lui, Aquila étoit un paien, originaire de Sinope et parent de Pempereur Adrien, qui lui confia le soin de rehlite Jérvesalem. Il y connut des chrétiens, godta leur religion, et se fit haptiser. Comme sa conversion ne put le faire renoncer à son occupation flavorite, l'art imaginaire de la divination, il fut excommunié. Le désir de la vengeance le porta à se faire circonciere, et il devint un Juif sélé. Il s'appliqua à l'étude de la langue hébraïque, et fit, à l'usage de ses nouveaux confrères, et pour chagriner ceux qui l'avoient repoussé, une nouvelle traduction de la Bible.

Il est impossible de deviner la vérité qui peat-être sert de base à cette fable. On ne peut pas même en faire usage pour fiser le temps où Aquila a composé sa version a tout ce qu'on sait, c'est que Saint-Irénée la cite fréquemment dans ses livres contre les hérésies, écrits entre les années 126 et 178; ce qui suppose qu'elle existoit depuis quelque temps; et il a fallu sans doute une quarantaime d'années pour qu'elle fût répandue dans des provinces éloignées.

Aucu motif ne peut faire mettre en doute l'assertion de Saint-Epiphane, que cette traduction a été entreprise pour plaire aux Juis qui commençoient à se dégoûter de celle des Septante, parce qu'elle n'étoit pas assez littérale, et qu'on l'avoit surchargée de gloses. Celle d'Aquila est servilement littérale. R'end l'original mot pour mot, sans s'inquiêter ni des barbarismes ni des fautes de langue

les plus grossières (1), pour u qu'elles le rapprochent davantage de son original. Les Juifs accueillierent si bien cette version, que dès-lors celle des Septante fut entièrement bannie de leurs synagogues. Cependant rien ne prouve qu'Aquila, comme les Pères de l'Église l'out assuré, ait falsifié les passages que les Chrétiens appliquoient au Messie.

On voit, au reste, par Saint-Jérôme, qu'Aquila publia une révision ou seconde édition de sa traduction, encore plus littérale que la première. Telle qu'elle est, la critique du texte de l'Ancien-Testament en tire un très grand avantage, parce qu'elle sert à rétablir les leçons hébraïques que portoient les manuscrits de son temps. Malheureussement is n'en reste que des fragmens qui ont été rassemblés par Flaminius Nobilis, Drusius et Montfaucon, dans les ouvrages cités plus haut.

# De Symmaque.

Saint \* Épiphame, qui nous fournit aussi tous les renseignemens que nous avons sur Symmaque, en fait un Samaritain; Ses compatriotes le vénéroient comme un sage; mais non content de la considération que cette réputation lui donnoit, il aspira à la domination: son plan ayant été déconcerté, il quitta les Samaritains, se fit circoncire (comme si, en sa qualité de Samaritain, il n'eût pas dû l'être auparavant), embrasa le judaisme, et écrivit une nouvelle version de la Bible, en haine de ses anciens confrères. Il paroit qu'il étoit Ebionite; car Eusèbe et Saint - Jérôme l'appellent tantôt Judæus, tantôt Ebionita.

Saint-Épiphane le place au siècle de Commode II, empereur imaginaire. Saint-Jérôme dit qu'il a été postérieur à

<sup>(1)</sup> Voici le commencement de cette traduction : Er xepalain ixlier, & Suit XYN vir ouents xal XYN vir 350.

Théodotion. Saint-Irénée, qui écrivit vers 178, et qui cite Aquila et Théodotion, ne connoît pas Symmaque.

La traduction de Symmaque se distingue de toutes les autres par une diction plus pure. Elle vise toujours à la plus grande clarté, ce qui la rend quelquefois un peu libre. Symmaque lui-même eu publia une seconde édition corrigée. Le philologue place ce traducteur parmi les bons auteurs grees; le théologien s'en sert utilemeut pour l'interprétation du texte original. Ses fragmens se trouvent réunis à ceux d'Aquila. On prétend que cette traduction existe en entier dans des bibliothéques de la Grèce.

#### 4. De Théodotion.

Saint-Épiphane donne des notions sur Théonortos, mais nous les passons sous silence, parce qu'elles contredicte celles qui se trouvent dans Saint-Irenée et Saint-Jérôme. Il étôt natif d'Éphèse, et de la secte des Ebionites. Saint-Justin-le-Martyr le cite dans son Dialogue avec Tryphon, qui fut composé vers 160.

Sa traduction tient le milieu entre l'exactitude servile d'Aquila et la liberté de Symmaque. Elle n'est qu'une espèce de révision et de correction des Septante, faite sur lo texte original, et dans laquelle leurs lacunes ont été remplies. Symmaque n'avoit cependant qu'une connoissance médiocre de la langue hébraïque.

L'ancienne église avoit admis sa traduction de Daniel à la place de celle des Septante.

Les fragmens de la traduction de Symmaque ont peu d'importance pour la critique du texte original; ils en ont bien davantage pour la restitution de celui des Septante.

#### 5. De l'Editio quinta.

Nous avons dit qu'Origène, dans le voyage qu'il entreprit pour la rédaction de ses Hexaples, découvrit trois autres traductions grecques dont les auteurs et les époques sont inconnus. Toutes les notions qu'on a sur ces traductions sont fabluleuses.

Il paroît que l'auteur de la première de ces traductions, qu'on appelle la cinquième édition, a été postrieur aux Septanne et aux trois autres traducteurs dont nous venons de parier. Son travail est souvent conforme à celui de l'un ou de l'autre de ses devanciers : on voit cependant qu'il a consulté le texte hébraïque.

Il parolt encore, d'après les fragmens recoeillis par Montfaucon, que cette version ne comprenoit que le Pentatuque, les petits Prophètes, les Psaumes et le Cantique des Cantiques.

## 6. De l'Editio sexta.

L'auteur de la seconde version, découverte par Origine, étoit un chrétien, et postérieur à Aquila, Symmaque et Théodotion. Sa version, qui avoit peu d'originalité, embrassoit les mêmes livres que la précédente.

# 7. De l'Editio septima,

Il en reste très-peu de fragmens; ils appartiennent aux psaumes et aux petits prophètes.

Telles sont les traductions grecques qui remplissoient les sept colonnes de la Polyglotte d'Origène, et dont on trouve des fragmens sur la marge des manuscrits des Septante. Voici quelques-unes des abréviations qui les désignent:

Eβę. ou Eβę. Ελλ. Le texte hébraïque en lettres grecques;

- O. Les Septante; A. Aquila;
- C. Symmaque;
  - O. Théodotion ;
- E. La cinquième édition;
- s' La sixième ;
- Z. La septième :
- Λ. ou ΛΟ, les autres : ce signe indique que les mêmes mots se trouveut dans toutes les autres versions grecques
- qui ne sont pas nommément indiquées; Oi T. Les trois, c'est-à-dire Aquila, Symmaque et Théodotion; ou les Septante et deux des autres;
- Οί Δ. Les quatre, c'est-à-dire Aquila, Symmaque, Théodotion et l'édition vulgate des Septante;
- II. Tous les Grecs.

Outre les fragmens pris des Hexaples, les copistes des temps suivans ont rapporté, aux marges des manuscrits, des variantes d'autres traductions dont nous allons dire encore un mot.

#### 8. De l'Hébreu.

Les fragmens attribués à l'Hébreu, sur la marge des copies des Septante, ne sont autre chose que des notes critiques empruntées des commentaires des pèrés de l'Éghise.

# 9. Du Syrien.

La traduction latine, faite par Saint-Jérôme, eut un si grand succès, que Sorenomus, patriarche de Byzance, la traduisit en grec. Ce sont des fragmens de cette version grecque qui sont cités sous le nom du Syrien. On ne sait pourquoi Sairr-Jáñour est ainsi nommé; mais dans un passage de Théodore de Mopsueste, dans Photius (1), il est aussi question d'un Syrien qui ne peut être que ce père de l'Église.

#### Du Samaritain.

Il est probable que les Samaritains qui, de tous les livres de l'Ancien-Testament ne réconnoissoient que le Pentateuque, ont eu une traduction particulière, faite sur leur texte national. Quoi qu'il en soit, on trouve des fragmens attribués à un Samaritain, sur lequel on n'a aucun renseignement.

## 11. De l'Helléniste.

A côté de l'Espaiss les Héxaples citent quelquefois EXAMPIRÉS: on n'a aucune donnée sur cette traduction.

# 12. De la traduction grecque de Venise.

Ce sont M. de Villoison et M. Ammonn de Gertifingue qui ont publié cette traduction; le premier a donné la partie contenant les Proverbes, l'Ecclésiaste, le Cantique des Cantiques, Ruth, les Lamentations de Jérémie et Daniel, à Strasbourg, en 1784, in-8°; l'autre, le Pentateuque, à Erlaug, en deux vol. in-8°. Cette traduction se trouvoit à la bibliothéque de Saint-Marc à Venise, et on n'en connoît pas d'autre manuscrit. Elle est faite sur le texte hébraïque, et extrémement littérale. Cependant l'auteur s'efforce d'être.

<sup>(1)</sup> Bibl. m. 227, p. 205, ed. Hasschel.

élégant, et court même après les formes attiques. Elles se trouvent mélées, dans son travail, avec les barbarismes et les solécismes les plus forts : des mots recherchés dans les meilleurs auteurs grecs sont placés à côté de mots nouveaux, et forgés même contre le génie de la langue.

Il paroit que l'auteur de cette traduction a vécu entre le sixième et le dixième siècle. Avant le sixième siècle, un homme qui auroit eu autant de connoissances qu'îl en montre, n'auroit pas facilement adopté un langage mêlé comme le sieu; après le dixième, il se seroit probablement servi d'un original ponctué, et l'on voit que celui sur lequel il a traduit ne l'étoit pas.

#### CHAPITRE III.

## Des livres composant le Nouveau-Testament.

Os appelle Nouveau-Testament la collection des Saintes Écritures qui ont été publiées après la mort de J. C. Cette dénomination est la traduction des mots grecs seuré s'azòsea. On ignore l'époque où l'on a commencé à s'en servir; mais il est évident qu'elle a été donnée au recueil qu'elle désigne, en imitation d'une expression dont s'est servi l'apôtre St.-l'aul (1) en parlant des livres sacrés des Juis. Il est probable pourtant que cet apôtre on a pas été le premier à faire usage de ce nom: au moins trouvons-nous que, dans le premier livre des Macca-hées (2), le Pentateuque est déjà nommé 616/160 à luzòiene, libber fuderis.

Le mot d'un tien répond à l'hébreu beroth, qui signifie une disposition ou constitution quelconque; et en particulier une disposition testamentaire, un pacte, une alliance; et plus particulièrement encore, la constitution politique et religieuse du peuple juif, fondée sur une espèce de convention avec Jehovah, qui repfermoit des obligations d'une part, et des promesses de l'autre. Ce mot est traduit souvent en latin par facdus, quelquefois par testamentum; mais il paroit que, dans les cas où ce dernier mot est employé, il est identique

<sup>(1)</sup> II Ep. aux Cor., ch. 3, v. 14.

<sup>(2)</sup> Ch. 1, v. 57.

avec le premier. Comme il n'a pas la même signification dams les langues modernes où il a passé, cette expression, généralement reçue, est peu propre pour désigner la collection des livres sacrès des Chréticas, et on auroit dû lui substituer celle de Livres de la nouvelle alliance.

Les ouvrages qui composent le Nouveau-Testament ont été, des les premiers siècles , divisés de plusieurs manières. Une des plus anciennes divisions est celle en Evangile et Apôtre ( svayγέλιον καὶ ἀπόςολος ). La première renferme les quatre Evangiles; l'autre, les Actes des apôtres et leurs Épitres. Une division plus importante est celle qui a pour objet le degré d'autorité que l'Église accorde à ces livres. Eusèbe (1) adopte trois classes d'ouvrages, les homologoumenes, qui sont généralement reçus; les antilegomènes, sur l'authenticité desquels il existe des doutes, et les supposés ( 10301). Parmi les premiers, il range les quatre Evangiles, les Actes des apôtres, les Épitres de St.-Paul, la première de St.-Jean et la première de St.-Pierre. Les Épitres de St.-Jacques et de Saint-Jude, la seconde de St.-Pierre, la seconde et la troisième de St.-Jean, sont regardées comme douteuses; enfin, dans la troisième classe, Eusèbe place divers ouvrages qui aujourd'hui ne sont ordinairement plus joints à nos éditions. Quant à l'Apocalypse, Eusèbe est incertain sur la classe qu'il doit lui assigner.

Les ouvrages du Nouveau-Testament, comme eeux de l'Ancien, sont divisés en chapitres et versets. Cette division est moderne, et n'a rien de commun avec les sections (ririan) et chapitres (segaiaux), d'après lesquels les pères de l'Eglise citat quelquefois le Nouveau-Testament. La distribution actuelle en chapitres est attribuée par les uns à Arlottus, franciscain du treizième siècle ; par d'autres, au cardinal Etienne Langthon, archevêque de Cantorbéry dans le même siècle; l'opinion commane la donne à Hugue

<sup>(1)</sup> Hist. eccl. , III , 25.

de San Caro, cardinal espagnol de la fin du treizième siècle.

Robert Elienne a coupé les chapitres en versets, dans son
édition de 1551; le Rabbin Nathan lui en avoit donné
l'exemple, en 1438, pour l'Ancien-Testament.

Les Pères de l'Église appellent d'adynasse ou d'adynasua (anagnôsma , lecture), ou argunasi (péricopé, section), les textes désignés par l'usage pour être lus dans les églises à des jours déterminés. Le registre de ces sections porte, dans les manuscrits, le titre de swuždejus (synazarion, de rovage, assemblée), ou de ususadyns (ménológion, de usir, mois), lorsque les jours où ces lectures devoient se faire y étoient marqués.

On ignore l'époque où a été arrêté le canon des livres du Nouveau-Testament, ou, en d'autres termes, l'époque où cette collection a été formée. On ignore également l'auteur qui l'a formée. Une tradition fabuleuse l'attribue à St.-Jean; une autre, à un concile qui auroit ésé assemblé au commencement du second siècle; ce qu'il y a de certain, c'est que, vers le milieu de ce siècle, la collection formant le Nouveau-Testament étoit arrêtée. Au reste, le mot de canon étoit originairement pris en differentes significations : ce mot veut dire règle , prescription. Appliqué aux Saintes Écritures , il désignoit la liste , soit des livres qui étoient lus, lors du service divin, dans une église déterminée; soit de ceux que l'Eglise reconnoissoit pour des documens authentiques, soit enfin de ceux qui étoient regardés comme inspirés par Dieu même, et renfermant par conséquent la vraie doctrine de J. C. Insensiblement, les deux premières significations tombèrent en désuétude, et on n'employa plus le mot de canonique que pour les ouvrages regardés comme venant de Dieu même. Eu même temps, le mot d'apocryphes (caché) changea aussi de signification. On appeloit ainsi, dans l'origine, les ouvrages dont on ne faisoit pas lecture dans les assemblées des fidèles, soit que leur obscurité fit craindre des abus et des malentendus, soit qu'on eût des doutes sur leur authenticité et sur l'autorité que méritoient leurs auteurs.

Par la suite des temps, ce mot désigna des ouvrages non inspirés et renfermant ume doctrine erronée et dangereuse: leur lecture fut défendue. Mais bientôt on s'aperçut qu'il existoit une troisième classe d'écrits qui, sans pouvoir se prévaloir d'une origine divine, existoient depuis la plus haute antiquité et jouissoient, dans certaines églises, d'une grande considération. Ou les appella ecclesiastiques, ou deutero-canoniques.

Les ouvrages composant le' Nouveau Testament sont tons écritsen grec. Il paroit qu'un seul, l'Évangile selon St. Mathicu, a été originairement rédigé en hébreu. Quant à l'original latin de celui de St.-Marc, il est généralement regardé aujourd'hui comme supposé (1).

Le divin fondateur du christianisme n'a consigné sa doctrine dans aucun écrit. Il n'a pas même ordonné à s.s disciples de le faire, mais seulement d'annoncer l'Évangile à toutes les nations. Il s'est cependant trouvé des imposteurs qui ont osé forger des lettres et les attribuer à Jász-Cansar. Il soffit de jeter un coup-d'œil sur la plupart de ces productions, pour en reconnoître la fausseté. Il n'y a que la prétendue Epitre à Agéar, roi d'Édesse, à laquelle Eusèhe, qui la rapporte (2), a cru reconnoître des caractères d'authenticité; mais persoune doute aujourd'hui que cette lettre n'ait été fabriquée pour relever l'ancienneté de l'église d'Edesse, qui fait remonter sa fondation à Thaddée, un des soixante-dix disciples des apôtres.

Les auteurs des écritures composant le livre de la Nouvelle-Allous les diviscrons en quatre sections. Dans la première, nous traiterons des trois plus anciens Évangiles et des Actes des apôtres, qui sont la seconde partie et pour ainsi dire le supplément de l'un de ces Évangiles. L'évangeliste St.-Jean et les

<sup>(1)</sup> Nous y reviendrons plus bas.

<sup>(2)</sup> Hist. Eccles., I , 13. Il dit qu'elle est tirée des Archives (Yeamaza-

ouvrages qu'on lui attribue feront l'objet de notre seconde section; la troisième renfermera les Épitres de St.-Paul, et la quatrième, celles qu'on appelle catholiques.

#### SECTION I.

Des trois premiers Evangiles canoniques selon Saint-Mathieu, Saint-Marc et Saint-Luc, et des Actes des Apôtres,

Le christianisme est né du judaisme : le foudateur de cette religion, les premiers apôtres, confesseurs et martyrs, étoient Juifs; et c'est sur leur croyance religieuse, dont la base étoient la reconnoissance d'un Dieu unique et l'attente d'un Messie, que fut entée la nouvelle religion.

On appeloit Evangile, ou Evangile du file de Dieu, c'estàdire l'heureuse annonce de la venue du Messie, l'eusemble de ce que, dass l'origine du christianisme, on disoit à ceux qu'on invitoit à embrasser la nouvelle doctrine du salut. Cette instruction préliminaire contenoit le récit des jerincipaux événemens de la vie de J. C., auxquels on appliquoit les prophécies de l'Ancien-Testament. Les auditeurs se déclaroient-ils convaincus que J. C. fût le Messie annoncé par les prophètes, on leur administroit le haptême, et on les instruisoit ensuite dans les autres vérités de la religion.

Tant que les apôtres, qui avoient véeu dans la société du fils de Dieu, purent suffire aux prédications, ils rapportèrent de mémoire les événemes dont ils avoient été les témoins, et les discours qu'ils avoient entendus depuis le baptème que le Sauveur avoit reçu par St.-Jean, jusqu'au moment où il leur fut enlevé; mais lorsque la nouvelle doetrine se répandit, et que les apôtres curent été remplacés par un grand nombre de ministres de la parole de Dieu, il devint nécessaire de rédiger par écrit le recueil des actions et des paroles du finative, et de dresser, de cette manière, une espèce de formulaire qui pût servir de base à une instruction uniforme. Ce hesoin paroit avoir fait naître l'idée de composer une courte relation de la vie de J. C.; on l'appela Évangile, et c'est dans ce second sen que [es pères de l'Eglise se servent de cette dénomination.

Tout prouve l'existence d'un pareil érangile primitif, quoiqu'elle ne soit attestée, d'une manière positive, par aucun
écrivain du temps. Nous possédons quatre Évangiles qu'on
attribue à St.-Mathieu, St.-Marc, St.-Luc et St.-Jean, aucun
ne peut être ce premier Évangile sorti des mains des apotres.
Ces quatre ouvrages ne sont pas une première ébauche comme
l'à été ce premier Évangile, ouvrage d'hommes simples, peu
exercés dans l'art d'écrire; ce sont de véritables biographies,
renfermant des parties travaillées avec soin, et qui, sans doute,
ne faisoient pas la base de l'instruction préliminaire. D'ailleurs
il est historiquement prouvé que ces quatre Évangiles n'ont éé
en usage, dans la forme où ils nous sont parrenus, qu'après le
second sibele de notre ère; car, jusqu'à la fin de ce siècle,
les pères de l'Église citent, sans exception, des Évangiles différens de ceux-là.

Avant de continuer nos recherches sur PÉvangile qui a servi d'archétype à tous les autres évangiles, nous parlerous de eux que les pères de l'Église ont cités, et qui sont l'Évangile des Hébreux, celui de Mareion, les Commentaires des apôtres, cités par St.-Justin-le-Martyr, PÉvangile de Cérinthe, l'Harmonie de Tatien, enfin les évangiles des Pères apostoliques.

## Évangile des Hébreux.

Le premier Évangile dont on trouve des traces, est nommé Evangelium secundum Hebræos, Edayyésser xay Espaisus (1).

(1) L'expression de xay Espaisor, selon les Hébreux, xait Mais-

St.-Ignace s'en servoit, d'après St.-Jérôme; Eusèbe dit que Papias et Hégésippe en faisoient usage.

D'après l'analogie, le titre de cet ouvrage indique qu'il a été rédigé par plusieurs Hébreux; mais, dans les premiers siècles, nous ne trouvons aucun renseignement sur la personne de ces écrivains. St.-Jérôme, le premier, appelle cet Évangile secundum Apostolos, soit qu'on l'ait regardé comme Touvrage des apôtres, soit qu'on ait supposé qu'ils l'avoient approuvé : mais cette dénomination , qui a pris naissance dans le quatrième siècle, ne peut être regardée comme authentique; il est probable, au contraire, qu'elle a été imaginée par les Nazarcens et les Ebionites, qui avoient adopté cet Evangile pour l'opposer aux quatre Évangiles reconnus des-lors par l'Eglise. St.-Jérôme dit aussi que quelques-uns attribuoient cet ouvrage à St.- Mathieu, et il est notoire qu'il avoit plus de concordance avec l'Évangile de St.-Mathieu qu'avec les trois autres; mais St.-Jérôme lui-même attache peu d'importance à cette qualification.

Le même auteur dit que cet Évangile étoit écrit en langue chaldaïque. Les Nazarénes et les Ebionites, sectes composées de Juifs convertis au christianisme, mais qui conservoient la plus haute vénévation pour la loi de Moise, a "admettoient d'autre livre sacré que cet Évangile (1). Les autres chrétiens

selle de Elpaíon, Mafbais, des Ribbreux, de Saint-Mathieu. Il parolt, am contraire, qu'on a vonla resprince pra la l'emit de l'Évangile de Jeans-Christ, qui a éte rédigé par divers auteurs; l'Evangile de Jéans-Christ, d'après Saint-Mathieu, etc. Cependant, por la suite, est deux manières de parler sont devennes synonymes, et l'on dit indistinctement l'Évangile selon Saint-Mathieu; ou de Saint-Mathieu; qu'ulpas écrivains cependant préférent la première expression comme nidiquant miens que ces ouvrages sont d'inspirion divine. Il semble qu'elle doit anssi être préférée par les addreus du système d'un Evangile primitif que nous exposona dans ce chapitre.

(1) Le mot bebreu d'Ebion vent dire pauvre. Il est probable qu'on a ainsi nommé, par mépris, ceux d'entre les Juis qui ont cru que Jésus étoit le Messie. Les Ébionites différoient des Nazaréens dans leurs

en reconnoissoient la haute antiquité, et Saint-Jérôme le traduisit en grec et en latin. Ces deux traductions, ainsi que leur original, se sont perdus, et il ne nous ca reste que quelques passages cités par les Pères de l'Eglise; mais ces passages sont suffisans pour nous faire voir que le texte, d'abord très concis, a été successivement étendu par des intercalations, à mesure que d'autres Evangiles plus détaillés se répandirent parmi les Chrétiens.

#### Évangile de Marcion.

Au commencement du douzième siècle, nous trouvons un autre Évangile entre les mains de Marcion, chef d'une secte de Gnostiques, qui rejetoit le Vieux-Testament comme contenant la révélation d'un dieu subalterne.

Cet Evangile ressembloit besucoup à celui de St.-Luc, dont cependant il diffère sous plusieurs rapports. Les Pères de l'Eglise attribuent cette diffèrence aux falsifications dont ils accusent Marcion; mais ils ne donnent aucune preuve de cette accusation dont on ne peut deviner le motif, cet Évangile renfermant des passages contraires à la doctrine de Marcion. Ses adhérens prétendoient, au contraire, que les catholiques avoient falsifié et interpolé les quatre Évangiles reçus par l'Eglise. La critique impariale doit reconnoître que l'Evangile de Marcion, aussi bien que celui de St.-Luc, étoit un document authentique; que les auteurs de l'un et de l'autre avoient puisé dans la même source, ou que peut-être l'autre avoient puisé dans la même source, ou que peut-être

opinions sur le mérite des livres de l'Ancien-Testament; les Nancéeos recevoient tons extra qui fornoient le canon des Julis; tandis que Ebionices n'admettoient que le Pentateuge : cette circontance a fait erroire qu'ils chient nortis de quelques Samaritains qui embarate le christianisme, tandis que les Nancéens étoient de véritables Julis pouvertis.

PÉvangile de Marcion a servi de hase à celui de St.Luc; car il est probable que celui des deux écrits qui contenoit moins de détails a été l'ébauche de l'autre, et l'on ne connoit aucune raison qui auroit pu engager quelqu'un à faire un extrait de l'Évangile de St. Luc, qui étoit plus complet que l'autre.

#### Les Commentaires des Apôtres.

St.-Justin-le-Martyr, mort en 163, ne cite jamais les quatre Érangiles canoniques, qu'il parolt n'avoir pas connus, quoiqu'il ett parcouru beaucoup de pays. Tout ce qu'il rapporte de J. C. est tiré d'un outrage qu'il nomme 'Arounqueviqu'il et Arecsian, Commentaires ou Memoires des Apôters. Ces fragmens ressemblent à l'Evangile de St.-Mathieu, mais ils sont ordinairement moins circonstanciés. Quelquefois des passages que nous trouvons dans St.-Luc, sont mélée à ceux que ces Mémoires ont de commun avec St.-Mathieu; ils en renferment qui nes er renortrent dans autem de nos Évangiles.

On ne ssuroit expliquer ces différences par l'habitude de ce saint martyr de citer de mémoire, parce que les mêmes passiges sont cités, en divers ouvrages, dans les mêmes termes, que la diversité de quelques - unes de ces citations avec ce que nous liscons dans les Évangiles canoniques, est trop grande, et que St.-Justin, qui nomme toujours exactement sea autorités, ne fait jamais mention des quatre évangiles. Quelques critiques ont regardé les Mémoires des apôtres, cités par St.-Justin, comme ideutiques avec l'Évangile des Hébreux; mais une circonstance ne permet pas d'admettre cette conjecture; c'est que l'Évangile des Hébreux ne commençoit que par le haptême de J. C., tandis que les Commentaires des apôtres remontoient à sa naissance.

La ressemblance entre ces Mémoires et l'évangile de Saint-Mathieu s'explique par la supposition que les premiers appartiennentà cette famille d'Évangiles, dont celui de St.-Mathieu est la rédaction achevée et complète. Il existe, entre les Mémoires des Apôtres et l'Évangile de St.-Mathieu, le même rapport que nous avons remarqué entre ceux de Marcion et de St.-Luc: l'un est l'ébauche de l'autre.

### Evangile de Cérinthe.

Les Pères de l'Église trouvèrent , chez les sectair de dérinthe , un Évangile qui ressembloit beaucoup à casi de St-Mathieu. Il contenoit, comme celui-ci , la généalogie, et, par conséquent, probablement ce qui est appele l'Évangile de Penfance, et constitue aujourd'hui les deux premiers chapitres de St-Mathieu. Il n'étoit pour tant pas identique avec ce deraier évangile, parce qu'après la généalogie on n'y trouvoit pas tout ce que renferme St-Mathieu; et comme les Pères de l'Eglise n'acquisent pas Cérinthe d'avoir tronqué celui-ci, il est Permis de conclure que, vers la fin du deuxième siècle et au commencement du troisième, l'Évangile de St-Mathieu n'avoit pas encore la forme sous laquelle il nous est parvenu.

### Diatessaron de Tatien.

Taturs, qui vécut à la fin du second siècle, composa un Évangile, à l'aide de quatre autres qu'il réunit; il le nomma bid reserbor, par les quatre. On a regardé ce fait comme la première trace de l'existence des quatre Evangiles canoniques; mais il est probable qu'au moins Taturs n'a pas connu ceux de St.-Mathieu et de St.-Luc, parce que la généalogie, et en général les deux premiers chapitres de St.-Mathieu et le commencement de St.-Luc, manquoient dans son Harmonie, Il est vrai que Théoloret dit qu'il les retrancha; mais c'est une pure supposition de sa-part, et les Pères de l'Eglise ont l'habitude de regarder comme falsifié tout ce qui n'est pas

d'accord avec nos Évangiles. Il est bien plus prôbable qu'un des quatre Évangiles dont Tatien s'est serri étoit celui des Hébreux, ce qui rend cette hypothèse probable, c'est que St-Épiphane dit que son harmonic étoit appelée par quelques-uns. Evangile selon les Hébreux (1).

## Évangiles des Pères apostoliques.

Ci une opinion vulgaire que les Pères apostoliques connoisceut nos quatre Évangiles canoniques; mais elle est rejetée par la critique, qui prouve que, depuis St.-Barnabé et St.-Clément de Rome jusqu'à St.-Polycarpe, les Pères apostoliques ne citent que des textes différens de ceux de St.-Matlieu, de St.-Mare et de St.-Lac.

On allègue d'abord huit passages où St.-Barnahé doit citer nos Évangiles; mais deux de ces passages, qui ne restent que dans une traduction latine, ne prouvent rien, parce qu'on n'y peut trouver tout au plus qu'une allusion à des passages de St.-Mathieu, quatre autres contiennent dessentences populaires qui deroient être rapportées dans les mêmes paroles par tous les auteurs, ou bien ils sont tirés des mêmes sources; le septième passage ne prouve rien en faveur de St.-Mathieu, parce qu'on le rencontre aussi dans les citations que St.-Justin fait des Commentaires des apôtres; enfin le huitième, qui renferme un mot dit par Jésus et rapporté par St.-Mathieu, St.-Marc et St.-Luc, prouve ou que St.-Barnabé citoit des traditions orales, ou qu'il avoit sous les yeux un Évangile différent des nôtres, puisque les paroles dont il se sert ne se trouvent dans aucun de ceux-ci.

Saint-Clément de Rome, dans sa première épître aux Corinthiens, cite fréquemment des passages des Évangiles, mais

e (1) L'harmonie des Évangiles que, dans le sixième siècle, Vicrou, évêque de Capoue, publia en latin, et attribua à Tatien, est aposryphe. aucun n'est identique avec les notres. L'authenticité de la seconde lettre de ce Père est problématique : son auteur, quel qu'il soit, se réfère expressément à des documens écrits, et cependant de ces nombreuses citations une seule set conforme à St.-Mathieu; mais ce même passage se trouve aussi dans les mémoires cités par St.-Justin. Un autre passage est aussi rapporté par St-Clément d'Alexandrie, qui ajoute qu'il n'est pas tiré des quatre Evangiles, mais de l'Evangile des Egyptiens.

Quoique les épitres attribuées à St.-Ignace, qui souffrit le martyre en 106, soient regardées comme supposées, elles doivent cependant être de la plus haute antiquité, parce qu'on ne pouvoit avoir un intérêt à forger des ouvrages sous son nom qu'à une époque où ce nom, comme celui d'un saint confesseur, étoit dans la bouche de tous les Chrétiens. A l'exception d'un seul passage, cité par l'auteur de ces lettres, tous les autres sont si courte qu'on ne peut en tiere aucune induction raisonnable; ce seul passage a quelque rapport avec St.-Luc, mais St.-Jerôme l'a trouvé dans l'Evangile des Hébreux.

Si l'épitre aux Philippiens, attribuée à St.-Polycarpe, n'est pas authentique, au moins remonte-t-elle au milieu du deuxième siècle. Elle renferms une longue citation qui ne se trouve dans aucun de nos quatre Evangiles, et plusieurs autres qui ressemblent à des passages de St.-Mathieu, sans offrir une identité parfaite.

Le résultat de ces recherches porte à croire que les quatre Evangiles canoniques n'étoient pas connus avant la fin du deuxieme siècle, mais que les Peres apostoliques avoient sous les yeux certains autres Evangiles qui depuis se sont perdus; Ces écrits peuvent être divisse en deux classes; l'une, qui devint la sêuche de l'Evangile canonique de St.-Mathieu, renfermot ceux des Hébreux, celui de Cerinthe, les Mémoires des apotres et l'un des ouvrages dont Tatien s'est servi; l'autre, qui donna naissance à l'Evangile de St.-Luc, comprenoit celui de Marsion et un des quatre employés par Tatien.

П,

Mais, quelles que soient les différences qu'on trouve dans ces Evangiles des premiers siècles, on observe cependant entre eux des rapports si multipliés, qu'on ne peut s'empêcher de reconneître qu'ils sont tous rédigés sur un seul Evangile primitif, sur cette espèce de formulaire dont nous avons parlé plus haut. La simplicité et la brièveté de ce premier Evaugile disparoissent à mesure que nous nous éloignons des temps où il a été écrit. Les additions qu'on y sit successivement surent plus considérables que le texte original; on finit même par vintercaler des faits altérés par la tradition. Pour faire cesser ces abus, qui pouvoient porter préjudice à la foi, l'Eglise, vers la fin du deuxième siècle et au commencement du troisième . désigna , dans ce grand nombre d'écrits , quatre Evangiles revêtus d'un caractère frappant de vérité, et assez détaillés en même temps pour remplacer tous les autres. Comme avant cette époque on ne trouve aucune trace de ces quatre Evangiles canoniques, que St.-Irénée est le premier qui . vers 200, parle d'une manière positive des quatre Evangiles. et que, vers 216, St.-Clément d'Alexandrie a jugé nécessaire de prouver que ces quatre Evangiles seuls sont authentiques. on peut en conclure qu'à cette époque seulement. l'Église a voulu leur donner l'authenticité requise pour faire disparoître tous les autres Evangiles,

C'est par la comparaison des quatre Evangiles canoniques qu'on peut remonter au document primitif qui leur a servi d'ébauche, et parvenir à rétablir le plus antien et le plus authentique de tous les Evangiles. Il faut néanmoins, dans ce travail critique, séparer des autres l'Evangile de St.-Jean, qui a une origine différente et un objet particulier, et se borner à ceux de St.-Mathieu, St.-Marc et St.-Luc.

# Évangile primitif.

En comparant les trois Evangiles selon St. Mathieu, St. Mare et St. Luc, on trouve quarante-deux passages plus ou moins considérables qui leur sont communs, et qu'on peut regarder comme le texte primitif et original. Nous allons les indiquer.



|                           |                | SECTION I. 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|---------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ои                        | SAINT-LUC.     | K. K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| EVANGILES SELON           | SAINT-MARC.    | 7-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Ē                         | SAINT-MATHREU. | ######################################                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| IN DICATION DES PASSAGES. | è              | Asilone das figuies.  Figuine das figuies.  Figuine de figuies.  Figuine de figuies de figuies.  Figuine de figuies de figuies.  Figuine de figuies de figuies.  Fig |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ÉVANGILES SELON                          | мо                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATION DES PASSAGES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SAINT-MATHIEU.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SAINT-MARC.                              | SAINT-LUC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1. C. prefit as ment apparent by direction of A. C. prefit as ment are negotiared with the direction of A. C. bring described and engines of explication and are not as a complete comment man portion of the direction and the direction of the dir | XVII, 32—3<br>XXII, 32—9<br>XX, 12—19<br>XX, 12—19<br>XXI, 12—10<br>XXII, 12—10<br>XXII, 12—10<br>XXII, 13—10<br>XXII, 13—10<br>XXII, 13—10<br>XXII, 14—10<br>XXII, 14—10<br>X | K. K | KN, 45-45 KNII, 56-45 KNIII, 56-55 KNIII, 56-55 KNIX, 45-46 KNX, 45-47 KNX, 4 |

Telles sont les parties dans lesquelles il règne de l'harmonie entre les trois évaugélistes : cette harmonie existe le plus souvent même dans les paroles dont ils se servent; et lorsque les paroles différent, la suite des idées présente une analogie complète : la narration des trois écrivains offre la même brièveté ou les mêmes détails, et le même ordre ; ils envisagent les paroles et les actions du Seigneur sous le même point de vue. Un tel accord entre trois historiens ne sauroit provenir de ce qu'ils racontent des faits dont ils ont été témoins, ou qu'ils connoissent par la même tradition; il ne peut exister que dans deux eas : si les trois écrivains se sont copiés l'un l'autre, ou s'ils ont cu recours à une source commune.

Mais un léger examen prouve que les trois évangélistes ne se sont pas copiés. Si l'un d'eux avoit connu les ouvrages des autres, les contradictions qui se trouvent entre eux auroient disparu: ils auroient suivi le même ordre chronologique dans la suite des événemens, et St.-Mare et St.-Lue. nommément, se seroient probablement conformés, sous ee rapport, au récit de St.-Mathieu, qui avoit été témoin de la vic du Seigneur. Le même événement ne scroit pas rapporté d'une manière imparfaite par l'un, et avec beaucoup plus de circonstances par l'autre.

Il reste donc l'autre alternative, que les trois évaugélistes ont puisé dans une source commune, dans l'Évangile primitif.

Cet Évangile primitif doit avoir commencé par le baptême que le Sauveur recut de St.-Jean, et s'être terminé par la résurrection : c'est à celà que se hornoit l'instruction que les apôtres donnoient à leurs disciples (1); et, en exceptant les premiers chapitres des Évangiles selon St.-Mathieu et St.-Luc, on ne trouve pas, dans toute la Bible, un seul passage où il soit question de la vie de J. C. avant son baptême. Cet Evangile primitif doit avoir raconté les événemens dans l'ordre que St. - Marc et St. - Luc ont suivi; St. - Mathieu ; témoin des faits qu'il rapporte, crut devoir rétablir, pour

<sup>(1)</sup> Voyez Actes des ap. I , 21-22, X , 37-41.

quelques parties, un ordre plus conforme à la suite des temps et à l'objet qu'il paroît s'être proposé, savoir : de montrer que, conformément à la prédiction d'Isaïe, le pays voisin de la mer de Galifée et les environs de Capharnaum furent, pendant quelque temps, la principale scène de la vie de J. C. Certaines differences des textes actuels, qui n'existent que dans des mots isolés, prouvent que l'original étoit rédigé en langue syro-chaldéenne. On s'aperçoit même de que ques fautes de traduction. La simplicité primitive de ce texte disparut successivement, à mesure qu'il passa par plusieurs mains, et qu'il fut augmenté et amplifié par les copistes et les éditeurs. Pour donner ici un seul exemple, on peut supposer que le texte, rédigé par des hommes peu versés dans l'art d'écrire, ue commençoit pas, ainsi que l'auroieute exigé les règles, par fixer de temps où Jésus-Christ parut en public. C'est dans cette forme irrigulière qu'il tomba entre les mains de St.-Marc, qui en conserva le commencement. St.-Mathieu le conserva aussi; cependant, pour le mettre en liaison avec l'Évangile de l'enfance dont il le fait précéder, il se sert de l'expression vague : en rais musous excitats, in diebus illis. Bientôt on s'apercut qu'il étoit convenable de fixer, d'une manière plus précise, l'époque où le Sauveur se montra comme l'envoyé de Dieu. Aussi l'Evangile selon les Hebreux indique-t-il cette époque d'une manière intelligible pour des Juifs convertis au christianisme, d'après le règne d'Hérode et des grands sacrificateurs. Enfin cette époque est indiquée dans St.-Luc d'une manière également convenable à des Juis et à des l'aïens.

Si les trois Évangiles selon St.-Mathieu, St.-Marc et St.-Lee, portent partout les traces d'un document commun qui leur a servi de source, il est évident cependant que, dans aucan des trois, nous ne possédons plus le texte dans sa simplicité originale, et qu'il faut le rechercher tantôt dans l'autre de ces cerivains.

En comparant les trois évangélistes, on observe (et c'est un fait très-remarquable) qu'ils offrent quelquefois une certaine conformité dans la suite de plusieurs versets, dans l'emploi de certains mots rares qui se réncontrent dans les mêmes passages; cette identité ne peut s'expliquer suffisamment, en supposant que les trois rédacteurs avoient sons les yeux seulement le teste original rédigé en langue syro-chaldéenne: 11 fant admettre, au contraire, qu'ils se servirent à la fois d'une même traduction grecque de l'Éxangile primitíf, et de trois éditions différentes en laugue chaldéenne, qui renfermoieur de sea déditions et des augmentations.

En comparant soignensement les augmentations faites au texte original, qui se trouvent soit dans St.-Mathieu et St.-Marc seuls, soit dans St.-Mathieu et St.-Luc, soit dans St.-Mathieu et St.-Luc, on trouve les résultats suivans.

Il a existé de l'Évangile primitif, rédigé en langue syrochaldéenne, trois éditions différentes renfermant chacune des augmentations particulières.

1.º Une édition syro-chaldéenne renfermant quelques-unes de diditions d'une certaine étendue qui se trouvent dans St.-Mallieu; cette première édition (que nous nommerons A) a été traduite en gree peu de temps après qu'elle eut paru;

2.º Une secondes édition syro-chaldéenne renfermant quelques-unes des additions d'une certaine étendue qui so trouvent dans St.-Luc. Nous la nommerons B; il n'en a pas existé de traduction grecque.

Ce fut avec ces deux éditions que l'on forma un nouveau texte syro-chaldéen contenant toutes les aditions d'une certaine étendue qui se trouvent dans la première et dans la seconde édition : cette compilation ; que nous nommerons C, servit de base au texte syro-chaldéen de St.-Marc. Lorsquo celui-ci fut 'traduit en gree, on fit une nouvelle version du texte de l'Évangile primitif et de l'édition que nous avons nommée A, en consultant cependant la version de celle-ci qui existoit déjà ; mais la partie du texte de cette compilation contenue dans ce que nous avons nommée édition B

n'ayant pas encore été traduite en grec, St.-Marc fut obligé de faire lui-même cette version.

3.º Enfin il existoit une troisième édition syro-chaldéenne, renfermant quelques-unes des additions d'une certaine étendus qui se trouvent dans St.-Luc; cette édition avoit aussi été traduite en grec. Nons la nommerons D.

Voici maintenant comment, des éditions A, B, D, sont sortis les Évangiles selon St.-Mathieu et St.-Luc; car pour St.-Marc nous venons de voir l'origine du siem.

Le exte syro-chaldien on hibraique de St. Mathieu se compose, indépendamment des additions qui lui sont propres, des éditions A et D; mais comme quelques sections de l'Evangile primitif, aussi bien que des additions de D, nétoient pas placées daps le véritalhe ordre chronologique, St.-Mathieu changea la suite des événemens, et, par de nouvelles transitions, les mit en harmonie avec l'Évangile primitif. Lorsqu'ensuite ce texte hébraïque fut traduit en gree, le traducteur fit usage des versions qui existoient de A et D, dont il conserva les expressions, toutes les fois qu'elles s'adaptoient au texte hébraïque qu'il avoit sous les yeux.

Le texte hébraique de St.-Luc se compose, outre les additions qui sont propres à cet évangéliste, deséditions B et D. Le traducteur grees es servitels du version qui existoit de D, comme avoit fait celui de l'Évangile de St.-Mathieu; mais il n'eut pas de secours de ce genere pour B qui n'avoit pas été traduite. De là vient, d'une part, l'identité des expressions des traductions grecques de St.-Mathieu et de St.-Luc pour tous les morceaux que l'un et l'autre de ces évangélistes avoient pris dans D, et, de l'autre, la diversité qu'on remarque entre les expressions de St.-Marc et de St.-Luc, dans les morceaux que l'un et l'autre ont pris dans B.

Il nous reste maintenant à indiquer les additions qui sont propres à chacun des trois évangélistes.

Celles de St.-Mathieu sont au nombre de quatorze :

1. La jeunesse de J. C., ch. I et II;

- Une observation générale sur les actions de J. C, 1V, 23-25;
- 3. Des additions dans le sermon sur la montagne, V, 1-7, 29;
- 4. Guérison de deux aveugles et d'un muet, IX, 27-34;
- . 5. Transition à l'envoi en Judée des douze apôtres, et instruction que J. C. leur donne, 1X, 35-X, 42;
- Diverses guérisons, avec une observation sur l'humilité du Seigneur, XII, 15-21;
- Additions dans l'apologie de J. C. contre l'accusation d'un pacte avec le démon, XII, 33-45;
  - 8. Parabole de l'ivraie, XIII, 24-30;
  - 9. Paiement des didrachmes à Capharnaüm, XVII, 24-27; 10. Paraboles du pasteur et du débiteur, XVIII, 10-35;
  - 11. Parabole du père de famille, XX, 1-16;
  - 12. Parabole des noces, XXII, 1-14;
  - 13. Discours de J. C. contre les scribes hypocrites, XXIII
- 14. Parabole des Vierges et discours sur le jugement dernier , XXV, 1-13, 31-46.
- L'Évangile selon 8r. Marc na que deux additions qui lui sont propres; ce sont deux guérisons, l'une d'un sont-auuet, VII, 32-37, et l'autre d'un aveugle, VIII, 22-26, qui ont cela de particulier et d'extraordinaire que ces guérisons so font avec certaines cérémonies telles que les autres évaugélistes m'en rapportent jamais.

Les additions propres à St.-Luc sont au nombre de neuf : 1. Un Évangile de l'enfance, ch. I et II;

- 2. Une généalogie, III, 23,38;
- 3. J. C. est rejeté à Nazareth, IV, 16-30;
- 4. Pêche miraculeuse de St.-Pierre, V, 1-11;
- 5. J. C. ressuscite le fils de la veuve de Naïm, VII, 11-17;
- 6. Pardon accordé à la pêcheresse, VII, 36-50;
- 7. J. C. est accompagné par Ste.-Marie-Madeleinc, Jeanne et Susanne, VIII, 1-3;
- 8. Une très-grande intercalation renfermant des discours, des paraboles et des miracles qui tombent dans le dernicr

voyage de J. C. de la Galilée à Jérusalem, depuis le vers. 51 du chap. IX jusqu'au 14.º vers. du XVIII.º chapitre;

9 Sermon sur la contestation pour le rang entre les disciples, et annonce que St.-Pierre reniera le Seigneur, XXII, 24-38.

Après être remonté ainsi à l'origine des trois Évangiles, nous allons parler de chacun d'eux en particulier.

# Évangile selon Saint-Mathieu.

Toute qu'on sait de l'évangéliste Sr. MATHEUSE borne à cette seule circonstance qu'avant son admission au nombre des disciples de J. C., il exerçoit un emploi subalterne au péage romain de Capharnaim. Une tradition le fait naître à Nazareth. Ce qu'on dit de ses voyages a postoliques en Macédoine, en Éthiopie, en Parthie et dans l'Inde, ainsi que du martyre qu'il a souffert, selon les uns en Éthiopie, selon les autres en Arabie, et de sa sépulture à Hiérapolis, en Parthie, est fableuce et de sa sépulture à Hiérapolis, en Parthie, est fableuce.

Ce que St.-Mathieu rapporte (X, 9) de sa vocation à l'apostolat, St.-Marc (II, 14) et St.-Luc (V, 28) le racontent d'un nommé Lévi. On a uisen avant diversé, hypothèses pour lever cette contradiction: elles sont toutes intuiles, en admettant que, dans ce passage, l'Evangile primitif avoit un nom erroné, que St.-Marc et St.-Luc conservèrent, taudis que Saint-Mathieu, que ce passage concernoit, le corrigea.

Toute l'antiquité chrétienne s'accorde à attribuer à Saint-Mathien un Evangile écrit en langue hébraïque, ou syro-chaldéenne, et qui fut traduit en gree; l'Evangile qu'elle attribue à cet apôtre est le même que celui qui porte encore son nom.

Cependant cet Evangile, tel qu'il cst, ne peut pas être sorti des mains de l'apôtre; il ne peut pas être l'auteur des deux premiers chapitres: leur contenu n'est pas analogue à l'esprit du temps des apôtres, et ces chapitres doivent avoir été écrits loug-temps après.

En effet, du temps des apôtres, on ne mettoit pas un grand

întérêt à avoir des renseignemens exacts sur la généalogic, la naissance et les premières années de J. C. Personne ne doutoit qu'il ne descendit de la tribu de Juda (1), et il n'étoit pas nécessaire de le prouver par une généalogie. Mais , après l'extinction de la génération de ses contemporains, il failut prouver cette origine qui constituoit un des signes au quels on devoit reconnoître le Messie. Si cette généalogie s'étoit trouvée dans l'Evangile primitif, il n'existeroit pas une contradiction si manifeste eutre la manière dont St.-Mathieu (I, 1-16) et St.-Luc (III, 23-38) la rapportent. Une de ces généalogies, nécessairement fausse, ne peut être des premiers temps du christianisme. La contradiction est plus grande encore entre les récits des deux évangélistes sur la naissance du Sauveur; ils renferment, sur certains événemens miraculeux et sur l'origine de J. C., des traditions étrangères aux premiers chrétiens.

Il paroit cependant que les deux premiers chapitres de l'Evangile selon St.-Mathieu y ont été ajoutés par le même écrivain qui a donné à cet ouvrage la forme et l'étendue sous lesquelles il nous est parvenu, parce que le même point de vue qui règne dans tout cet Evangile, savoir l'intention de faire voir que tous les indices qui devoient désigner le Messie se sont rencontrés dans la personne de J. C., se remarque aussi dans ces deux chapitres. Il eu résulte que cet Evangile, tel qu'il nous est parvenu, n'est par l'ouvrage de l'apôtre St.-Mathieu.

Les diverses parties dont se compose l'Evangile selou Saint-Mathieu peuvent être rangées en trois elasses : les unes lui sont proprès, les autres lui sont communes avec l'un des deux aut es érangélistes, les troisièmes lui sont communes avec tous les deux, et alpartiement à l'Evangile primitif.

Dans tous les morceaux qui appartiennent à St.-Mathieu seul, régne l'intention dont nous avons parlè à l'occasion des deu premiers chapitres; or ces deux chapitres n'étant pas de Saint-Mathieu, il devient très-probable que tous ces passages lui sont

<sup>(1)</sup> Voyez Ép. aux Hebr. , VII, 14.

étrangers. Ils se trouvent: I, 1-25. II, 1-23. III, 1-4-15. IV, 13-16, 23-25. V, 1-7, 29. VIII, 1-1-7. IX, 27-38. X-XI, 1. XII, 16-21, 33-45. XIII, 24-30, 36-54. XXIV, 29-31. XV, 12-14. XVI, 17-19. XVII, 24-27. XVIII, 10-35. XIX, 9; 12, 28. XX, 1-16. XXI, 4-5, 28-32. XXII, 1-14. XXIII, 2-39. XXIV, 37-51. XXV. XXVI, 5-254. XXVII, 3-10, 19, 24, 25, 36, 52, 53, 62-66. XXVIII, \delta, 11-15.

Quant aux passages que St.-Mathieu a de commun avec St.-Marc ou St.-Luc, on ne peut pas, avec une entière certitude, les attribuer à l'apôtre. Il y en a au moins un qui n'appartient pas au temps des apôtres; c'est le récit que St.-Mathieu (IV, 2-11) et St.-Luc (IV, 2-13) font des tentations de J. C. par le diable, Nous savons (1) que l'Evangile primitif se contentoit de dire que J. C., avant de commencer à remplir sa mission, fut tenté par Satan, expression métaphorique qui s'explique d'unc manière très-naturelle, et à laquelle on a donné dans la suite une signification trop littérale. On peut faire la même remarque sur quelques autres passages de ce genre : mais, en général, nous manquons des moyens nécessaires pour distinguer, parmi ces passages, ceux qui peuvent avoir St-Mathieu pour auteur, de ceux qui ont été ajoutés postérieurement. Nous allons faire connoître ces passages ; la première colonne indique le chapitre et le verset de Saint-Mathieu où ils sc trouvent, ct le second ou troisième, ceux de St.-Marc ou de Saint-Luc.

<sup>(1)</sup> Par la manière très-concise dont ce fait est rapporté par St.-Marc.

| SAINT-MATRIEU.                                                                                         | SAINT-MARC.                                                                | SAINT-LUG.                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| IV, 1-11<br>IV, 18-22<br>VIII, 5-13<br>XI, 2-19.<br>XI, 20-30<br>XIII, 54-58<br>XIV, 22-XVI, 12        | I, 14:20  VI, 1-6  VI, 45-VII, 31  VIII, 1-26  X, 1-12                     | IV, 2-13<br>VIII, 5-13<br>VII, 18+35<br>X, 13-15, 21-22 |
| XX, 20-28<br>XXI, 47-XXII<br>XXII, 34-40<br>XXV, 14-30<br>XXVI, 59-68<br>XXVII, 15-18<br>XXVIII, 28-31 | X, 35-45<br>XI, 11-17<br>XII, 28-34<br>XIV, 55-65<br>XV, 6-10<br>XV, 17-20 | XIX, 11-28                                              |

Les morceaux qui se trouvent dans les trois évangélistes, et qui appartiennent à l'Evangile primitif, peuvent dons sculs s'appuyer sur l'autorité de St.-Mathieu, qui, comme nous l'avons déjà observé, a probablement changé l'ordre chronologique de et Evangile.

La tradition rapporte que l'Evangile de St. Mathieu a été originairement rédigé en hébreu, ou syro-chaldéen, et ensuite traduit en grec. Cette tradigion a été attaquée par des critiques modernes; mais elle est miss hors de doute par les nombreuses fautes de traduction commises dans le texte grec qui nous est parvenu. Nous n'en citerons qu'une seule, ch. XIV, v. 25, ou l'hébraisme, marcher sur l'eau, C'est-à-dite nager ou voguer, a été traduit ilitéralement.

L'Evangile selon St.-Mathieu peut être divisé en deux sections; la première, formant une introduction, renferme l'histoire de l'enfance de Jésus-Christ, et la préparation au rôle qu'il a joué: elle se termine Chap. IV, v. 11. La seconde, ou la Vie même de Jésus-Christ, renferme trois parties:

1.º Depuis sa première retraite en Galilée jusqu'à sa seconde, IV, 12-XIII, 58;

2.º Depuis la deuxième retraite jusqu'au voyage de Jésus à Jérusalem, XIV, 1-XVIII, 35;

 Voyage de Jésus à Jérusalem, séjour qu'il fait dans cette ville; son arrestation, son supplice et sa résurrection, XIX, jusqu'à la fin.

Les traditions relatives à l'époque où cet Evangile a étécomposé varient de l'an 57 à l'an 60 de J. C. Ce qui prouve que la révision à laquelle il doit sa forme actuelle, n'à cu lieu qu'après la destruction de Jérusalem, est une interpolation qui se trouve Ch. XXIII, v. 55. Au lieu de Zacharie, fils de Barachie, l'Evangile primitif lisoit, selon tonte apparence, fils de Joiada, comme St. Jérôme dit expressément l'avoir lu dans l'Evangile des Nazaréens. C'est la seule leçon conforme à l'histoire, comme on peut s'en convainere eu conférant le second Liv. des Chron., XXIV, 20-22. L'histoire de Josephe nous rapporte que, dans la guerre des Juifs, Zacharie, fils de Barucho au Barachias, flut sassainé au milieu du temple; c'est legnom de cette victime que le rédacteur de l'Evangile de St.-Mathieu a mis à la place de l'individu dont il étoit question dans le texte original.

## Évangile selon Saint-Marc.

ST.-MARC, l'auteur de cet Évangile, étoit, à ce qu'on croît, le même qui, dans le Noureau-Testament (1), est nommé disciple de St.-Pierre et fils d'une Marie qui avoit une maison à Jérusalem, dans laquelle les premiers Chrétiens s'assgur-

<sup>(1)</sup> l'Ép. de St.-Pierre , V, 13.

bloient quelquefois (1). Son vrai nom étoit Jean; il prit celui de Marc lorsqu'il accompagna les apôtres dans des pays habités par des Païens, où son vrai nom auroit pu paroître étranger.

Ce St.-Marc étoit parent de St.-Barnabé de Chypre (2), circonstance qui influa sur les événemens de sa vie ; car , lorsque St.-Paul fit, en 44, avec St.-Barnabé, un voyage apostolique, St.-Marc l'accompagna dans cette tournée jusqu'à Perge, en Pamphilie, où il le quitta (3); cette séparation déplut à St.-Paul, qui, par la suite, refusa la société de St.-Marc, lorsque St.-Barnabé demanda que ce jeune homme les accompagnat dans un nouveau voyage. Cependant, quelques années après, St.-Paul étant dans les prisons de Rome, le nomme son compagnon d'œuvre dans l'épître à Philémon (4); dans un autre passage (5), il paroit qu'il le députa auprès des Colossiens; dans un troisième, il demande l'assistance de St-Marc, comme d'un homme dont il avoit éprouvé les services; enfin, nous le trouvons aussi dans la société de St.-Pierre (6).

Voilà où se borne ce que nous savons sur la personne de. cet évangéliste. La tradition de l'Église ajoute qu'il étoit l'interprète de St.-Pierre, qu'il a préché l'Evangile en Égypte, et qu'enfin il a été massacré par la populace d'Alexandric , l'an 14 de Claude, ou l'an 8 de Néron.

Cette même tradition rapporte que St.-Mare a rédigé par écrit tout ce que sa mémoire lui rappeloit des entretiens qu'il avoit eus avec St.-Pierre sur la vie et les dits de J. C.; qu'il se chargea de ce travail, ala demande des Chrétiens de Rome, pendant la captivité de St.-Pierre à Rome, pour leur donner un apercu de la doctrine de cet apôtre, lequel d'abord n'approuva ni ne désapprouva cette entreprise, jusqu'à ce qu'averti

<sup>(1)</sup> Act. XII. 12.

<sup>(2)</sup> Coloss. IV, 10. Act. IV, 36. (3) Act. XIII, 13.

<sup>(4)</sup> Vers. 24.

<sup>(5)</sup> Coloss. IV, 10.

<sup>(6) 1</sup>ere Ep. de St.-Pierre, V, 13.

par une révélation du St.-Esprit, il ordonna que l'ouvrage de son interprète fût reçu pour l'instruction des fidèles. Une autre tradition veut que cet Evangile ait été rédigé en Égypte, mais après la mort de St.-Pierre et de St.-Puul.

On sait que l'opinion qui admet le voyage de St.-Pierre à Rome se fonde sur l'espèce de date que porte sa première épitre (1), l'ancienne églisc ayant pris le nom de Babylone pour une métonymie. Si St.-Pierre n'avoit pas été à Rome, la tradition qui fait écrire dans cette ville l'Evangile de St.-Marc tomberoit d'elle-même. Quant à celle qui dit que cet écrivain puisa ses matériaux dans les entretiens qu'il eut avec St.-Pierre, on peut soupçonner qu'elle a été fabrique pour faire pendant à une autre d'après laquelle St.-Luc a pris les siens dans les entretiens de St.-Paul. Mais comme St.-Luc, en parlant des matériaux dont il s'est servi , ne fait pas mention de ces entretiens, on peut en conclure qu'à cet égard la tradition est fausse, et, par analogie, douter de celle qui regarde St.-Marc. On se convainera de la fausseté de cette opinion, en examinant le contenu même de l'Evaugile de St.-Mare ; on voit qu'il a employé les mêmes sources que les autres évangélistes, pnisqu'à l'exception de deux guérisons miraculeuses opérées avec certaines cérémonies, il ne rapporte que les mêmes événemens. Est-il probable que ses entretiens avec St.-Pierre ne lui eussent fourni que quelques faits ou quelques discours de plus ?

On trouve cependant dans St.-Marc quelques autres passages, à la vérité fort courts, qui n'ont rien de commun avec accun autre évangéliste; es sont de petites remarques pour expliquer les usages juifs, la traduction de mots hébreux, etc. (2). Ces additions semblent pronver que son Evangile a été écrit pour des Paiens convertis an christianisme.

On a attaqué l'authenticité des douze derniers versets de l'Evangile de St.-Marc, qui sont en contradiction avec le dernier

<sup>(1)</sup> I, 1-3.

<sup>(2)</sup> Voyez VII, 2-4. 8. 11. XV, 42.

chapitre de St.-Mathieu. Aux yeux de la critique, cette seule circonstance ne suffit pas pour rejeter le passage que les anciens Pères de l'Église, reconnu authentique, puisqu'ils se sont efforcés de lever la contradiction qui règne cntre les deux évaugélistes (1).

## Évangile selon Saint-Luc.

Le troisième Evangile canonique a pour auteur un compagnon de voyage de St.-Paul; car cet Evangile forme la premièrepartie des actes des Aptires, dont le rédacteur, en parlant des voyages de St.-Paul, se sert plusieurs fois de la première personne du pluriel. Cet auteur ne se nomme nulle part; mais une ancienne tradition l'appelle Luc, et nous trouvons en effet, parmi les collaborateurs de l'apôtre, un Luc qui, dans un passage (2), est qualifié de médecin.

Le nom de Lucas, comme d'autres noms grecs qui se terminent en as, est une contraction de Lucius ou Lucillius : il est possible que St.-Luc soit identique avec Lucius de Cyrenc, dont il est question plusicurs fois dans le Nouvcau - Testament (3).

De ce que St. - Paul, dans son Epitre aux Colossiens, le nomme après les Julis convertis au christianisme, on a vontlu conclure qu'il étoit né paien; mais ce moifi ne peut pas être mis en balance avec la connoissance des mœurs juives qui perce dans ses Actes des apôtres, et qui prouve son origine hébraïque. Son style en grec trahit un Juif helléniste.

Voilà tout ce qu'on sait de certain de la personne de St.-Luc. Le reste de sa légende, ses prédications en Égypte, la profes-

<sup>(1)</sup> Foyez Histoire critique du texte du Nouveau-Testament, par Richard Simon, Rotterdam, 1689, in. 4°, p. 114. Nons parlerous plue bas, au chap. V, du prétendu autographe de l'Evangile de St.-Mard qui est à Venise.

<sup>(2)</sup> Coloss. IV, 14.

Act. XIII, 1; Ép. aux Rom. XVI, 21.
 II.

sion de peintre qu'il doit avoir exercée, sa mort arrivée en Grèce à l'âge de quatre-vingt-quatre ans; tout cela est fabuleux ou au moins destitué de preuves.

Son Evaugile, ainsi que ses Actes des apôtres, sont adressés à un nomme Théophile, personnage inconnu. St.-Luc l'appelle xedrisos, mot qui quelquefois est exprimé en latin par ontimus, ainsi que l'a traduit la Vulgate; mais, dans les inscriptions, ce titre est donné à des pontifes et autres magistrats d'un certain rang, et St.-Luc le donne trois sois (1) au procurateur impérial. Comme l'histoire du premier siècle n'offre pas le nom de Théophile parmi les officiers impériaux employés en Palestine, il faut probablement le chercher hors de ce pays. En effet, il ne paroit pas que Théophile connût la Judée, puisque dans divers passages (2) St.-Luc ajoute de petites observations géographiques, évidemment adressées à un étranger. Quelques critiques ont supposé que le Théophile de St.-Luc étoit celui d'Athènes dont parle Tacite (3); mais est-il probable, dans ce cas, que l'évangéliste eût parlé, comme il le fait (4), de la curiosité des Athéniens? En racontant le voyage de St.-Paul, St.-Luc ajoute, à tous les endroits qu'il nomme, de petites notices géopraphiques (5), jusqu'à ce qu'il soit arrivé en Sicile et en Italie. Depuis ce moment, il n'a plus l'air de parler que d'endroits connus à Théophile (6). Il paroît donc que ce Théophile étoit romain : mais on ne sait rien de

Parmi les sources où St.-Luc a puisé ses matériaux, l'Evangile primitif tient le premier raug. Depuis lev. 51 du ch. IX jusqu'au v. 14 du ch. XVIII, l'évangéliste insère un long morceau qui a tout l'air d'un mémoire composé par un des compagnous de Jésus, dans son dernier voyage à Jérusalem.

<sup>(1)</sup> Act. XXIII, 26. XXIV, 3. XXVI, 25.

<sup>(2)</sup> Evang. I, 26. IV, 51. VIII, 26. XXIII, 31. XXVI, 13. Act. I, 12.

<sup>(5)</sup> Ann. 11, 55.

<sup>(4)</sup> Act. XVII, 21.

<sup>(5)</sup> Voyez Act. XXVII, 8, 12, 16.

<sup>(6)</sup> Foyes Act. XXVIII, 12, 13, 15.

Les autres sources sont inconnues. Le seul but de St.-Luc paroit avoir été de donner, dans une forme régulière et dans un ordre méthodique, le récit de la vie de J. C. Il a employé ses matériaux en homme exercé dans l'art d'écrire, et son Evangile a, plus que les deux autres, la forme d'une composition historique.

Nous avons remarqué plus haut que l'Evangile de St.-Luc a beaucoup de ressemblance, même dans les expressions, avec ce que nous connoissons de celui de Marcion; ce qui indique que les mêmes matériaux grees ont servi aux deux ouvrages.

Enfin on regarde comme supposés et interpolés plusieurs morceaux de l'Evangile de St.-Luc. Le plus considérable de ces morceaux est celui qui va depuis le v. 5 du ch. I jusqu'à la fin du ch. II. Deux circonstances paroissent indiquer cette interpolation; les expressions dont l'écrivain se sert lui-même en parlant de son Evangile (1) paroissent dire qu'il n'y a rapporté que les faits et dits de J. C. depuis qu'il reçut le baptémie de St.-Jean, et les 1.ºº et 2.º v. du ch. III de l'Evangile confirment le soupcon d'une interpolation. Ces versets renferment le commencement d'un ouvrage composé d'après les règles de l'art, comme l'est cet Evangile, et suivent immédiatement l'introduction qui fait la matière des quatre premiers versets du premier chapitre.

#### Actes des Apôtres.

Cet ourrage forme la seconde partie de l'Evanglie de St.-Luc: il est adressé au même Théophile, et s'étend depuis la seconde séparation de J. C. et des apôtres, qui eut lieu après sa résur-rection, jusqu'à la seconde année de la captivité de St.-Paul à Rome. Il embrasse par couséquent une période de trente-trois années, depuis l'an 32 jusqu'à 65 environ.

Les Actes des apôtres sont divisés en trois sections : la

(1) Act. I, 1.

première (1) comprend l'histoire des premières églises chrétieunes, jusqu'à la mort d'Hérode et au retour de St.-Paul et de St.-Barnabé à Antioche. La acconde (2) s'occupe des missions de St.-Paul dans les pays des Gentils, dont le première cut lieu avec St.-Barnabé et St.-Mar (5). E.-Paul fit le second avec Silas, Timothée et St.-Luc; le troisième voyage se termiue par le retour de St.-Paul à Jérusalem, où il fut mis en prison. La troisième section (3) rapporte l'histoire de la captivité de St.-Paul et son voyage à Rome, dans lequel il fut accompagné par l'auteur de l'ouvrage.

L'objet de cet écrivain ne paroît pas avoir été de donner une histoire complète de la fondation du christianisme, puisqu'il passe sous silence un grand nombre de détails sur l'état de la nouvelle religion en Égypte, à Edesse, à Babylone, ch Arabice et à Rome, où il a fait un séjour de deux ans, mais seulement un aperçu général des missions qui ont été entreprises pour répandre l'Evangile.

St. luc raconte, dans les Actes des apôtres, des événemens dont il a été témoin oculaire, ou sur lesquels St.-Paul et les autres disciples du Sauveur avec qui il étoit lié, pouvoient lui avoir fourni des renseignemens. La tradition, qui veut que St.-Pierre lui dicta cet ouvrage, est par conséquent sans fondement et réfutée par le contenu même du livre, qui devoit être nieux connu à St.-Luc qu'à St.-Pierre, et par son style, qui est celui de l'auteur de l'Evangile, et ne ressemble pas à la manière de St.-Pierre. Cet ouvrage est d'ailleurs une composition historique régulière, telle qu'on devoit l'attendre d'un homme instruit et escréd dans l'art d'écrie. Tout ce que son auteur rapporte est en harmonie avec l'histoire profane et avec tout ce que nous savons de l'état des pays dont il fait mention.

Quoique les Actes des apôtres portent en eux-mêmes tous

<sup>(1)</sup> Chap. I-XII.

<sup>(2)</sup> XIII-XXI, 16.

<sup>(3)</sup> XXI, 17-XXVIII.

les caractères d'un ouvrage authentique, on ne trouve pourtant pas que les Pères de l'Église les aient connus avant la fin du deuxième siècle. St.-Irenée, qui depuis 177 fut évêque de Lyon, et St.-Clément d'Alexandrie, sont les premiers qui les citeut. St.-Ican-Chrysostòme, mort en 407, dit que de son temps on connoissoit à peine l'existence des Actes des apôtres, Cependant l'Église en a toujours reconnu l'authenticité, et il n'y a que quelques sectes qui l'aient rejetée, parce que cet ouvrage étoit en contradiction avec leurs opinions particulières. Tels étoient les Marcionites, qui regardoient l'eur fondateur comme le paraclet promis par J. C.; les Manichéens, qui attendoient encore ce consolateur; les Ebionites, qui nioient l'abolition de la loi de Moise, et les Eucratites, qui observoient la défense des mets portée dans l'A. T.

Aucui ouvrage faisant partie du Nouveau-Testament n'a subi des corruptions et des interpolations plus fréquentes que les Actes des apôtres. On peut s'en convaincre en comparan notre texte avec l'ancienne version latine, dont près d'un sixième differe totalement de notre texte, et en collationnan e entre eux les divers manuscrits qui en restent.

#### SECTION II.

### Des ouvrages de Saint-Jean l'Evangéliste,

La tradition de l'Église attribue à St.-Jean cinq ouvrages qui font partie de la collection du Nouveau-Testament; savoir, le quatrième Evangile, trois Epitres, et un ouvrage prophétique, l'Apocal pse.

## 1. De l'Evangile selon Saint-Jean,

Toutes les fois que, dans le quatrième Evangile canonique, il est question de l'apôtre St.-Jean, fils de Zébédée

(Zibdai), son nom est passé sous silence, circoustance qui paroit indiquer qu'il en est l'auteur. On sait que St.-Jean fut le disciple bien aimé du Sauveur. Après l'ascension de J. C., les Actes nous le font voir plusieurs fois à Jérusalem, où, vers l'an 52, il assista au premier concile. Depnis cette époque, il disparoit de l'histoire; mais la tradition de l'Église rapporte que dans sa vieillesse il habita Ephèse, et son Evangile paroît prouver, en effet, qu'il a vécu au milieu de Juis hellénistes. Comme les trois autres évangélistes, il a pour but de démontrer que J. C. est le Messie promis par les écritures; mais il le prouve dans l'esprit et la manière de voir des hellénistes. en leur disant que le xó yos, le verbe, mot par lequel ils désignoient le principe créateur et vivifiant, avoit habité en J. C. Quant à l'exil de St.-Jean dans l'île de Patmos; qui, d'après une autre tradition de l'Église, eut lieu la quatorzième année du règne de Domition, ou en q', différentes raisons ne permettent pas de l'adopter entièrement.

L'Evangile de St.-Jean est divisé en deux sections, et terminé par un épilogue. La première section (1) renferme la preuve que Jésus-Christ a été le Messie; la acconde (2) rapporte en détail les circonstances de la passion et de la résurrection du Sauveur; enfin l'épilogue est la réfutation d'un bruit relaif à l'existence d'une prophétie de J. C. sur l'auteur de l'Évangile.

Il n'entroit pas dans le plan de St.-Jean de donner un reit détaillé de tout ce que les deniirers années de J. C. offroient de reunarquable; il ne s'arrête qu'à quelques faits principaux. Il passe sous silence tout ce que l'Évaugile primitif rapportoit, pour le choix des douze désignles, l'institution du baptême et de l'evebaristie, l'oraison dominicale; ou, s'il les rapporte, il le fait pour rectifier de l'égères incancitudes qui s'y étoient glissées. C'est ainsi qu'il parle

<sup>(1)</sup> Ch. I-XII.

<sup>(2)</sup> XIII-XX.

du miracle des cinq pains (1); de Maric arrosant de ses larmes les pieds de J. C. (2), cn rectifiant la manière dont ces faits étoient rapportés par l'Évangile primitif, où Saint-Mathieu (3) et St.-Marc (4) les avoient puisés.

Quelques critiques ont supposé que St.-Jean a tenu, pendant la vie du Seigneur, une espèce de journal dans lequel il a consigné celles des paroles de son maître qui lui parurent les plus mémorables; et que ce journal lui a servi pour la rédaction de son Évangile.

Quoique l'Évangile de St.-Jean porte en lui-même tous les caractères de l'authenticité, cependant nous n'en trouvons de trace dans l'histoire qu'au commencement du deuxième siècle; le premier qui le cite est Héracléon, disciple ou sectateur de Valentin; mais il paroît que le Diatessarôn de Tatien renfermoit cet Evangile. Le style de ce livre est un hellénisme rempli d'hébraismes, ce qui ne prouve pourtant pas qu'il a été originairement écrit en hébreu. Le texte a subi un grand nombre de corruptions et d'interpolations de la part des copistes qui ont voulu en corriger le style. Ces prétendues corrections remontent jusqu'à la fin du deuxième ou au commencement du troisième siècle.

## 2. De la première Epître de Saint-Jean,

Il règne la plus grande conformité de style entre l'Évangile de St-Jean et sa première Épitre. Celle-ci a un double objet, de recommander la pratique des vertus chrétiennes et de prémunir contre les séductions des canemis du Christ. On iguore quels ennemis l'apôtre désigne, mais on voit que ce sont des Juis qui, après avoir embrassé le christianisme, out

<sup>(1)</sup> VI, 1-15.

<sup>(2)</sup> XII, 1-8.

<sup>(3)</sup> XXV1, 6-13.

<sup>(4)</sup> XIV, 2-9.

apostasié. Les personnes auxquelles l'épitre est adressée doivent avoir habité un pays paien, parce que l'écrivain les exhorte, à la fin de son épitre, à se garder de l'idolâtrie; exhortation qui auroit été superflue si la lettre avoit été artessée à des Juis convertis. On ne sait pas positivement si l'on doit regarder cet ouvrage comme uue épitre ou comme un mémoire; peut-étre étoit-il une espice de circulaire adressée à plusieurs communautés de l'Asie-Minure. L'opinion de St.-Augustin, qui la croit écrite aux Parthes, paroit n'avoir d'autre fondement qu'une faut de copiate. Cette épitre portoit anciennement l'inscription apés rois diseraquievos, ou Chrétiens dispersés, dont les copistes ont fait apés avoir fluégaous.

On suppose que St.-Jean a écrit cette épitre long-temps après son Évaugile, parce qu'on croit y remarquer un défaut d'ordre, des répétitions et des absences de mémoire qui trahissent l'âge avancé de son auteur.

Cette épitre étoit comue aux Pères apostoliques du commencement du deuxième siècle, puisqu'Eusèbe dit que Papias l'a citée, Origène et Eusèbe la nomment parmi les livres du Nouveau-Testament, généralement regardés comme canoniques.

C'est dans le cinquième chapitre de cette épître, que se trouve le célèbre verset qui, depuis le commencement du scizième siècle (1), a excité des querelles longues et violentes

(1) Les plus célibres anuagonises de l'ambenticité de ce passage sont les suirans: Richard Simon, dans son Histoire critique du N. T., Rosen, 1680, in-4°; Thomas Emlyn, dans A full enquiry into the original authority of that text, I John V, 7, Loudou, 1715, in-8°; Cétar de Marsy, dans quature lettres inscrées dans le Journal Britannique, T. VIII, IX, X, X, IX EXV, 1750 et suiv. Le célèbré Jasac Neuvon a sussi autaqué l'authenticité de ev reste dans deux lettres qui out dé imprimés en 1754. En Allemagne, Semler, Michaelis, Griesbach et les plus célèbres théologiens est rangierent du même avis Benggel, au contraire, se déclara le défenseur de ce verete. La querelle civil preque assungée, Jonque la 181, "au nue da 3°, c'hapitre de l'Éthiotire de Prisque assungée, Jonque la 181," nue de 37°, c'hapitre de l'Éthiotire de

entre les théologicas. Ce verset, le septième du cinquième chapitre, manque non-seulement dans les manuscrits les plus anciens, mais on peut dire dans tous les manuscrits grees, si l'on en excepte trois ou quatre qui ne sont pas antérieurs an seizième siècle. Il manque aussi dans les traductions en langue syriaque et autres langues orientales, et même dans quelques manuscrits de la Vulgate; et, malgré son extrême importance pour la démonstration du dogme de la Trinité, il n'est cité par aucun Père de l'Église gree, ni par aucun Latin avant le cinquième siècle. Cependant ce verset a été reçu par tous les éditeurs du Nouveau -Testament, si l'on excepte les deux premières éditions d'Érasme, et les éditions de la traduction allemande de Luther, publiées de son vivant (1).

# 5. De la deuxième Epître de Saint-Jean.

Cette épitre est adressée à une dame chréticnne (ἐκκκτῆ κυνίε). La Vulgate a supposé qu'elle s'appeloit Electa; d'autres ont pris le moi de Kyria pour son nom. On ignore la demeure de cette dame et le temps où l'épitre a été écrie; mais on la croit antérieure à la première épitre. Les plus anciens Pères de l'Église la regardoient unanimement comme canonique, Origène et Eusèhe doutent de l'identité de l'auteur avec la personne de l'apôtre St.-Jean; St.-Jérôme la croit d'un prêtre Jean, dont le tombeau se voyoit de son temps à Éphèse. Ce n'est que depuis le cinquième siècle que l'Oriente t'l Occi-

la décadence de l'Empire romain, par Gibbon, la réveilla. Cette note fourem la matière d'une dispute entre MM. Travis et Porson.



<sup>(1)</sup> Yoici le passage, d'après la Volgate: les mots imprimés en taisique sont ceux qui manquent dans les manuscrits: Tres sunt qui testimonium dans in colo: Pater, Ferbum, et Spiritus sanctus, et hi tree anum sunt; et tres sunt qui testimonium dant in terra: spiritus, et aqua et sanguis, et hi tres numa sunt.

dent ont unanimement placé cette épitre parmi les livres canoniques du Nouveau-Testament.

#### 4. De la troisième Epître de Saint-Jean,

Cette lettre est adressée à un nommé Gaius, suquel l'auteur recommande certains Chrétiens chassés par les Gentils. On la suppose antérieure à la première épitre. Il a régné, sur l'autorité canonique de cette troisième épitre, les mêmes doutes que sur celle de la seconde.

## 5. De l'Apocalypse de Saint-Jean.

Cet ouvrage, écrit en style prophétique, célèbre, par une suite de visions, le triomphe du christianisme sur le judaisme et sur le pagaisme, et la félicité dont jouissent les bien-heureux. Les symboles dont l'auteur se sert sont tirés des principes religieux des Juifs. Jérusalem est l'image dujudaisme; Rome, capitale du monde paien, et symbole du paganisme, est déguiée sous le nom de Babylone; le siége des bienheureux est représenté comme une Jérusalem céleste.

Ce poème, en prose, que quelques auteurs onteomparé à un drame, remérme trois aetions principales liées entre elles par différens épisodes et événemensmoins importans. Tous ces événemens ne se passent pas en paroles comme dans les pièces de théâtre, mais ils sont reproduits aux yeux du lecteur par une suite de symboles; l'Apoealypse est, pour nous servir d'une expression commune, le programme d'un drame céleste.

Tel est le point de vue sous lequel les critiques les flus seges considèrent un ouvrage dont tant de visionnaires se sont emparés, pour donner cours aux rèvries les plus absurdes, en nous faisant voir, dans l'Apocal'pse, tantôt la guerre des juis contre les Romains et la destruction de Jérusalem, tantôt l'histoire des empereurs romains, tantôt Arius ou d'autres hérétiques contre lesquels l'Église avoit à combattre; quelquefois, selon le parti auquel les interprètes étoient attachés, l'histoire de la hiérarchie romaine, ou celle de la réformation, ou Mahomet et l'islamisme; quelquefois des événemens plus modernes.

Le lieu de la scène où se passent les événemens décrits par l'Apocalypse est Patmos, lie déserte où l'écrivain suppose qu'il est relégué. Cet exil peut être regardé comme une partie de la fiction, car rien n'en prouve la verité historique; et la tradition de l'Église, qui ne sait si elle doit le placer sous Domitien, sous Néron ou sous Claude, ne se fonde que sur le passage même de l'Apocalypse, qu'elle a peut-être pris trop littéralement.

Cette tradition regarde comme l'auteur de l'Apocalysies l'apôtre et évangéliste St. Jean. St. Justin-le-Martyr, Saint-Irénée et Tertullien la lui attribuent saus dire sur quoi ils fondent leur opiniou, qui d'ailleurs n'offre rien qui soit en contradiction avec l'esprit et le style de cette composition.

L'époque où cet ouvrage a été écrit peut être placée, avec le plus de vraisemblance, entre les années 71 à 78 après J. C., si toutefois on a bien entendu les versets neuf et dix du dix-septième chapitre, que la Vulgate a ainsi rendus: Soptem copita, spetme montes, super quos multer sedet, et reges septem sunt. Quinque ecciderunt, unus est et alius nondum venit, et cum venerit, oportet illum foreve tempus manere. Les ciuq rois sont, d'après cette hypothèse, Auguste, Tibère, Caligula, Claude et Néron; le sixieme, qui règue encore, est Vespasien. Comme il paroti que St.-Jean dott très-jeune lors de la mort de J. C., il pourroit avoir écrit l'Apocalypse à l'âge de soixanto et quelques années.

D'après une autre hypothèse, l'Apoealypse est l'ouvrage de la jeunesse de St.-Jean. En effet, l'énergie du style et la vivacité de l'imagination trahissent un jeune homme. On peut aussi supposer que la chute de Jérusalem auroit été peinto avec des coulcurs plus conformes à l'histoire, si, à l'époque de la publication de cet ouvrage, cette ville avoit déjà été detruite. Enfin l'extrème dureté des hi braïsmes dont le style est rempli s'expliqueroit si l'ouvrage avoit été rédigé lors du premier séjour de l'évangéliste à Éphèse, plutôt qu'à une époque où il avoit acquis une plus grande connoissance de la langue grecque.

La première trace de l'existence de l'Apocalypse qu'on trouve dans l'histoire, est un passage de St.-Justin-le-Martyr (1). Après lui St-Irénée en parle, ct, vers la fin du deuxième siècle, St.-Clément d'Alexandrie la cite comme l'ouvrage de St.-Jean l'évangéliste. Origène et St.-Hippolyte, qui a vécu au commencement du troisième siècle, et Tertullien en parlent dans le même sens. Ce ne fut qu'à la fin du deuxième siècle et au commencement du troisième que cet ouvrage, regardé jusqu'alors comme authentique, commenca à perdre de la considération dont il jouissoit. Les premiers adversaires de l'Apocalypse furent les Alogues, hérétiques qui, réprouvant l'expression de 20'yes, nioient que cet ouvrage et l'Évangile fussent des productions de St.-Jean, et attribuoient la première à Cérinthe. A leur exemple, Cajus de Rome, au commencement du troisième siècle, et Denys d'Alexandrie, vers le milieu du même siècle, accusent Cérinthe d'avoir composé l'Apocalypse, et de l'avoir fait passer pour un ouvrage de l'apôtre. Dans le quatrième, Eusèbe, l'auteur de l'histoire ecclésiastique, ne sait s'il doit placer cet ouvrage parmi les Homologumènes ou les Antilegomènes. Du temps de St.-Épiphanc et de St.-Jérôme, l'Église latine reconnoissoit l'Apocalypse comme ouvrage canonique; mais l'Église d'Orient le rejetoit jusqu'à l'époque du concile de Tolède en 633, qui, par son dix-septième canon, prononça l'excommunication contre ceux qui ne la regarderoient pas comme canonique.

Nous ne continuerons pas à rapporter les différentes opinions que de savans critiques et théologiens ont émises sur

<sup>(1)</sup> Dial. c. Tryph. c. 81.

l'authenticité de l'Apocalypse. Nous dirons seulement que, dans la seconde moitié du dix-huitième siècle, cette question a été vivement agitée parmi les théologiens protestans. Le célèbre Michaelus fut le premier qui manifesta des doutes sur le mérite canonique de cet ouvrage (1); mais l'Apocalypse a trouvé des défenseurs parmi les plus grands savans de l'Allemagne.

Le texte de l'Apocalyse est extrèmement corrompu et falsifié. André, évêque de Césarée en Cappodoce, ters la fin du sixieme siècle, ou au commencement du septième, a écrit un commentaire sur cet ouvrage. Dans et commentaire il expliqua les locutions dures et les solccisues qui se trouvoient dans son original, par des phrases plus grammaticales et par des synonymes; il supplie les phrases omises,

(1) J. D. Michaelis Einleitung in die goettlichen Schriften des nenen Bandes. La première édition de cet envrage parut en 1750 : celle dont je me sers est la quatrième, en deux vol. in-4º, Gottingue, 1788, Michaelis rapporte la Préface que Luther avoit mise en tête de sa traduction de la Bible, et dans laquelle il déclare que pour sa part il regarde l'Apocalypse comme supposée, sans oser cependant décider la question. Il y avoit pent-être quelque mérite à Lether de douter de l'authenticité d'un ouvrage que ses admirateurs regardoient comme renfermant une prophétic accomplie par ce refore ateur. Les untres antagonistes de l'Apocalypse dans les derniers temps furent Oeder, Freve Untersucbnng über tlie sogenannte Offenbarung Johannis, mit Anmerknngen von J. S. Semler , Halle 1769. 8.º - A. F. Stroth Freymüthige Untersuchung die Offenbarung Johannis betreffend. Halle, 1771, 8.0-J. S. Semler Neue Untersuchung über die Apocalypse. Faille , 1776, 8.º - M. Merkel Umstandlicher Beweis, dass die Apocalypse ein untergeschobenes Buch sey. Frankfurt und Leipzig, 1785, 8.º Les apologistes de l'Apocalypse ont été Christ. Fr. Schmidt, Krit. Untersuchung ob die Offenb. Joh. ein gottl. Bnch ist? Wittenb., 1771, 8.º-J. F. Reuss, diss. theol. de anctore Apocalypseos., Tub., 1767, in-40. - J. F. Reuss. Vertheidigung der Offenbarung Johannis , Frankfurt , 1772. , 8.º. -Ch. F. Schmid , hist. antiqua et vindicatio canonis, Lips., 1775. 8.0-P. A. Knittel, Beytræge zur Kritik über Johannis Offenbarung, Braunschweig , 1775. 4.º - G. Chr. Storr , neue Apologie der Offenbarnng Johannes. Tübingen, 1783. 8. - A. Eichhorn dans Einleitung in das neue Testament.

et cita les passages parallèles. A l'époque où le concile de Tolède déclars l'Apocalypse canonique, le commeutaire d'André commença à se répandre; les copistes l'ajoutierent au texte, et y intercalèrent ses explications, qui étoient plus faciles à entendre que les phrases insuitées de l'original.

Il existe une autre Apocalypse faussement attribuée à St.-Jean, qui a été publiée en 1804 par M. Birch, d'après deux manuscrits, l'un de Rome, l'autre de Vienne (1). Cet ouvrage doit être postérieur au quatrième siècle, car il y est question d'images adorées (serral na dejua sinore), et de crucifix (saupsi).

# SECTION III.

# Des Épîtres de Saint-Paul.

Sr.-Pauz est un des écrivains les plus importans du N. T. If the les eul apôter qui edit reçu une éducation littéraire; ce fut lui qui réunit en une espèce de système la doctrine du christianisme et qui la défendit victorieusement par les armes du raisonnement contre les objections et les doutes de ses antagonistes. Le zèle ardent avec lequel il a travaillé a répandre la religion, l'activité extraordinaire qu'il a déployée dans ses travaux et ses voyages apostoliques, les nombreux écrits qui nous resteut de lui, doivent le faire regarder comme celui des apôtres qui a rendu les plus grands services à la religion. Il est aussi celui dont nous connoissons le mieux l'histoire; beaucoup de renseignemens sur as vie nous ont été transmis par St.-Luc, son ami, qui a consacré<sub>a</sub> la plus grande partie de ses Actes des Apôtres aux voyages et aux prédications de St.-Paul. La lecture de

<sup>(1)</sup> Fabricii Codex apocryph. N. T., Hamb., 1719, trois vol. in -8°.

2. Birch auctarium codicis apocryphi N. T. Fabriciani, Havn., 1804, in-8°.

cet ouvrage et celle des épitres de l'apôtre même donnent une haute idée de son caractère, de ses connoissances, de la richesse de ses idées, de sa sagacité, de la prudence de sa conduite et de la vivacité de son esprit.

Né à Tarse en Cilicie, où ses parens, Juifs de la tribu de Benjamin, s'étoient établis, et avoient acquis le droit de citoyens romains, il fut instruit à Jérusalem dans la science judaïque par un des plus fameux docteurs de son temps, par Gamaliel. Selon l'usage de ses compatriotes, il apprit un métier auquel, par la suite, il dut l'indépendance dont il jouit (1). St.-Paul connoissoit aussi la littérature grecque, et il fit quelquefois usage de cette connoissance pour citer à propos des passages d'auteurs profanes, St.-Luc conduit l'histoire de St.-Paul jusqu'à son premier séjour à Rome; le reste nous est inconnu. Il paroit que, dans les dernières années de sa vie, il fit de grands voyages en Espagne, en Bretagne, en Grèce, en Crète, en Asie, et principalement à Rome, où il souffrit le martyre en 66 ou 67.

Le canon du N. T. renferme treize épitres qui sont généralement attribuées à St.-Paul, et une quatorzième, qui, vraisemblablement, est aussi de lui. Elles sont adressées à diverses communautés chrétiennes répandues en Europe et en Asie, et à quelques docteurs du christianisme ou amis de l'apôtre. Plusieurs épitres du même écrivain se sont perdues : deux épitres étoient adressées aux Corinthiens; et l'apôtre les mentionne dans celles qui nous restent.

L'ordre dans lequel ces épîtres sont placées dans le canon du N. T. ne provient pas de l'auteur qui n'a certainement

(1) St.-Luc dit (Act. XVIII. 5) que lui et Aquilas farent ressersai, es que la Valgas e aroda úni: eran secondoscios artis; lecr métier étoit de faire des sentes. Le célèbre Michaelis a cisé (Eini. in die gestil. Schriften des Neuce Bundes, Vol. II, p. 1258, de l'édition de 1783) un passage de Jalian Pollux (VII. 189.) où le moi de exessende en prés comme synonyme de parçassersié, machiniteir, métanicier; mais M. Schneider, dans son détionnaire grec-allemand, remarque que, dans passage de Julia Pollux, les Mus. listent exernés.

pas formé une collection de ses écrits; cette suite n'est pas chronologique; elle se rapporte à l'idée qu'on s'est faite du plus ou du moins d'importance des églises ou communautés ct des particuliers auxquels elles sont adressées. En ayant égard au temps où elles ont été écrites , il faudroit peutêtre les placer dans l'ordre suivant : 1.º les deux lettres aux . Thessaloniciens, écrites de Corinthe, pendant le premier voyage de St.-Paul en Europe; 2.º l'épître aux Galates, qui peut-être même est antérieure aux deux précédentes; 3.º la première aux Corinthiens, cerite à Éphèse ou dans les environs de cette ville; 3.º La seconde aux Corinthiens, écrite en Macédoine pendant le voyage de St.-Paul à Corinthe; 4.º l'épître aux Romains, écrite de Corinthe pendant le séjonr que l'apôtre fit dans cette ville ; 5.º les épîtres aux Philippiens, aux Éphésiens, aux Colossiens et à Philémon. écrites à Rome la première fois que St. - Paul fut dans la capitale ; 6.º l'épître à Tite et la première à Timothée, écrites dans l'intervalle qui s'écoula entre la première et la seconde captivité de l'apôtre à Rome; 7.º la seconde épitre à Timothée, écrite pendant la seconde captivité et peu avant la mort de l'auteur; 8.º enfin l'épitre aux Hébreux sur l'époque de laquelle il regne la plus grande incertitude.

Les outérés, aioutées, depuis et cimplime siècle, par les éditeurs et les copistes. Quelquefois elles sont en coutradiction avec le contenu des épitres, et ne méritent pas la moindre attention. On regarde ordinairement Euthalius, évêque de Sulce au commencement du cinquième siècle, comme l'auteur de ces souscriptions.

Les épitres de St.-Paul out été originairement rédigées en grec; mais ordinairement l'apôtre ne les écrivoit pas luiméme, il avoit l'habitude de les dieter, et se servoit pour cela des compagnons de ses travaux, et qui sont nommés Tertius, Sostlèue, Timothée et Silas. Cette circonstance a cu de l'influence sur leur style : les transitions y manquent souvent; les parenthèses y sont trop fréqueutes, et l'eusemble

porte des traces de la précipitation avec laquelle ces écrits out été jetés sur le papier. En général, ou y remarque une grande facilité de rédaction, une diction forte et artimée, mais beaucoup de négligence. Le langage de St.-Paul est plein d'hébraismes, de rabbinismes, de solecismes et de certaines locutions qui lui sont tout-l-fait particulières, et qué St.-Jérônce a nommées les cilliciames. Ces défauts sont rachetés par la grandeur des diges, par la force du raisonnement, par un usage judicieux des sentences de l'Ancien-Testament, et par la beauté et la richesse des images.

Les Epitres de St.-Paul portent un cachet d'originalité qui garantit leur authenticité. Aussi les plus ancieus Pères de l'Eglise les citent-lis; on en trouve des passages dans les écrits de St.-Clément de Rome, de St.-Ignace et de St.-Polycarpe. Des le milien du deuxième siècle, le canon de l'église autholique renfermoit toutes ces Epitres, à l'exception sculement de l'Épitre aux Hebr II ne paroit pas qu'avant la fin du quatrième siècle, que avia nait tenté de produire un ouvrage faussement attribué à St.-Paul; ce n'est qu'à cette époque qu'il est question pour la première fois de la prétendue Epitre aux Laodiccens, dont il n'existe aueun manuscrit grec, ainsi que d'une troisème lettre aux Corinthiens, qu'on a voulu faire passer pour l'ouvrage de St.-Paul.

Nous allons faire l'énumération des Epitres authentiques de notre apôtre dans l'ordre adopté par le canon de l'Eglise, dont nous nous écarterons cependant pour les épitres aux Colossieus et à Philémon.

#### 1. Epître aux Romains.

La capitale de l'Empire renfermoit beaucoup de Juis; ; l'historien Josephe dit (1) que leur nombre se montoit à huit

<sup>(1)</sup> Ant. Jud. XVIII, 12,

mille, et Dion Cassius (1) parle du privilége qu'ils avsient obtenu d'y vivre d'après leurs lois. Il est probable que l'Évangile de la venue du Messie a été annoncé dès les premiers temps à ces Juifs romains, dont quelques-uns avoient été témoins du miracle de la Pentecôte (2). La tradition de l'Église nomme St.-Pierre comme le fondateur de l'Église de Rome, qu'il gouverna pendant vingt-einq ans. Quelle que soit, au reste, l'origine de cette communanté chrétienne, on ne peut douter qu'elle ne fût composée de ci-devant Juifs, car c'est à cette classes de Chrétiens que s'adresse St.-Paul; ce sont leurs prégués qu'il combat.

L'époque où l'Epitre a été écrite tombe entre les années 52 et 58 de J. C., avant le premier voyage de l'apôtre à Rome, et lors du second séjour qu'il fit à Corinthe; car il manifeste dans-plusieurs passages le vœu de voir une fois l'Eglise romaine (3); et l'économe Eraste, au nom abquel l'écrivain salue les fidèles de Rome (4), demeur a Corinthe (5).

L'objet de la lettre est de prouver que les Gentils et les Juifs sont également appelés au salut, et d'exhorter les Romains à l'union et à la concorde. Elle se divise en quatre parties : 1.º une introduction, chap. 1, v. 1-16; 2.º la partie dogmatique, depuis le chap., 1, v. 7, jusqu'à la find de hap. 21; 3.º la partie morale, depuis le chap. 12, v. 1, jusqu'à la fin du chap. 14 (6); 4.º deux supplémens ou apostilles, chap. 15 et 16. L'authenticité de ces deux chapitres et contestée.

<sup>(1)</sup> XXXVII, 17.

<sup>(2)</sup> Act. apost. X, 10.

<sup>(3)</sup> Foyez entre autres chap. I, v. 10 et 15.

<sup>(4)</sup> Chap. XVI, v. 13.

<sup>(5)</sup> Voyez 2.º Ep. 4 Tim., chap. IV, v. 20.

<sup>(6)</sup> La plupart des Éplires de St.-Paul, d'une certaine étendue, ont la même division : elles se composent d'une partie dogmatique et d'une partie parénétique. Nous faisons cette observation une fois pour tontes,

#### 2. Les deux Epîtres aux Corinthiens.

Cent ans après la destruction de Corinthe par Mummins, Jules-César y établit une colonie romaine. Favorisée par sa situation entre deux niers, la nouvelle ville se releva hiemôt; le commerce y porta des richesses; le luxe et les voluptés qui Paccompagent corromipirent les mœurs de ses citoyens. Du temps de St.-Paul, Corinthe étoit la résidence du proconsul d'Achaie; cette charge se trouvoit entre les mains de Gallion, frère du philosophe Sébeique.

St.-Paul avoit été le fondateur de l'église de Corinthe pendant un séjour de dix-huit mois qu'il y avoit fait en 52 et 53. Après sou départ, un Juif d'Alexandrie, Apollon, qui avoit cenbrasse le christianisme, se rendit à Corinthe, où ses prédications curent un grand succès; mais en même temps la desunion se glissa dans le troupeau des fidèles. Deux partis s'y formèrent; l'un , contraire à St.-Paul, composé de Chrétiens sortis de l'école de St.-Pierre et de St.-Jacques, tenoit encore à l'observation des cérémonies juives; l'autre, dont de prétendiss disciples de St.-Paul et d'Apollon faisoient partie, interprétoit mal la liberté chrétienne, se permettoit toutes sortes d'écoles et seandlaisoit les rigoristes de l'autre partie,

Cette aisanie et ces désordres engagèrent St.-Paul à écriro les deux Epitres aux Corinthiens. La première renferme trois divisions; dans la première, ou dans les chapitres 1 à 6, l'apôtre reproche aux Chrétiens de Corinthe la dissolution de leurs mœurs; dans la seconde, chap. 7-15, il répond à leurs doutes sur divers points de discipline; dans la troisième, ou dans le chap. 16, il est question d'une collecte pour les pauvres Chrétiens de la Palestine, et de divers objets personnels à l'apôtre.

B'après la souscription, la première lettre auroit été écrite à Philippes; mais il est facile de se convaincre que cette date est fausse, et que l'Épitre a été écrite à Ephèse ou dans les environs de cette ville. Elle paroît peu antérieure au départ de St.-Paul de l'Asie-Mineure, et tombe dans l'année 56 ou 57.

La seconde Epitre aux Corinthiens, qui, probablement, est postéricare de peu de mois à la première, traite des mêmes matières; mais il y règne infiniment plus de chaleur, et l'apòtre y exprime fortement son mécontentement de la conduite des Chrétiens de Corinthe, et l'indignation que lui inspiroit le mépris avec lequel ses antagonistes parloient et de ses talens et de son caractère. Non seulement on remarque dans ce morceau un certain désordre dans la suite des idées, mais il s'y trouve aussi beaucoup plus de solicismes et d'fibérnaimes que dans les autres Epitres de St.-Paul.

On doit supposer qu'elle a été écrite pendant le voyage de l'apôtre en Macédoine, et qu'elle a été, comme la première, portée à Corinthe par Tite, chargé par son maître de le précéder à Corinthe et d'y recevoir la collecte qui étoit destinée aux Chrétiens de la Palestine.

# 3. Epître aux Galates.

De même qu'à Coriuthe, de faux docteurs se glisèrent parmi les chrittiens de la Galatie. Des Juifs convertis, qui ne pouvoient enisèrement renoncer à la loi de Moise, calomnièrent l'apôtre; ils reprochoient de l'inconséquence à sa doctrine, et prétendoient que son autorité étoit inférieure à celle de sàttres apôtres, fiegardant le judaisme comme un passage au christianisme, ils exigcoient, des Païens qui vouloient embrasser le christianisme, de se soumettre à la circoncision, L'Epitre de St.-Paul confond leur doctrine, et démontre que l'écrivain est revêtu de la puissance apostolique.

Les interprètes du Nouveau-Testament varient beaucoup entre eux sur la date de cette lettre. Plusieurs la regardent comme la première, dans l'ordre chronologique, de toutes les Epitres de St.-Paul, et en fixent l'époque à l'an 49; d'autres croient qu'elle a été écrite peu après la première lettre aux Corinthiens, vers 57. La grande ressemblance du contenu de l'Épitre aux Galates avec celui de l'Épitre aux Romains, qui indubitablement est de l'an 58, paroit indiquer qu'elle n'a été écrite qu'à cette époque.

L'Epître aux Galates a crei de particulier qu'elle a été entièrement écrite de la main de l'apotre. De toutes les lettres de St.-Paul qui nous restent, il n'y en a que deux où cette circonstance soit rapportée.

## 4. Epître aux Ephésiens.

Cette Epitre ressemble d'une manière frappante à celle qui est adressée aux Colossieus Dans l'une et dans l'autre , l'apôtre commence par témoigner la satisfaction que lui donnoient la conversion et les sentimens religieux des fidèles auxquels il certi; il s'étend ensuite sur les bienfaits de la religion , et parle du zèle apostolique dont il est pénétré pour la felicité des Clirétiens sortis du paganisme. Cette introduction est savived d'une exhortation aux vertus chrétiennes en général , à l'accom; plissement des devoirs particuliers aux divers états de la société, ainsi qu'à la constance dans les persécutions de leurs enacmis (1). L'Epitre aux Colossiens est terminée par des avis contre certains hérétiques, et des détails sur la personne de l'écrivain, qui manquent dans l'Epitre aux Ephésiens.

(1) On se convaincra de cette întime ressemblance en comparant lea passages suivans :

| ÉPITRE AUX ÉPHÉSIENS. | ÉPITRE AUX COLOSSIENS   |
|-----------------------|-------------------------|
| I, 1-2                | I, 1-2                  |
| I, 6-7                | 1, 13                   |
| I, 10                 | I, 19-20                |
| I, 15-16              | 1, 5-4                  |
| I, 17-21              | I, 9-15                 |
| I, 22 et III, 10-11   | 1, 16-18                |
| I, 19 et II, 1-5      | II, 12-15               |
| IJ, 1                 | I, 21 '                 |
| II, 13-16             | I, 20. II, 14           |
| III, 1                | I, 24-25                |
| 111, 3 suiv.          | I, 26-29                |
| IV, 2-4               | II, 12-15               |
| IV, 16                | II, 19                  |
| IV, 22-25             | III, 9-10               |
| IV, 17-21             | I, 21. 11, 6. 111, 8-10 |
| IV, 29                | IV, 6                   |
| IV, 32                | III, 12-13              |
| IV, 31                | 111, 8                  |
| V, 5                  | 111, 5                  |
| V, 6                  | 111, 6                  |
| V, 7-8                | III, 7-8                |
| V, 15-16              | IV, 5                   |
| V, 18-20              | III, 16-17              |
| V, 21-33 et VI, 1-9   | III, 18-25 et IV, 1     |
| VI, 18-20             | IV, 2-4                 |
| VI, 21-22             | IV, 7-9                 |

L'uniforinité qui règne dans ees deux Epîtres paroît prouver qu'elles ont été rédigées dans le même temps et au même endroit, et qu'elles sont adressées à des églises dont les principes et la position étoient les mêmes. Dans l'une et dans Paure, St.-Paul dit qu'il étoit en prison pour la foi, et que Tychique, porteur de ces lettres, donnera des nouvelles de sa personne : dans l'Epître aux Colossieus, Onésine est nommé comme counpagnou de voyage de Tychique, et l'apôtre salue au nom de diverses personnes qui ont été arec lui à Rome, comme on le sait, par les Actes des apôtres. On peut done fixer l'époque de ces deux Epîtres au premier séjour de St.-Paul à Rome, où il fat prisonnier pendant deux ans, en 61 et 62.

Quant à l'Épître aux Ephésiens en particulier, elle est adressée à des païens convertis au christianisme, mais que l'écrivain ne connoissoit pas personnellement (1). L'èglisè catholique a toujours eru que c'étoient les Ephésiens , tandis que Marcion, hérésiarque du milieu du deuxième siècle, croyoit qu'elle étoit adressée aux Chrétiens de Laodiece. Ce qui paroit le demontrer, c'est que du temps de Tertullien, et dans le quatrième siècle où veeut St. Basile-le Grand, les mots ev Loiou, à Ephèse, que nous lisons dans le premier verset, ne s'y trouvoient pas (2), tandis que dans les manuscrits des Gnostiques ils étoient remplacés par ecux ei : év Austriaia. à Laodicée. De l'omission des mots , à Ephèse . et de là circonstance que rien dans la lettre n'indique qu'elle fut adressée à une communauté avec laquelle St.-Paul avoit en des rapports, comme il en a cu avec celle d'Ephèse, des interprètes modernes out couclu que cet écrit étoit une lettre circulaire destinée à plusieurs communautés, soit de l'Épire et de la Macédoine, soit de l'Achaïe, soit plutôt des îles de l'Archipel. Ils ont supposé que les originaux , dont Tychique

<sup>(1)</sup> Foyez Chap. I, 15. II. 11 et suiv. jusqu'à la fin:

<sup>(2)</sup> Voyez Basit. c. Ennom., L. H. (Op. ed. Garn., Vol. I, p. 254), et le Commentaire de St.-Jérôme, an v. 1.

étoit porteur, restèrent, l'un à Ephèse, et l'autre à Laodicée, terme du voyage de Tychique, et que par la suite l'église orthodoxe, tirant ses copies de la pièce déposée à Ephèse, supposa la lettre adressée à l'église d'Ephèse, tandis que les habitans du Pont, qui curent les leurs de Laodicée, nommèrent l'Epitre d'après cette dernière ville.

Le style de cette Epître, riche en idées, se distingue par de longues périodes d'une construction difficile et embarrassée,

#### 5. Epître aux Colossiens.

La ville de Colosse, ou plutôt, d'après les plus anciens manuscrits, de Colasse, étôti située en Phrygie, et fut détruite par un tremblement de terre en 66. Il sy trouvoit beaucoup de Juifs, descendans de deux mille familles qui, du temps d'Antoiclus, s'étoient établics en Phrygie et en Lydie(t). Il est done probable que les Chrétiens de Colosse étojent des Juifse rouveris. Cette église ainsi que celles de Lodiéces et d'Hiérapolis avoient été fondées par Epaphras, ami de St.-Paul; mais il paroît qu'à l'époque où celui-ci écrivit la lettre qui nous occupe, ji n'avoit pas encore visité est rois villes.

Dans le scizième verset du quatrième chapitre, l'apôtre recommande aux Colossiens de communiquer cette Epitre à ceux de Laodicée; il leur annonce qu'ils en recevront une autre de cette ville. Peut-être cette dernière est elle la lettre circulaire qui porte aujourd'hui l'adresse aux Ephésiens.

## 6. Epître à Philémon,

Il paroît que Philémon étoit un habitant de Colosse, considéré soit à cause de sa fortune, soit comme ministre de l'Evan-

(1) Voyez Josephi Ant, Jud. XII, 5.

gile. Il est probable () fu'il avoit été converti par St. Paul Jui-même. La tradition le fait évêque de Colosse, où il reçut la palme du martyre, sous le règne de Néroin, avec Archippus, dont il est aussi fait mention dans cette lettre, et qu'on regarde comme le premier évêque de Laodicée.

L'objet de cette Épitre est d'obtenir le pardon d'Onésime, esclave fugitif de Philémon, que St.-Paul avoit connu et beptiés à Rome, et qu'il renvoya à son maitre en le dounant pour compagnon de voyage à Tychique, chargé de ses lettres pour les Ephésiens et les Colossiens. L'époque de l'épitre à Philémon est la même que celle de ces deux Epitres. Elle étoit écrite en entier de la main de l'apôtre. Comme elle ne contient rien qui ait rapport à la religion, on doutoit, du temps de St.-Jeac htrysostòme et de St.-Jerôme, non qu'elle fût autlentique, mais qu'elle dût être regardée comme canonique. Elle est intéressante pour ceux qui veulent étudier le caractère de l'apôtre,

# Epître aux Philippiens.

Philippes, ville de Macédoine, est nommé dans les Actes des apôtres (2), πρώτα τῆς μερίδος τῆς Μακεδονίας πόλις, prima partis Macedoniae civitas. Comme cette ville n'a jamais été ni capitale de la Macédoine, ni chef-lieu de district (3), if faut entendres simplement, par cette expression, qu'elle étoit la première ville de la Macédoine, du côté de la Thracc (3). Jules-César et Anguste y avoient fondé des colonies; Sc-Paul y avoit séjourné lors de son premier voyage apostolique en

<sup>(1)</sup> Voyez verset 16; ut non dicam tibi quod et te ipsum mihi debes.
(2) XVI, 12.

<sup>(3)</sup> Amphipolis étalt le chef-lieu du quartier oriental de la Macédoine, depuis que ce pays avoit été divisé en quatre provinces.

<sup>(4)</sup> M. Griesbach conjecture qu'il fant lire πρώτες; ville de la première partie de la Macédoine.

Europe : il y avoit été arrèté et finacaleusement délivré. Les Chrétiens de Philippes portoient un tendre attachement s'6.1-Paul ; ils lui en donnèrent une preuvee, en lui envoyant par Epaphrodite un présent pour soulager sa espivité, et le priant de leur donner de ses nouvelles par le même mesager. L'Epitre aux Philippieus est la réponse de l'apôtre. Les nouvelles qu'il donne sont accompagnées d'exhortations morales.

Cette Epitre a été écrite pendant la captivité de St.-Paul à Rome, dans les années 62 à 65. Il paroit que sa date tombe après 63, parce que la lettre ne fait pas mention de St.-Lue, qui étoit très-connu des Philippiens, et étoit resté pendant deux nas à Rome avec l'apôtre. Ce qui fait croire qu'elle n'est pas postérieure à 65, c'est que ce fut cette année-là qu'éclata la persécution des Chrétiens par Néron, et qu'après l'incendie de Rome, qui en fournit le prétexte, St.-Paul ne pouvoit pas nourrir, comme il le fait, l'espoir de sortir de prison,

## 8. Les deux Epitres aux Thessaloniciens.

Thesslonique étoit, du temps de St.-Paul, la capitale de la Macérloine, et célèbre par l'industrie, le commerce et les riclesses de ses labitaus. Elle renfermoit aussi une colonie de Juifs, ayant sa synagogue dans laquelle St.-Paul, lors de son premier voyage d'Europe, avoit annoncé le Messie. Après un séjour de trois semaines, les persécutions, des Juifs le forcèrent de se sauver à Berrhée, et de là à Athènes. Il laissa cependant Silas et Timothée à Berrhée, et ordouna à celui-ci, qui n'avoit pas été avec lui à Thessalonique, de sy rendre, d'exhorter à la constance les prosélytes qu'il y avoit foits, et de lui porter à Athènes des nouvelles de l'état de cette église. Timothée et Silas le rejoignirent à Corinthe, où il ctoit allé en quitant Athènes; ils lui rapportèrent que l'église de Thessalonique, principalement composée de Paiens convertis, souffroit avec patieuce les persécutions des Juifs,

mais qu'il s'étoit glissé dans son sein de faux docteurs, des fanatiques qui répandoient des opinions exaltées sur la prochaine venue du Christ, et des doutes sur le salut des Chrétiens morts dans les souffrances.

Ce fut alors que St. - Paul écrivit aux Thessaloniciens sa première Epitre, qui est aussi la première de toutes celles qui nous ont éc conservées, excepté seulement, selon l'opinion de quelques interprètes, l'Epitre aux Galates: elle est du commencement de son séjour à Corinthe, ainsi de l'année 54. La seconde Epitre a été écrite peu après, lorsque Timothée étoit encore avec l'apôtre.

# 9. Les deux Epîtres à Timothée.

Les Actes des apàtres et les Epitres de St.-Paul ne nous fournissent que peu de données sur la vic de Timothice. Il étoit né d'un père paien et d'une mère juive : sa ville natale fut ou Lystra, en Lycaonie, ou Thessalonique. St.-Paul, qui l'avoit connu fort jeune, en conqui de si grandes espérances, qu'après l'avoir fait circoncire pour le rendre agreable aux Juifs, il le prit pour compagnon dans le troisième voyage apostolique qu'il fit en Asie.

Nous avons vu qu'il le suivit aussi dans son premier voyage d'Europe, et qu'après s'en être séparé à Bernhée, il le rejoiguit à Corinthe. Probablement il fut aussi du voyage de Corinth e à Ephèse, en Syrie et à Jérusalem, après lequel St.-Paul se rendit à Ephèse, en traversant la Phrygie et la Galaife. De là il fut cavoyé en Macédoine et à Corinthe, et retourna à Ephèse, où St.-Paul le laissa lorsque, lui-mème fut obligé de quitter cette ville. Après ect évenement, les Actes des apotres ne font plus mention de Timothée, jusqu'à l'époque où nous le retrouvons à Rome auprès de St.-Paul capifi. Le reste de son histoire est incertain. La tradition veut qu'après avoir été à Rome témoin de la mort de son ami, il retourna à Ephèse, où il souffiri le marvire sous Domitém on Névon.

La première Epitre à Timothée contient une instruction pour le gouvernement de l'Église à la tête de laquelle St.-Paul l'avoit laissé en quittant précipitamment Pphèse. Elle est probablement écrite de quelque endroit de la Macédoinc, peutêtre de Philippes, peu de temps après la première Epitre aux Corinthieus.

La date de la deuxième Epitre à Timothée est encore plus incertaine que celle de la première : il est probable qu'elle a été écrite pendant la seconde prison de St.-Paul à Rome, que nous ne connoissons, à la vérité, que par la tradition de l'Église. Les circonstances rapportées dans cette Epitre ne cadrent, en effet, ni avec la première captivité de l'apôtre à Rome, ni avec celles de Jérusalem et de Gésarée (1).

## 10. Epître à Tite.

Nous savons peu de chose de Tite. Il étoit né de parena paiens. Dies l'an 52, il accompagua St.-Paul dans son voyage à Jérusalem. Par la suite, l'apôtre l'envoya deux fois à Corinthe, une fois d'Ephiese, et la seconde fois de la Maccdoine. Plus tard, il le laissa en Crète, non comme évêque,

(1) lla se cadrent pas avec la capivité de Jérasalem qui a été de trop contre durée, na seve celle de Céanée, à cause du chap. 1, v. 17, où l'on voit que l'Epître est écrite plus sard, et du chap. 10, v. 20, où l'est dit qu'il a lainté Trophime malade à Milet; tandis que, éfique les Actes des apôtres, XXI, 39, Trophima a de à avec lui à Jérasalem. La lettre ne peus pas avor été écrite lors du premier voyage de Bomes, parce qu'ou voit, chap. 19, v. 35, 20, que poor se rendre à l'endroit où il est teun capití, il a pris une autre ronte que celle qui est tracée dans les Actes pour le voyage de Rome; parce que, das personnes nommées dans les Epîtres ans Ephériens, aux Colossiens, aux Philippiens, et à Philimon, Si-Lues er tervoure seud dans la deazime Epitre, à l'ambitimon, Si-Lues er tervoure seud dans la deazime Epitre à Timothée, et qu'il y annonce de nonvelles connoissaners; parce que la mission de Tychique, dont il est question dans celle-ci-, ne yent pas avoir été la mêma que celle dont nons avons parté plus hant; enfin

mais pour y organiser les églises et s'opposer aux faux docteurs. L Epître qu'il lui adressa contient ses instructions. On ignore l'époque où St.-Paul a sejourué en Grète; il peut s'y être rendu pendant les trois années qu'il passa à Ephèse, ou entre les deux voyages de Rome, sur lesquels nous manquous de données.

## 11. Epître aux Hébreux.

Il règne une grande incertitude sur l'auteur de l'Epître aux Hébreux. Il est vrai qu'elle renferme quelques circonstances historiques qui peuvent faire croire qu'elle a été écrite par St.-Paul; il est vrai aussi qu'on y trouve des expressions qui ont une certaine ressemblance avec celles qui sont habituelles à cet apôtre; mais ce rapport peut paroître accidentel, lorsqu'on fait attention à l'ensemble de cette lettre, dont le style a été trouvé entièrement différent de celui de St.-Paul par des critiques qui en ont fait l'examen le plus détaillé. Un grand connoisseur, Origène, avoit déjà remarqué cette diversité. Au défaut de caractères intrinsèques, on pourroit s'en rapporter à la tradition de l'Église, si elle avoit constamment attribué cette Epître à St.-Paul; mais St.-Irénée et St,-Hippolyte n'en ont pas reconnu l'authenticité, et Origene a manifesté des doutes. A la vérité; l'église orientale, et surtout l'école d'Alexandrie, l'ont reconnue; mais l'église d'Occident, ou au moins un grand nombre de ses Pères, l'ont rejetée jusqu'à l'époque de St.-Jérôme, qui, peut-être par attachement pour les opinions de l'école Alexandrine, déclara cette Epître l'ouvrage de St -Paul; son autorité entraîna l'opiniondes écrivains de l'Occident.

Une question beaucoup moins importante qu'on a élevée, est celle de savoir si cet écrit peut être qualifié d'épitre, on s'il n'est pas plutôt une espèce d'homélie. Quoique l'introduction n'ait pas la forme épistolaire, on retrouve cependant cette forme dans la conclusion; et les particularités dans lesquelles l'auteur entre sur lui-même dans plusicurs passages, favorisent l'opinion de ceux qui out regardé cet ouvrage comme une lettre.

La même incertitude règne sur les personnes auxquelles l'apôtre s'adresse. On speloit alors Hébreux les Juils convertis au christianisme, en opposition des Paiens qui avoient reçu le haptême; mais l'Epitre en question ne renferme pas une seule indication qui puisse faire deviner à quelle église elle étoit destinée. Nous ignorons aussi le temps et le lieu où elle a été rédigée: tout ce qu'on voit, c'est qu'elle est antérieure à la destruction de Jérusalem, puisque la lettre suppose l'existence du culte juif.

Quelques Pères de l'Eglise du deuxième siècle ont cru que cette Epitre avoit été originairement écrite en hébreu, et traduite en grec soit par St-Luc, soit par St-Clement ou par St-Barnabé. Cette hypothèse pouvoit expliquer la discordance du style de cette Epitre avec celui des autres écrits de St.-Paul; mais, d'une part, elle ne se fonde sur aucun fait historique, et, de l'autre, ette supposition tombe lorsqu'on examine avec attention l'ouvrage même. Non seulement les passages de l'Àncien-Testament sont cités d'après la version des Septante, mais aussi les paronomascs de mots grees qu'on trouve dans cette lettre sont trop nombreuses pour être le pur effet du hasard (1).

L'objet de l'Epite ést de prémuir les communautés auxquelles elle s'adresse du danger de retomber dans le judaisme, danger auquel les expossient la doctrine de faux prophètes et leur propre attachement aux solemnités et à la pompe du culte qu'il a voient abandomié.

Foyez, chap. V., vers. 8, le jeu de mots aveciµα<sup>2</sup>ει ει ἔπαθε;
 vers. 14, καιῦ et κακῦ; chap. Χ; vers. 31, ὑπαρχόιθαι et ὕπαρξίτ;
 chap. XIII, vers. 14, μίτεσαι et μίλλασαι,

#### SECTION IV.

#### Des Epîtres catholiques.

On appelle Épitres catholiques celles des apôtres St.-Jean, St.-Pierre, St.-Jacques et St.-Jude. On ne connoit pas avoc certitude l'origine de cette dénomination; mais il paroit qu'elle a été donnée à ces Epitres, parce qu'elles n'étoient pas adressées à quelque église particulière, mais en général à tous les fidèles répandus sur toute la terre. Il est vrai que la seconde tal troisième Epitre de St.-Jean ne sont pas de cette classe, mais on les a sans doute comprises parmi les Epitres catholiques, parce qu'étant très-courtes, on les avoit placées comme une espèce de supplément à la suite de la première Épitre.

La dénomination d'Epitres catholiques est trè-ancienne; Eusèbe s'en sert comme d'un terme usité de son temps. Dans le sixième siècle, Cassiodore dit que ces Épitres étoient aussi nommées canoniques, soit que les Latins aient confonda ces deux most, soit que celui de canonique n'ait été ofiginairement donné qu'à la première de St.-Pierre et à la première de St.-Jean, pour les distinguer des cinq autres, que l'Égitse ne regardoit pas unanimement comme authentiques, et que par la suite ce nom ait été étendu aux autres Épitres de St.-Pierre et de St.-Jean, et à celles de St.-Jacques et de St.-Jean

Nous avons parlé plus haut (1) des Épitres de St.-Jean; nous allons nous occuper de celles de St.-Pierre, St.-Jacques et St.-Jude.

# 1. Des Epîtres de Saint-Pierre.

Simon, fils de Jonas, et frère de St.-André, étoit un pêcheur de Bethsaïde en Galilée, lorsqu'à l'invitation de

(1) Voyez p. 87 et aniv.

son frère îl devint disciple de Jésus-Christ. Se conformant à l'uşage des docteurs juifs, qui changeoient les noms de ceux qu'ils alloieut instruire, le Sauveur donna à Simon le nom de Céțhas, qui, en gree, peut se rendre par Petros. Ses talens et son zèle le firent distinguer par sen maître et par ses condisciples. Les Évangiles rapportent plusieurs événemens qui prouvent à la fois; l'impetuosité de son caractère et son attachement pour le Messie. Les Actes des apôtres nous le montrent, après la mort du Christ, comme un des apôtres les plus actifs et les plus considérés. La tradition le nomme le fondateur de l'église de Rome et son premier évéque : elle nous dit qu'il y a sonfiert le martyre, l'an 67. Indépendamment de deux Épitres, on lui a atribule divers ouvrages que l'Église a reconnus apocryphes, tels qu'un Évangile, une Apocalypse; des Actes, etc.

Les deux Épitres de St. Pierre sont adressées èxantoir παρπιθέμως διαστορία Πόντο, παλαθίας, Καππαδοιίας, Λοίας και Βίδυνίας, electis advenis dispersionis Ponti, Galatia, Cappadocia, Asia et Bithynia. Ces mots ont donné lieu à diverses hypothèses; on ne voit pas si les fidèles, auxquels Papòtre s'adresse, sont sortis du judaïsme ou du paganisme.

La première de ces Égitres est datée de Babylone, et les interprètes catholiques ont toujours pris ce mot pour le nom symbolique de Rome, sous lequel cette capitale est aussi désignée dans l'Apocalypse. La plupart des Protestans, au contraire, ont cru que, dans une lettre, une date mystique auroit été déplacée; mais ils ne s'accordent pas sur la Babylone, où St.-Fierre pourroit avoir écrit cette Épitre. Est-ce Babylone en Égypte, le Fostat d'arajourd'hui? en effet, l'église copte fait remonter son origine à St.-Marc, alors compagnon de l'apôtre. Est-ce l'anique Babylone sur l'Euphrate? elle étoit détruite du temps de St.-Pièrre, mais cependant n'étoit pas tout-à-fait inhabitée. Est-ce Sclueuie ou Cteisphon sur le Tigre, que les ancieus géographes

appellent quelquefois Babylone (1)? Ceux qui penchent pour la dernière interprétation trouvent un motif, bien léger selon nous, dans la circonstance que les pays, dont le commencement de la lettre fait mention, sont nomméts dans l'ordre où ils se présentent à un habitant de cett Babylonie. Est-ce enfin la province de Babylonie? Il est vrai qu'elle contenoit beaucoup de Juis (2), et que ceux-ci y possédoient même deux places fortes, Nesibis et Nehardea.

Il existe aussi plusieurs opinious sur le temps où cette lettre a été écrite, et les interprètes varient entre les années 45 et 67.

L'objet de cette Épitre est d'exhorter en général tous les Chrétiens auxquels elle est adressée, à la constance, à une conduile prudente envers les Païens, à l'obéissance envers le gouvernement et les magistrats, et chaque état en particulier à remplir les devoirs que les lois et les institutions sociales lui ont impoés. L'apôtre s'attache surtout à bien persuader ses lecteurs que la religion du Christ est une institution divine qui n'à d'autre but que le bonheur de l'humanité.

On n'a jamais clevé de doute sur l'authenticité, et par conséquent sur le mérite canonique de cette Épitre. Il n'en est pas de même de l'écrit appelé seconde Épitre de St.-Pierre. Aucun fait riindique que cette Épitre ait été connue aux Chrétiens des deux premiers siécles; Origène, Essebe et St.-Pérôme s'expriment à son égard avec incertitude (3). Jusqu'au quatrième siècle, et plus tard, ces doutes sont répétés, et l'ancienne version syriaque ne connoît pas cette Épitre.

<sup>(1)</sup> Voyez Steph. de urb. , v. Baludar, et Sidonius carm. IX, 1. 19-21.

<sup>(2)</sup> Voyez Joseph. ant. jud. XVIII, 2, 4 et 9, §. 8, 9.

<sup>(3)</sup> α Quant à celle qui passe pour sa seconde Éphire (il est question de St.-Pierre), nous avons appris (σεριλόγομε) de nos nacifices, qu'elle n'est pas regardée comme faisant pattie du N. T. (ἐκ ir tidɔxəvə sirət); cependant elle a paru à plusieurs digne d'être lua exce lossesses filtres des Saintes Étricures). » Euròbe, Hist. eccles., 1, 3.

Cependant des critiques impartiaux ont avoit qu'après l'avoir examinée avec la plus grande attention et avoir pesé les motifs qu'on a all'gués pour la faire regarder comme apocryple, ils n'ont trouvé ces raisonnemens fondés ni aur l'histoire, ni sur le contenu de l'Éphire même. Sa date et l'endroit d'où elle a été écrite sont incertains : seulement on voit qu'elle a été postérieure à la première Ébûte.

Dans les deux Éphires, le style est conforme au caractère connu de l'écrivain. La vivacité de son imagination et l'aboudance de ses idées se manifestent per des périodes longues et confutes. Il aime les métaphores, les comparaisons et les images; son style ext plein d'Id-fraismes; il fait de fréquentes allusions aux mœurs du Vieux-Testament, et cite souvent, de mémoire et d'après la version des Septante, des passages des écritures sacrées des Juifs.

## 2. De l'Épître de Saint-Jacques.

Qui est l'auteur de cette Épitre? Les Évangiles nous fout connoître plusieurs individus du nom de Jacques: l'un est St.-Jacques l'ainé, fils de Zibdaï (Zébédée) et frère de l'évangéliste St.-Jean; un des apôtres de J. C., et témoin de la trausfiguration, avec St.-Jean et St.-Fierre. Le premier de tous les apôtres, il souffit le martyre par ordre d'Hérode Agrippa qui le fit décapiter, peu d'années après la mort de St.-Étienne.

L'autre est St.-Jacques le jeune, apôtre de J. C., que la tradition nomme le premier évêque de Jérusalem. Le grandprêtre, Ananus le jeune, le fit lapider après la mort de. Festus, et Josephe dit que cette action fut désapprouvée par la saine partie des habitans de Jérusalem.

Les Évangiles font mention d'un troisieme Jacques; mais peut-être fut-il identique avec celui dont nous venons de parler. Il est nommé frère de Jésus-Christ, expression sur.

le sens de laquelle les interprètes ne s'accordent pas. St.-Matthieu et St.-Marc donnent cette qualification à quatre individus, nommés Jacques, Josès, Simon et Jude, Ils parlent aussi de quelques sœurs de J. C. Étoient-ils frères germains de Jésus, par Joseph et Marie, et engendrés après la naissance du Christ? ou frères consanguins seulement. et fils de Joseph, soit d'un premier mariage, soit de cette espèce de commerce qu'on nomme matrimonia leviratus. et qui consistoit dans la collabitation momentanée d'un homme avec la femme de son frère mort sans héritier? On bien l'expression de frères est-elle identique dans ces passages avec celle de cousins germains, et St. - Jacques et ses frères étoient-ils neveux de la Vierge, fils de Klopas ou Alphée et d'une sœur de Marie? Chacune de ces opinions a trouvé ses partisans. Quelques interprètes ne reconnoissent que deux Jacques, et prennent St.-Jacques le jeune et St.-Jacques, fils d'Alphée, pour le même individu.

Quoi qu'il en soit, et que les Evangiles nous fassent connoître deux ou trois Jacques, no demande encore lequel set l'auteur de l'ouvrage initiulé Epitre de St.-Jacques 7 Le témoignage des Pères de l'Église, l'inscription de l'Épitre, le titre que se donne son auteur, tout indique qu'il faut l'attribuer à St.-Jacques, flis d'Alphée.

L'époque où cette lettre a été écrite est inconnee. On suppose qu'elle l'a été à Jérusalem. Elle est adressée, nous ne savons à quels Juifs convertis au chrittinisme; et établis hors de la Palestine. Son contenu n'a rien de dogmatique, mais est uniquement relatif à la morale. L'ordre du discours n'est rien moins que systématique; l'écrivain s'abandonne à sez idées à mesure que leur association lui en amène de nouvelles. L'Épitre est pleine de sentences et d'images; son sylé est souvent poétique : les transitions sont négligées; les figures de rhétorique y sont accumulées.

# 3. De l'Epître de Saint-Jude.

L'auteur de cette Épitre se nomme lui-même Jude, serviteur de J. C., et frère de Jacques. Outre Judas Iscariot et Judas Barsabas, dont il ne peut être question ici, St.-Luc nomme, dans le catalogue des apôtres, un Júdas, fils on frère de Jacques (1), et le même est nommé par Saint-Mathèu (2) et par Saint-Marc (3), Lebbée, surnommé Thaddée. Il est probable que ce Judas, nommé aussi Thaddée ou Lebbée (mois dont l'étymologie est entièrement inconnue), le Judas frère de St.-Jacques le jeune, et l'auteur de cette Epitre étoient tous trois la même personne; on pourroit cependant admettre aussi que Thaddée n'étoir pas identique avec St.-Jude, l'écrivain de cette lettre, et que celui-ci ne fut pas un des apôtres de J. C., et actet supposition expliqueroit le titre qu'il se donne en tête de son Épitre.

Quant à l'apôtre St.-Jude, il en est peu question dans les livres du Nouveau-Testament. La tradition dit qu'il a préché l'Évangile dans l'Orient, en Syrie, en Assyrie et en Perse, qu'il parvint à un âge fort avancé, et qu'il fut martyrisé en Phônicie.

On n'a aucune donnée ni sur l'époque et le lieu où cette Épître a été écrite, ni sur les lecteurs auxquels elle est adressée. On voit que ce sont d'anciens Juifs, car l'écrivain se fonde sur des traditions juives, et cite des livres apocryphes des Juifs.

En lisant cette lettre, on est frappé de l'harmonie qui , dans les idées et les paroles, règne entre elle et le second chapitre de la deuxième Épitre de St.-Pierre, et du rapport de quelques-unes de ses expressions avec la philosophie de Zoroastro.

<sup>(1)</sup> Ev. Luc. VI, 16. Act. Apost. I, 13.

<sup>(2)</sup> X, 3.

<sup>(3\</sup> III, 18.

Nous remarquerons encore qu'il existe sur les bords du Zab en Assyrie, et dans les envirous du Mont Singar, endeçà du Tigre, et par conséquent dans le pays où, selon la tradition, l'apôtre St.-Jude a préché l'Évangile, une secte qui s'appelle Jésidéens, et qui fait remonter son origine à Scheich Adé, ou Adai, nom équivalent à celui de Jude. On a cru remarquer de l'analogie entre leurs opinions, et notamment entre celles qui sont relatives aux mauvais anges, et quelques expressions de l'Epitre de St.-Jude.

#### CHAPITRE IV.

# Des anciennes Traductions du Nouveau-Testament.

L'érupe des anciennes versions du Nouveau-Testament en syriaque, en arabe, en éthiopien, en latin et en d'autre langues, est de la plus haute importance pour la critique du texte, parce que la plupart de ces traductions remontent à des époques bien antérieures aux plus anciens manuscritt que nous posédona. L'importance de ces traductions augmente, lorsque l'aualogie et des caractères qui leur sont inhérens prouvent qu'elles ont été faites sur le texte original, et non sur d'autres versions.

La plus ancienne de ces traductions est,

## La Peschito ou ancienne Traduction syriaque.

Cette traduction ne renferme que les quatre Évangiles, les Actes des apôtres, les Épitres de St. -Paul, y compris l'Epitre aux Hibbreux, la premire Épitre de St. -Jean, la première de St. -Pierre et celle de St. -Jacques. Le cèlèbre passage de la première fribre de St. -Jean, ch. 5, v. 7, et l'histoire de la femme adultire (Évangile de Saint-Jean, sh. 8, v. 1) y manqueal. Les Syriens appellout cette traduction Peschito, la version littérale, ou plutôt simple, authentique et non falsifiée. Toutes les sectes chrétiennes en Syrie, les Nestoriens, les Jacobites et les Maronites se servent exclusivement de cette traduction. Elle a été connue en Europe dans le seizième siècle; Moise, de Mardin, que le patriarche des Maronites envoya, en 1552, auprès du pape Jules III, pour l'assurer ide son obédience, en porta un exemplaire dans l'Occident. Elle fut imprimée à Vienne en 1558, aux frais de l'empereur Ferdinand I, et par les soins de Jean Albert Widmanstad , chancelier d'Autriche, et a été depuis réimprimée plusieurs fois (1). Les critiques ont reconnu qu'elle a été faite immédiatement sur le texte grec. Elle est de la plus haute antiquité. Les Orientaux la font remonter jusqu'au premier siècle, et l'attribuent à un certain Achée, disciple de l'apôtre Addée ou Thaddée. Cette tradition est évidemment fabuleuse; mais l'unanimité avec laquelle toutes les sectes de la Syrie admettent cette traduction, prouve qu'elle a été faite avant leur scission. Une autre circonstance fait voir que le traducteur a été antérieur au quatrième siècle ; c'est qu'il a omis l'Épître de St. - Jude, que l'église syriaque a reconnue canonique dès le quatrième siècle. Enfin , Saint-Ephrem , père de l'Église , qui a vécu vers 370, cite cette version. Les personnes versées dans la connoissance des langues orientales en font le plus grand cas; non seulement ils en admirent la fidélité, quoiqu'elle ne s'attache pas servilement aux mots de l'original, mais ils la regardent aussi comme classique sous le rapport du style.

Il existe une traduction syrisque de la seconde Épitre de St.-Pierre, des seconde et troisième de St.-Jean, de celle de St.-Jude et de l'Apocalypse, qui manquent dans la Peschito. Ce supplément est attribué par quelques-uns à

<sup>(1)</sup> Les meilleures éditions sont celles de Jean Leusden et Charles Schaaf, Leide, 1708, 1709 et 1717, in-4°., avec une traduction latine.

Maraba, prélat du sixième siècle. Il est fait sur l'original grec, mais par un homme qui ne possédoit à fond aucune de ces deux langues.

#### 2. Traduction syriaque dite Philoxénienne.

La seconde traduction syriaque est nommée d'après Philoxène ou Xenayas, qui, de 488 à 518, fut évêque de Hiérapolis ou Mahug en Syrie. Ce prélat nên est expendant pas l'auteur; mais elle a été faite en 508, sous son autorité, par Polycarpe, son chorévêque. Un certain Thomas de Charkal ou d'Héraclic en Palestine, monophysite, qui fut contemporain de Philoxène ou vécut peu après lui, fit une révision du travail de Polycarpe, sur plusieurs manuscrits du lexte gree. Un incounu en fit une troisième édition en 616 (1); une quatrième fut donnée par Denys Barsalibée, qui fut évêque d'Amida de 1166 à 1177.

Cette version n'a été connue en Europe que vers le mílicu du dix-huilème siècle. Un ecclesiastique anglois , Gloester Ridley, s'en étoit procuré une copie, qu'il décrivit, en 1761, dans une dissertation. Jos. White la publia en 1778 et 1799 (2).

La version Philoxénienne est faite sur le texte gree; cependant son auteur s'est servi de la Peschito qu'il a changée

- (1) Tella est l'opinion de Michaelis, appuyée par la souscription de trois manuscrits de Rome. D'autres croient que Thomas d'Héraelée a été postérieur à l'hijioxène d'un siècle, et a fait sa version en 616.
- (a) Sacore. Evang, versio yr. Philox., com codd. mss. Ridleyenia una primon edita, cum instepret, a sanot. Jast. Hidt, Coton, 1778. a vol. in-de.—Actum apost. et Epist. tam cathol, quam Panlinarum versio yrr. philotocen., etc. Code. ms. Ridleyeno none primome edit, cum inmore, et annot. J. H. hite. Oxno., 1790, vol. 1, in-de. Ce premier volume conjunt les Actes des apôtres e les Epitres catholiques. J'ignore si le second, qui d'evoit contant reelles de St.-Paul., a paru.

dans les nombreux passages où il ne l'a pas jugée assez littérale. La sienne l'est au deraier point, et souvent aux dépens de la correction et de la pareté de la langue: Sa diction est beaucoup moins élégante, et mélée de mots grees. Souvent l'auteur a moins bien entendu le texte que ne l'avoit fai son devancier.

### 3. Traduction syriaque de Jérusalem.

Cette traduction a été trouvée, par M. Adler, dans la bibliothéque du Vatican, dans un manuscrit du commence ment du onsième siècle. Elle est écrite dans le dialecte syriaque, ou plutôt chaldaïque de Jérusalem, et n'a pas été imprimée (1)

## 4. Traductions coptes.

Il existe deux traductions coptes des livres du Nouveau-Testament, dont l'une est écrite en dislecte saïdique. La première a été publiée à Oxford, en 1716, par un Prussien, nommé David Wilkins, ou proprement Wilkin. Cet éditeur prétend qu'elle est antérieure au troisième siècle; ses raisons n'ont pas été jugées soffisantes par les critiques, qui en fixent l'époque au cinquième siècle. Le célèbre passage sur la Trinité (1.1° Ép de St.-Jean, ch. 5, v. 7), y manque (2), comme dans la Peschite et la traduction Philoxénienne.

<sup>(1)</sup> On tronve des recherches avantes an les trois traductions syringues, adans J. G. Ch. Aller Nori Teatumenti resiones syrince, etc., Aller Nori Teatumenti versiones syrince, etc., when the observation blus illustratus. Havnine, 1789, in-4°. A cet ouvrage il faut to joindre Epistodo due, una R. P. A. M. Georgii, illera J. C. Ch. Allera J. Ch. Ch. Allera J. Ch. Allera J. Ch. Ch. Allera J. Ch. Allera J.

<sup>(2)</sup> Le seul manuscrit d'une Bible copte complète, qui se tronve en Europe, appartient à M. Marcel. Voyez Recherches sur la langue et la littérature d'Égypte, par Et. Quatremers, p. 118.

La version saidique paroit heaucoup plus ancienne que celle qui est écrite dans le dialecte de la Basse-Égypte; elle n'a pas été imprimée. Le docteur Woide, Polouois, en a donné des fragmens dans un ouvrage posthume, intitulé: Appendix ad editionem N. T. greti, etc., in qua continentur fragmenta N. T. juste interpretationen dialecti superioris Ægypti, Oxon., 1799, sin-fol., et qui a été publié par Ford (1).

#### 5. Traductions arabes.

Il existe un assec grand nombre de traductions arabes da Kouveau-Testament, dont une partie n'a pos été imprimée. Lorsque la langue arabe eut remplacé les langues syrieane et égyptienne, les habitans des pays où l'on parloit 'ees tidiomes prirent l'habitude d'ajouter des traductions arabes à eelles dont s'étoient servis leurs pères. En général, ces traductions ne furent pas faites sur le texte original, mais sur les versions qu'elles devoient accompagner; quelques-unes expendant, qui se trouvent à côté du texte gree, sont faites sur celui-ci; les autres le sont sur le syriaque, ou sur le copte on sur le latin. Les principales traductions arabes qui ont été imprimées sont les suivantes :

- 1.º Les quatre Évangiles, imprimés à Rome en 1590 eu 1591, in-fol. : il y en a des exemplaires avaquels on a sjouté un nouveau frontspice portant la date de 1619. On en a publié en même temps une édition ou traduction latine interlinéaire, faite à l'aide de la Vulgate. Cette version araba paroît être ancienne et avoir été faite sur le texte grec : erpendant on la croit posérieure à Mahomet.
  - 2.º Dans la Polyglotte parisienne (2), on a réimprimé, mais
- (1) On pent aussi voir Aug. Georgii Iragm. Ev. S. Joh. gr. coptothebaicum seculi IV, Rome, 1789, in-4°.; et Mingarelli eg. codd. rehquiæ Venetiis in Bibl. Naniana asservatæ, Bonon., 1785, in-4°.
  - (2) Publice par Le Jay, de 1628-1645, en 10 vel. in-fol.

avec des corrections, cette édition des Évengiles, en y ajoutant une version des autres livres du Nousgau-Testament, sans donner des reassignemens sur l'âge des manuscrits d'où on l'a tirée. La Polyglotte de Londres (i) a copié celle de Paris.

3.° Expenius publia, en 1616, à Leide, in-4.°, une traduction arabe, écrite en 1342 dans le couvent de St.-Jean, au désert de la Thébaide. Il a copié jusqu'aux fautes grammaticales de son manuscrit. La traduction de ces fyangiles y est identique avec celle de l'édition de Rome; les différences qui s'y trouvent sont de simples variantes.

4. Une Bible arabe-latine a été publiée à Rome en 1671, en 3 vol. in fol., par la Propagande èt par les soins de Serge Risius, évêque de Damas. Comme, dans cette édition, on a changé l'arabe d'après la Vulgate, elle n'est d'aucune valeur

pour la critique.

5.º Il en est de même de l'édition que la société angloise « For promoting Christian knowledge » a fait imprimer en 127, en 1 vol in-4.º, à l'usage des Chrêtiens d'Asie. Ou y a pris pour base le texte des Polyglottes; mais Salomon Negri y a changé les passages qui différeient de nos texte grees actuels; il y a aussi sjouté le passage de la première Épitre de St.-Jean, ch. 5, v. 7. Cette édition est donc ausai de peud de prix aux yeux du critique.

# 6. Traduction éthiopienne.

Saint-Chrysostôme parle d'une version éthiopieane qui a existé de son temps; il est probable que c'est la même qui a c'é publiée à Rome en 4548 et 1549, sur un manuscrit défectueux, aurtout dans les Actes des apôtres, et dont lés lacunes ont été remplies d'après la Vulgate. La réimpression de cette édition dans la Polyglotte de Londres est gueere

<sup>(1)</sup> De Bryan Walton , 1653-1657, 6 vol. in-fol.

plus fautive. On ignore l'auteur de cette version; elle est peut-être de l'évêque Framentius, qui, vers 350, a porté le cliristianisme en Ethiopie. Elle est dans la langue gheze, qui est la langue religieuse de l'Alyssinie; mais il existe encore une version du Nouveau-Testament en amhara, ou dans le langage vulgaire.

# 7. Traduction arménienne.

Moise de Chorine, écrivain arménien du commencement du cinquième siècle, dit que la version arménienne a été faite de son temps par Miesrob. l'inventeur des caractères arméniens, et par le patriarche Issace. Son original a été la traduction syriaque; mécontent de son premier travail, il l'a refait; cette seconde traduction a été corrigée par Miesrob et Moise de Chorène lui-même, sur le texte grec, dont un exemplaire leur avoit été asporté à Éphèse après le concile qui y avoit été assemblé.

Cet ouvrage ne nous est pas parvenu dans son état primitif. Haithoo Mrathom, roi de l'Arménie-Mineure dans le treizième siècle, en fit faire une révision on nouvelle édition. Ce prince, très-dévot et attaché à la cour de Rome, savoit le latiu; on prétiend qu'il a fait corriger, d'après la Vulgate, la traduction de Miesrob. S'il étoit possible de retrouver une copie de la dernière qui fit antérieure à Haitho, elle serviroit à déterminer le mérite de la Vulgate; comme on ne peut douter du soin que Miesrob et Moise ont donné à leur travail, sa conformité avec la Vulgate atigmenteroit considérablement l'estime qu'on a pour cette dernière.

La Bible arménienne a été imprince à Amsterdam, en 1666, par les soins d'Uscan, évêque d'Erivan, et à la suite d'une délibération des évêques d'Arménie, assemblés en concile en 1662. En 1668, on a reimprimé le N. T. scul in-8.º Uscan est accusé d'avoir fait des changemens dans son texte; il esta prouvé, par la déclaration de Christophe van der Sand (1), témoin oculaire, que le célèbre passage de la pre-

<sup>(1)</sup> Voyez Sandii interpret. parad., p. 576.

mière Epitre de Saint-Jean ne se trouvoit pas dans le manuserit sur lequel cette Bible a été imprimée; ce passage y a été ajouté par l'évêque arménien (1).

#### 8. Traductions persanes.

Il existe deux traductions persones des quatre Evangiles; la plus ancienne a été jointe, par Bryan Walton, à sa Polyglotte; l'autre a été publiée par Wheloe et Pierson, à Londres, en 1652 et 1657. La première a eu évidemment pour original la version syriaque dont elle a souvent conservé des expressions, en les expliquant par des mots persons. Ch. Aug. Bode a fait réimprimer, avec des observations critiques, l'Evangile selon St.-Mathieu (2), et douné une traduction latine de tout le N. T., faite sur l'éthiopien (3).

# 9. Traductions latines.

La traduction latine des livres de l'Ancien Testament, aussi hieu que de ceux du Nouveau, est la plus ancienne qui att été faite en Europe; elle a été l'original de presque toutes les autres traductions dans les langues vivantes. Luther même, qui a travaillé sur les textes, s'est souvent servi de la Vulgate; à son tour, sa traduction a servi pour la version ancloise, qui renferme des germanismes.

St.-Augustin dit (4) que de son temps il existoit plusieurs traductions latines. Il ajoute que parmi elles on préf roit la version itala, pour sa fidélité et sa clarté (5). Ou iguore le

<sup>(1)</sup> Il existe aussi une version géorgienne du Nouveau-Testament qui a été imprimée à Moscou, en 1743, in-ful., mais elle a été corrigee d'après la traduction slavoune.

<sup>(2)</sup> Evangelium sec. Matthoum ex vers. Aethiopici interpretis, etc., Halm, 1749, in-4º.

<sup>(5)</sup> Novum J. C. Testamentum ex vers. Æthiop. interpr. in lat. translatum. Helmstad. 1752-1755, 2 vol. in-4°.

<sup>(4)</sup> De doctr. christ., L. II, c. 11.

<sup>(5)</sup> Ibid., c. 15.

motif de cette dénomination; quelques critiques eroient même trouver dans ce passage de St. Augustin une faute de plume (1). St. Jérôme ne la connoit pas. Il appelle la traduction latine qui de son temps avoit une autorité canonique tantité vulgats, tantôt ancienne, en opposition de la nouvelle dont il fut l'auteur. Il ne fait mention d'aucune autre version latine.

Ou a conclu des termes dont é est servi St.-Augustin, que cette version remonte au premier siècle; le grand nombre d'hébraismes et de syriacismes qu'on y remarque, et qui sont plus forts que tous ceux qui se trouvent dans les Evangiles de St.-Mathieu et St.-Marc, ont fait supposer que les autears de cette version étoient des Juifs convertis au christianisme. Ce qu'il y a de certain, c'est que dans les ouvrages des Saints Pères on ne découvre aucenne trace de cette production avant la fin du second siècle. Cette haute ancienueté lui donne une grande autorité aux yeux des critiques qui en consultent les fragmens pour apprécier les leçons du texte gree (2).

Cette ancienne version vulgate avoit éprouvé un si grand nombre de corruptions que, dès le quatrième siécle, on sentit la nécessité d'en faire une révision critique. Le pape St.-Damase chargea de ce travail St.-Jérôme, qui l'acheva vers l'an 384-

De nouvelles corruptions s'introduisirent bientôt dans la Vulgate revue par St.-Jérôme. Cassiodore ayant fait faire des copies du N. T., où l'ancienne Vulgate étoit placée à côté de la nouvelle, des copistes maladroits confendirent ces deux textes, de manuère que les manuscrits du moyen âge ne renferment ni l'un ni l'autre dans sa pureté (3), Robert Étienne

<sup>(1)</sup> Ils proposent de lire illa pour itala.

<sup>(2)</sup> L'ancienne traduction latine des quatre Évangiles a été publicé à Rome, en 1749, en deux vol. in-fol.; par Jos. Blanchini, sous le titre d'Evangeliarium quadruplex lat. vers. antiquas. La même année, J. André Irici publia, à Milan, in-4°., le manuscrit de Vercelli de ces quatre Évangiles.

<sup>(5)</sup> Le plus célèbre de ces manuscrits est celui qui se trouve dans la hibliothèque de l'abbaye de St. Emeran, à Ratisbonne. Il a été fait en 870,

süt le premier (1) qui techa de remédier à ce désordre, en publiant, depuis 1528, mais surtout depuis 1540 (2), ses déditions critiques de la Vulgate. Elles encourrent les censures de la Sorbonne. Le mécontentement de la cour de Rome engagea un théologien de Louvain, Jean Hentenius, à donner en 1547 une nouvelle édition de la Vulgate infol. (3); une troisième fut publiée par des théologiens de Louvain, François Lucas de Bruges, Jean Fer-Meulen, Augustin Hunneus, Cornsille Repuer et Jean Harlem, en 1575,

par ordre de Charles-le-Chanve, en lettres d'or, et est relié en or, orné de perles et de pierres précienses. Il ne renferme que les quatre Evangiles. Voy. Sanfél diss. in aureum ac pervennst. SS. Evang. cod. ms. monast. S. Emeran. Ratisboum, 1786, in-4°.

(1) La première Bible latine imprimée, an moins avec date, est celle de Jean Fust et Pierre Schoeffer, à Mayence, en 1462, in-fol.

(2) Voici la suite des éditions de la Vulgate données par Robert Etienne: La première . Paris, 1528, in-fol.; la seconde , en 1532 ; la troisième. en 1534. Dans ces trois éditions, Robert Étienne avoit pris sur lui d'introduire dans le texte les leçons qu'il jugeoit les plus conformes aux textes hébraïque et grec. Cette manière d'agir ayant généralement deplu, il suivit une antre marche dans la quatrième édition qui paret en 1540 , et dans laquelle il donna le vrai texte de la Vulgate, en indiquant en marge les variantes, et remarquant celles qui étoient plus conformes aux textes originanx. Cette édition fut contrefaite à Anvers en 1541 et 1542, et à Leipsic en 1544. En 1541, Robert Etienne donna une édition du Nouveau-Testament sent. Sa cinquième édition de la Bible parne en 1545, en cinq parties, in-8°. : à côté de la Valgate il y donna une quire traduction latine. Il publia sa sixième édition en 1546, in-fol. La septième, dans laquelle la distribution en versets se trouve pour la première fois , quant à l'Ancien-Testament , fut imprimée en 1555 , in-8°., à Genève; la huitième, en 1557, deux vol. in-fol. La censure de la Sorbonne est du 15 mai 1548.

(3) L'édition de Hentreius fut contrébite à Auvers par Scelle, en 1599, in-8v, 1567, in-6al, 1555, in-8<sup>2</sup>, 1550, in-6al, 1569, in-6al, 1569,

en 3 vol. in-8°., et réimprimée en 1586, in-4°. et in-8°., avec des notes critiques de Jean Lucas de Bruges (1).

Le coucile de Trente ayant déclaré authentique la version vulgate, et ordonné qu'il en fût fait une nouvelle édition revue avec le plus grand soin, le pape Site-Quint chargea de cette révision le cardinal Antonio Caraffa, Guillaume Alanus, Flamigias Nobilius, Autonio Agelli, Fierre Monte et Auge Rocca. Sixte-Quint lui-meme y travailla avec un zède admirable, et corrigea en personne les épreuves. L'édition parut à Rome en 1592, in-fol.

Malgré les soins du souverain poutife, cette édition étoit remplie de fautes. Clément VIII, son successeur, en donna une autre en 1592, in-4°., dans laquelle on se rapprocha beaucoup du texte des théologiens de Louvain (2). Les antagonistes de la cour de Rome ont voulu tirer grand avantage des différences qui se trouvent entre ces diverses éditions , et Thomas James , théologien anglican , publia à ce suiet un ouvrage fameux, intitulé : Bellum papale , sive concordia discors Sixti V et Clementis VIII, Londini, 1600. Les Protestans du dix-septième siècle affectoient le plus grand mépris pour la Vulgate; cependant Richard Simon avant publié son Histoire critique du texte et des versions du N. T. dans laquelle il fit voir que plus les manuscrits grecs sont vieux . plus ils sont en harmonic avec cette version, les Protestans en ont reconnu le mérite, quoiqu'ils ne lui accordent pas l'authenticité que lui a attribuée le concile de Trente. Cette authenticité, au reste, n'exclut pas les fantes; le concile a seulement voulu dire que la Vulgate ne renferme point d'erreur en matière de foi.

Parmi les éditions modernes de la Vulgate, on distingue celle que Didot a imprimée en 1785, en 2 vol. in-4°.

- (1) Cette édition fut contrefaite à Anvers, par Plantin, en 1588, in-fol. et in-8°; en 1587, in-8°,, et en 1590, in-fol. et in 8°,; à Lyon, par les héritiers de Rouillé, in-8°.
- (2) Moret, successeur de Plantin d'Anvers, le reimprima dix fois à Anvers, avec la permission du pape, depuis 1599 jusqu'à 1650.

## 10. Traduction allemande ou gothique.

Ulfilas, l'auteur de la traduction gothique, étoit, entre sa années 56 oct 380, évéque des Gottles on Visigonhs établis en Dace, en Thrace et en Mœsie, et qu'on designoit sous le nom de Mœsogoths. Il assista au concile de Constantinople, en 359, et fut envoyé par sa nation auprès de Valens, dans les dernières années de son règne, ainsi vers 376. Outre la traduction de la Bible, les écrivains anciens lui attribuent l'invention du caractère gothique; mais ecrite tradition paroit fondee sur un mélentendu. Le caractère dans lequel est écrit le N. T. d'Ulfilas, riest autre chose que le caractère latin du temps; et le degré de perfection auquel la langue gothique étoit parrenue à l'époque d'Ulfilas, prouve qu'on l'écrivoit déjà depois quelque temps: Ulfilas, ne dans l'Egglise catholique, embrassa l'arianisme, et entraina toufe sa nation dans cette hérésie.

La langue dans laquelle Ulfilas a "crit cette version", est là langue germanique. On s'est dispaté anciennement pour kiroli di c'est le dialecte suéo-gothique (c'est-d-diré scindinaviein où su'dois), ou celui des peuples teutoniques : où recomont'g' nderalement aujourd'hui que les Goths de l'évique Ulfilas a corit de veritables Teutons, et l'idiome dans lequel Ulfilas a corit est le dialecte d'a. l'Allemagne supérieure ; analògne ant dialecte franc qui, bienté après, reçui une si grande extension!

Ussias avoit reçu son éducation partitéés Grécs; it étoit doue fort naturel qu'il fit sa traluction sur le texte grec pais on a un peu de peine d'expliquer le rapport qui souves se trouve entre elle et le version latine, et l'ou roit que les passages qui ostrent cette ressemblance sont interpolés; au reste, l'ancienneté de cette version et sa fidelité lui donnent un grand prix aux yeux du critique.

La traduction d'Ulfilas ne nous a pas été conservée en entier. Nous ne possédons qu'une partie considerable des II.

quatre Evangiles et quelques fragmens de l'Epitre de St .-Paul aux Romains. Les premiers nous ont été conservés dans le fameux Codex argenteus d'Upsal, ainsi nommé, parce que les lettres sont tracées avec le stylet sur le parchemin ; et ensuite argentées, et quelques-unes dorées. Ce précieux manuscrit se trouvoit au seizième siècle à l'abbave de Werden qui fait aujourd'hui partie du grand-duché de Berg. Il paroit que , pend int la guerre de trente aus , ce trés ir fut transporté à Prague : c'est là que les troupes suédoises le trouvèrent lors de la prise de cette ville en 1648. Le comte de Kœnigsmark l'envoya à sa souveraine, la reine Christine. En 1655, Isaac Vossius, bibliothécaire de cette princesse, en quittant la Suède, l'emporta avec lui en Hollande, on ne sait de quel droit. En 1699, le comte Magnus Gabriel de la Gardie le racheta, le fit relier en argent massif, et le donna à l'université d'Upsal, avec une copie qui en avoit été faite par un certain Derrer, lorsque le manuscrit étoit encore à Werden. L'age et le grand nombre de personnes qui ont manié ce manuscrit, l'ont tellement usé, que heaucoup de morceaux sont devenus entièrement illisibles. Il est écrit sur parchemin , couleur de pourpre; il y en avoit originairement 320 feuilles, dont il ne reste que 180.

La première édition des Évangiles traduite par Ulflas fut donnée en 1665, en 2 vol. in-4°.; par Franc. Junius, qui les avoit copiés lursque le manuscrit avoit été en Hollande. Il y a joint la traduction qu'on nomne ordinairement Anglosazonne, cette édition est très-currecte.

George Sternhielm en donna uue autre à Stockholm, en 1671, in 49. On y trouve aussi deux versions, l'une suédoise et l'autre islandoise, et la Vulgate. Ces deux éditions, celle de Junius et celle de Sternhielm, n'ont pas été flites sur le texte même j' mais sur la copie de Derrer, laquelle, en 1702, a été la proie des flammes.

La troisième édition est celle d'Eric Bens. 1, archevêque d'Upsal, publice après sa mort, par Edouard Lye, à Oxford,

en 1750, petit in-folio; elle est faite sur l'original même, et accompagnée d'ant traduction latine littérale.

La deraière édition, et la meilleure de tioutes, a été aphièce, en soos, à Weissenble y par L'eta. Zerbn, prédicateur à Delitz-sur-la-Saale, en 1 vol in - 4". Cette édition réunit tout ce qu'on peut désirer pour la critique et l'interprétation. Le texte est double d'àpre sur copie très -belle et très-exacte que le célèbre l'hre avoit fait faire sous ses yeux, et qu'il destinoit, à l'impression, on 2 a giouté la trailaction latine d'Îbre, à côté du texte in une x-resson latina interdinciaire, des observations critiques plavies su has des pages, une introduction historique et yan glossaire complet.

Telles sout les éditions des quatre Évangiles d'Ufilas. Quant aux fragmens de l'Épitre aux Romains, Fr. Aux. Knittel les découvrit, en 1756, dans un Codex rescriptus de la bibliothèque du duc de Brunsvick, et les publis en 1769, in-4\*. Ils furent réimprimés en 1755, in-4\*. A Upsal, avre des notes de Jean Ihre. Le manuscrit de Brunswick paroit remonter au sième siècle, et contenoit la version d'Ufilis, et à côté l'ancienne traduction latine; dans le luttieme ou neuvième siècle, on avoit effacé l'écriture et s'étoit servi du parchemin pour écrire les Origines d'Initions de Sévale; mais l'encere du neuvième siècle a tellement pâii qu'on peut déchiffrer le contenu primitif.

#### 10 Traduction slave.

La traduction slave, dont on se sert en Russie, est due à St.-Methodius et St.-Cyrille, qui ontvécu dans le neuvième siècle, et furent les apòtres des Slaves. Elle est faite sur le grec. Il en existe des copies, au moins du Nouveau-Testament, faites dans le ouzième siècle.

La traduction slave fut imprime, pour la première fois, à Prague, en 1519, par les soins de Franc. Scorina, et, depuis, plusieurs fois à Ostrog, à Moscou et à Kiow. Dans toutes les éditions antérieures à l'année 1653, le verset 7 du chapitre 5 de la première Epitre de St.-Jean manque; dans celle, de 1653 et 1663, il est ajouté en marge; il se trouve dans le texte même de l'édition de 1751, imprimée à Moscou.

# 11. Traductions anglo-saxonnes.

"Il existé en manuscrits plusicurs traductions anglo-axonnes de diverses parties de l'Ancien et du Nouveau-Testament. Une de ces traductions a été faite sier la Vulgate, dans le onzième. siècle, par l'archerèque Elfric; les Évangiles out tét publis par Matthieu Parker, Londres; 1571, activité par Matthieu Parker, 1571, activité par Matthieu Parker, 15

## CHAPITRE V.

Des principaux Manuscrits et des éditions imprimées du Nouveau-Testament.

Les manuscrits autographes des livres composant le Nouveau-Testament se sont perdus dans les premiers temps du christianisme, et nous manquons de fout reassigemente su reur histoire (1). Les passages de St.-Ignace et de Tertullien, par lesquels on a quelquefois voulu prouver que les autographies existient encore du temps de cese Peres de l'Eglies, avoient été mal interprétés (2). Les manuscrits qui nous, restent ne remontent pas au delà du quatrième siècle; la plupart sout beaucoup plus modèrnes.

(2) Voyez Griesbach, enra in hist. textus Epist. Paull., Sect. II, §. 4.

Le nombre des manuscrits du Nouveau-Testament qui ont été collationnes approche de cinq cents, qui, cependant, forment à peine le quart de ceux qui se trouvent dans les bibliothèques. Des hommes savans, et parmi eux M. Griesbach, qui s'est occupé toute sa vie de la critique sacree, après avoir soigneusement comparé les citations de St. Clement et d'Origene avec celles de Tertullien et de St.-Cyprien, se sont apercus qu'au commencement du troisieme siecle, il existoit dejà deux familles ou recensions (1) de manuscrits, ou deux textes du Nouveau-Testameut entièrement differens. M. Griesbach appelle texte alexandrin celui de St-Clement d'Alexandrie et d'Origène; c'est celui qu'après eux les Grees d'Egypte avoient adopté, sur lequel ont été faites les traductions copte-memphitique (2), éthiopienne (3) arminienne (1) et philoxenienne (5); celui enfin que eitent Eusebe, St.-Athanase, St.-Cyrille d'Alexandrie et St.-Isidore de Peluse, Ce texte se trouve dans le maguscrit qu'en designe sous le nom de Codex Vaticanus, et, à l'exception des Evangeles, dans le Codex Alexandrinus, M. Griesbach nomme texte occidental celui de St.-Irénée et de Tertullien , adonte par les Chrétlens d'Afrique, d'Italie, des Gaules et de l'Occident en general , par St.-Cyprien , St. Hilaire de Poi iers, Lucifer de Cagliari, St.-Augustin et St.-Ambroise. Ce texte se répandit aussi dans une partie de l'Orient; car il est l'original de la version saïdique (6) et de la syriaque , que nous avons nommée version de Jérusalem (7); il est conforme ensin à l'ancienne version latine antérieure à St.-Jérôme (8).

<sup>(1)</sup> Bongel est l'auteur de la dénomination de familles, Sembr et Griesbach se sont servi du terme de recensions; Michaelis préfère celui d'éditions.

<sup>(2)</sup> Voyez ci-dessus, p. 121. (3) Voyez ci-dessus, p. 123.

<sup>(4)</sup> Voyez ci-desens , p. 12 i.

<sup>(5)</sup> Voyez ci-dessus , p. 1.0.

<sup>(6)</sup> Voyez ci-dessus, p. 121.

<sup>(7)</sup> Voyez ci-dessus, ibid. (8) Voyez ci-dessus, p. 125.

Vers la fin du quatrième siècle, dans les cinquième et sixième, on remarque un texte différent de ces deux premiers, et qu'on peut appeler le Bysantin, parce qu'il a été répandu, par un grand nombre de copies, dans les provinces soumises aux patriarches de Constantionojel. On le trouve dans les quatre Evangiles du Codex Alexandrimus: c'est d'après lui que le Nouveau Testament est cité dans ces siècles par les cervains ecolésiastiques de la Grèce, de l'Asie-Mineure et des provinces voisines; c'est d'après lui qu'a été faite la version alave.

De ces trois textes ou recensions diffère la version syriaque, dite Peschito, qui, cependaut, dans certains passages, leur ressemble. Ou y trouve les trois textes, mais sans l'interpolation qui, dans les derpiers siècles, a défiguré celui de Constantiuophe. Il paroît qu'à diverses époques elle a été corrigée d'après des manuscrits grees dérivés de sources tout-à fait différentes.

Le texte des Évanglies de St.-Jean-Chrysouthme ressemble à la version syriaque, ou plutôt, comme elle, il est pris dans les diverses recensions. Il a quelque chose de la recension, de l'Occident, un peu plus de celle d'Alexandrie, mais beaucoup ples du texte de Coustantinog'he, non tel qu'il a été à l'époque de sa corruption, mais tel qu'il étôt dans sa pur-té primitive. La cause de ce mélange est que St.-Jean-Chrysostôme a consulté, ous, si Yon sine mieux y compilé plusieurs commentaires anciens faits sur des textes de diverse, origine.

La plupart des manuscrits donnent l'un des textes dout nou venons de parler; quelques-uns sont un composé de doux ou trois recensions. Dans ces manuscrits, comme dans ceux des versions éthiopienne, arménienne, sasidique, syrique de lérusalem, et philoxénienne, les marges contiennent des variantes alexandrines pour des leçons occidentales, ou uéce versu. Quelques manuscrits constantinopolitains ent en marge des variantes alexandrines ou occidentales ent en marge des variantes alexandrines ou occidentales.

(1) Voyez ci-dessus, p. 131.

Chacune de ces recensions a son caractère qui lui est propre. Le texte occidental a conservé les locutions dures . les hébraisues, les solécismes et les eacophonies qui sont si fréquens dans les livres des cerivains sacrès, et qui n'avoient rien de choquant pour les Occidentaux, mais qui, devant déplaire a des oreilles grecques, ont été adoucies ou corrigées dans le texte alexandrin. La grammaire est un des principaux objets du texte alexandrin; celui de l'Occident clierche plutôt à expliquer le sens , en y glissant de ligères additions , ou eu le périphrasant. Le texte de l'Occident aime les leçons plus complètes et plus verbeuses; il se permet de suppléer le sens par des passages parallèles, ou de retrancher ce qui n'est pas très-clair : rien de semblable ne se rencontre dans le texte alexandrin auquel, sous ce rapport, ressemble la recension byzantine. Celle-ci cependant conserve plus soigneusement la pureté de la diction grecque; elle admet plus de gloses, et recoit que que fois des lecons occidentales ou composées de celles-ci et des lecons alexandrines.

Tel e 1 e système des recensions mis cuavant par Bengel (1) et Semter (2), deux théologiens protestans du 18.5 siècle, et percectionné par ficu M. Griesdach. Ce système a été attaqué par feu M. Ch. P. de Matthæi, qui, par des travaux multipliés, à si bien mérité de la critique littérale. Il n'admet que ce qu'il appelle les Golices textus perpetui, et déclare corruption tout ce qui est tiré des commentaires et des scholies. Comme les manuscrits aur lesquels ce savant a principalement travaillé, pendant un long séiour en Russie, sont originaires du Mont-Athos, et renferment par conséquent ce que M. Griesdach a appele le texte byzantin, écst ce dernier que M. Matthæi reconnoit paur le seul authentique, à l'exclusion des recensions alexandrine et occidentale, et en rejetant les citations des Prèces de l'Egliss (3).

<sup>(</sup>i) Introductio in critisin N. T. dans son édition du N. T., publice à Tubingue, 1754, in-4°.

<sup>(2)</sup> Vorbeseitung zur theolog. Hermeneutik , Halle , 1760 , 4 vol. in 8°. (3) Voyez Matthau über die sogenaunten Recensionen , welche der

 Il suffit, pour notre objet, d'avoir indiqué les deux systèmes qui partagent aujourd'hui les savans. Nous passons aux manuscrits du Nouveau-Testament.

Trois manuscrits surtout jouissent d'une grande célébrité; ils sont connus sous le nom de manuscrits du Vaticau, d'Alexandrie et de Cambridge (1).

Le manuscrit du Vatican partageoit anciennement avec le Codex Alexandrinus la réputation d'être le plus ancien qui existat. Dans l'édition romaine des Septante, publice en 15qo (2), on lui donuoit un âge de douze siècles, et ou le plaçoit par conséquent vers la fin du quatrième siècle. Montfaucon et Blanchini le croyoieut du ciuquième ou sixième siècle, Elic Dupin du septième. Depuis que ce précieux trésor qu'il étoit à peine permis d'examiner, tant qu'il se trouvoit à Rome, a été transporté à Paris, on a eu occasion de le mieux apprécier. C'est un professeur de Fribourg en Brisgau, M. J. L. Hug, qui a eu le mérite de l'avoir fait connoître plus parfaitement quant au matériel (3), Il contient l'Aucien et le Nouveau - Testament en un seul volume, dont la tête et la fin manquent ; ce qui reste', comnicnce par le quarante septième chapitre de la Genèse, et se termine au chapitre 9, verset 14 de l'Epître aux Hébreux. Dans l'Ancien-Testament manquent les livres des Maccabées et les feuillets qui contenoient les psaumes 105 à 138 ; dans

Herr Ab Bengel, der Herr D. Semler und der Herr G. K. R. Griebach in dem griech. Texte des N. T. wollte entletcht theten. Romeburg; 1804, in-8°, et la refunation de M. Vater, institules Spicileg. 1 et 11, observat. ad usum pattum gr. in critica N. T. pertinentium. Regiom. 1810 et 1811, in-8°.

<sup>(1)</sup> On trouve la descripțion d'un grand nombre de manuscrite du N. T. Annu J. D. Michaelis Einleit, in due geuil.-Schriften des N. Testuments. Gertt., 1788, vol. 1, p. 616 et suiv., et dans J. J. Griesbachi symbolaerit, ad suppl. et corrig. var. N. T. lectionum collectiones, Hales, 2 vol. in-89, 1785.

<sup>(2)</sup> Voyez ci-dessus, p 42.

<sup>(5)</sup> Voyez J. L. Hug de antiquitate Cod. Val. commentatio, Friburgi Brisg., 1810, in-40.

le Nouveau, la fin de l'Épitre aux Hébreux, celles à Timothée, à Tite et à Philèmou, et l'Apocalypse. Il est eutièrement écrit en helles majsœules, sur parcheniu. M. Hug a prouvé qu'il est du commencement du quatrième siècle. Ce manuscrit a souvent été collationné, mais jamais publié. Bentles écoit procuré des extraits importans de ce livre, qu'i ont été publiés par M. Hirch dans l'édition des quatre Évangiles dont nous parlerons plus has (†).

Le manuscrit d'Alexandrie (2) a été envoyé en 1628 à Charles I, roi d'Angleterre, par le celi bre Cyrille Lucaris, patriarche de Constantinople. En 1753, il a été transféré avec la bibliothéque royale au Musee Britannique, où il se trouve encore. Il renferme, en quatre volumes, toute la Bible : si lestrois premiers donnent l' uncien-Testament, le quatrième contient le Nouveau-Testament avec la première Epître de Saint-Clément aux Corinthiens et une partie de la seconde. Cyrille Lucaris, en le transmettant au roi d'Angleterre, annonca que ce manuscrit avoit été écrit, 1300 ans auparavant, par une dame égyptienne, nommée Thecla, dont le nom se trouvoit ancicunement à la fin du manuscrit, et a été conservé par la tradition. D'après cette déclaration, le manuscrit qu'on a nommé Alexandrin, parce que le donateur l'avoit acheté en Egypte, remonteroit au commencement du quatrieme siècle, et seroit aussi ancien que celui du Vatican; mais aucun critique ne lui accorde cette haute antiquité. Le D. Woide le place vers la fin du quatrieme siècle, et Semler dans le sixième; après bien des recherches, le chevalier Michaëlis s'est borné à le placer entre le sixième et le huitième siècle. Grieshach a observé que, dans les Évangiles, il a la recension alexandrine; dans les Actes des apôtres et les Epitres catholiques, celle de l'Occident, dans les Épitres

(2) Il est nommé le Codex A.

<sup>(1)</sup> Wotstein, qui a collationné et décrit le plus grand nombre de manuscrits de la Bible, les a indiqués dans son édition par des lettres ou shiffres, d'après lequels on a ensore l'habitude de les eiter. Le ms. du Vaucan porte la lettre B.

de Saint-Paul, le texte d'Alexandre. Ce manuscrit a été plus iccurs fois collationné avec soin, et, en 1786, le D. Woide en publia à Londres une magnifique édition pour laquelle ou a fait graver des caractères qui imitent parfaitement eaux de l'original (1).

Le troisième manuscrit, sous le rapport de l'ancienneté. est celui de Cambridge (2), Codex Cantabrigiensis on Codex Bezæ. Il contient le texte grec et la version latine des quatra Evangiles et des Actes des apôtres : le commencement y manque, ainsi que la fin ; ils'y trouve aussi quelques lacunes. Le D. Kipling croit que ce manuscrit est du second siècle. Michaelis penchoit pour cette opinion; mais Herbert Marsh; qui a publié en anglois l'onvrage de ce savant, et l'a accompagné de notes très - savantes qui, depuis, ont été traduites en allemand par Rosenmuller, a prouve qu'il n'est pas antérieur au cinquième siècle. Il appartient à l'università de Cambridge à laquelle il fut donné en 1581 par le célèbre: Thiodore de Beze, Avant lui , il avoit appartenu à un monastère de Lyon. En 1793, il fut publié à Cambridge, auxfrais de l'université, par Kipling, avec le même soin qu'on, avoit donné, quelques années auparavant, au Codex Alexandrinus.

Nous n'entrerous dans aucun détail sur les autres manuscrits du Nouveau - Testament (3); mais pour l'histoire de la critique sacrée, il sera nécessaire de parler en peu de mots de doux manuscrits ou collations de manuscrits qui, dans le, dix-septième siècle, avoient excité une querelle très vive entreles ecclésiastiques des divers partis.

<sup>(1)</sup> Le titre en est: Nov. Test. gr. e Col. ms. Alex. qui Londini in biblioth. Mus. Britana. asservator, descriptum, Lond., 1798. to-lot. La-préface de cette édition a été réimprimée à Leipsic en 1788, avec des aéditions de Spohn.

<sup>(2)</sup> Cité sons la lettre D.

<sup>(3)</sup> On trouve le catalogue raisonné de 293 mes, collationnés, dans J. D. Michaelis Einleitung in die goutlichen Schriften des neuen Bundes, Band 1, pag. 545-701.

En 1675, le jésuite Pierre Poussines publia (1) des extraits de vingt-deux manuscrits qui se trouvoient, disoivil, dans la bibliothéque du cardinal Franc. Barberini, à Rone, et avoient été collationnés, par ordre du pape Urbain VIII par Jean Mathieu Caryophyllus. Comme on ne savoit ce que ces manuscrits étoient devenus, et que les leçons qu'on en avoient tirées servoient la plupart d'appui à la Vulgate, Wéstein, Sember; et d'autres protestans accusèrent le jésuite d'une fraude littéraire. Il a été justifié par Jeace Vossies, qui trouva dans la bibliothéque de Barberini le manuscrit de Caryophyllus; et le soupeon qui planoit sur la véracité de cet évêque, a été complétement détruit par M. Birch, Danois, qui a reconnu dans la bibliothéque du Vaicans six des manuscrits de cre savant grec (2).

Un autre jésuite, Jean-Louis de la Cerda, inséra dans ses Adversaria sacra, qui parurent à Lyon en 1696, une collation de seize manuscrits, dont huit devoient se trouver à la bibliothéque du roi d'Espagne; collation qui avoit été faite par Pedro Faxardo, marquis de Velez. La concordance étonnante de ces variantes avec les leçons de la Vulgate a fait soupconner une fraude; et le jesuite Mariana lui-même qui les avoit e umuniquées à la Cerda, manifesta l'opinion que Velez n'avoit cu que des manuscrits interpolés et corrigés sur la version latine, après le concile de Florence. Quoi qu'il en soit , la collation de Velez ne sera jamais d'aucune utilité pour la critique, à moins qu'on ne découvre dans quelque denot d'Espagne les manuscrits grees qui lui ont servi; mais il est difficile d'espérer cette découverte , d'après les recherches critiques et soig reuses que Marsh a faites sur le travail de Velez, et qui paroissent prouver jusqu'à l'évideuce que le marquis de Velez n'a pas collationne un seul manuscrit gree,

<sup>(1)</sup> Collationes gr. contextus omnium libr. N. T. à la suite de sa Catena Patrom gracorum.

<sup>(2)</sup> Voyez Birch quatner Evang. Prolegom., p. 56. Ejurd. Varies lett. ad 1ext. IV Evang., Hafniss, 1801, in-8. Proleg., p. klat.

ni même un seul latin; mais qu'il a forgé ses variantes sur l'édition de la Vulgate, publice par Etienne, en 1550 (t). Des manuscrits nous passons aux éditions.

On peut diviser en six classes les éditions du Nouveau-Testament. La première renfernic les deux éditions primitives ou fondamentales qui ont été faites sur les manuscrits, et sont devenues les sources des éditions suivantes; ce sont celles d'Alcala et d'Erasme ; la seconde comprend les éditions qui ont été faites, à la vérité, sur des éditions imprimées, mais pour lesquelles on a conféré des manuscrits et constitué ce qu'on appelle des recensions particulières, comme ont fait Etienne et Beze; la troisième classe comprend les éditions faites sur plusieurs éditions imprimées, dans lesquelles on a choisi les leçons sans le secours de nouveaux manuscrits : telles sont les éditions des Elzevirs. Dans la quatrième classe nous rangeons cette foule d'éditions ordinaires, qui sont de simples réimpressions des précédentes. Une classe fort intéressante est la cinquième, qui renferme les éditions ornées d'Apparatus, ou de recueils de variantes et notes critiques, La sixième classe se compose des éditions qui ne sont que la copie fidèle de quelques manuscrits remarquables. Nons allous entrer dans quelques détails sur les principales éditions de toutes ces classes, en suivant l'ordre généalogique, s'il est permis de se servir de cette expression (2).

(4) Le Mémoire de March se trouve joint à la traduction alternande de ses observations sur l'ouvrage de Michaëlit. Le coincile de Trynte ayant, déclaré l'authenticité de la Vulgate, il parôti que Velez rout occessaire de rétablir l'uniformité entre les deux ieuxes grée à latin qu'é étoient les plus répandes; avancir : les délitions d'Étienne, de 1560 et 1550, avancir les déliunes de plus répandes; avancir : les délitions d'Étienne, de 1560 et 1550, avancir les qu'elles il y avoit près de 1500 etifiérences. Il les fixis'opardire par une lequelles il y avoit près de 1500 différences. Il les fixis'opardire par une lequelles il y avoit près de 1500 etifiére preque pour les leçons laignes.

(a) Foyez, outre la Ebilioiheca sacra de Le Long, Huaingartera Nachrichten von einer hallichen Biblioihek, Italie, 1736, ff., 3 vol. in-8v; les profégondates et perfaces des éditions de Mill. Bengel, Wettein, Grétabech, Michaelt, auisi qu'Errezti institutio insetti institutio insetti, 2307, Ba. 18, 2376.

1.º 1 a première édition (1) est la Bible Potyglotte d'Atcala, dont nous avons parlé plus haut (2). Nous ajouterons ici que les savaus chargés par le cardinal Xinenès du soin de revoir le Nouveau-Testament étoient Elio Antonio de Lébrijac (Nebrissensis), Demetrius Ducas de Crète, Peranado Natice de Gosman, dit Pincinus, et Lopez de Stunica. L'impression de leur Bible fut achevée en 1517; mais la cour de Rome n'en autorisa la publication qu'en 1520. Le reproche que l'étatein, Semler et d'autres protestaus ont fait aux éditeurs, d'avoir altéré le texte pour relever l'autorité de la Vulgate, a cté complétement réfuté, quant au Nouveau-Testament, par les recherches du pasteur Gez (3), et après lui pur Grisebach. On sait, au reste, que les manuscrits sur lesquels les éditeurs d'Alcala avoient travaillé, ont été détruits en 1749 ou 1750, par l'Ejnoranec d'un bibliothécairé.

2.º La seconde déltion, ou plutôt la première, en n'ayant égard qu'au temps de la publication, est celle d'Éraume de Rotterdam, accompagnée d'une version latine. Son Nouveau-Testament parut à Bâle en 1516, et fut réimprimé sous set, your en 1519, 1522, 1532 et 1535. Les manuscrite qui ont servi à Érasme se trouvent à Bâle. On lui a reproché d'ayoir changé le texte d'après la Vulgate; il paroit que ce reproche, est fondé: La publication de cette édition, dans laquelle ne se.

<sup>(1)</sup> Se ne parte que d'une édition complète du Nouveau-Testument, cèr-'Phongife de St.-Jean avoit de imprimé des 1495, par d'ide, dans la appliement de la grammaire de Constantite Lascare, imprimé en 1892, et par le même, avec su grammaire latine, en 1504, 1556 et 1636. Poyez Annals de l'imprimere des Alles, par M. Remound, anties, années. En 1594, il avoit aussi para une édition de cet Leunglie à Tubingie.

<sup>(2)</sup> Voyez p. 41.

<sup>(5)</sup> Vertherdigung der Complutensischen Bibel, insonderheit des N. Tugegen die Wetstein- und Benterischen Beschuldigungen, zie. Hamburg, 1955, in-8-9. auführliche Vertheidigung der Computensischen Nr. nebes iner Sammlung der vornehmeten Verschiedenbeiten des Grandteats und der Vulgan, etc. Hamburg, 1766, in-88.—Forustung der auführlichen Vertheidigung, etc. Hamburg, 1765, in-89.

irouvoit pas le fameux verset 7 du cinquième chapitre de la première Epitre de St.-Jean, enveloppa Erasme dans une guerre littéraire avec les théologiens de Louvain et avec Séunica. Dans les éditions de 1622 et 1527, Érasme fit heau-coup de corrections d'après la Polyg'ofte d'Alcala, ét priuci-palement dans l'Apocalypse. Il reçut aissi dans ces éditions le verset de Saint-Jean, qu'il n'avoit pas trouvé dans ses manus-eits (1). Son édition a été réimprimée plusieurs fois après a mort, à Bâle, à l'rancfort, à Leipsic ét ailleurs.

Il esiste même des éditions rares et renommées qui ne sont autre chose que des réimpressions de celle d'Érasme, quolque phusieurs d'entre elles contiennent des variantes. Tel est le Nouveau-Testament d'Atlé, qui forme le troisième voltime de Bible (2), et a clé imprimée en 1618; l'ennoise Austannes, qui a soigué cette édition, n'a pas nobme corrigé les fantes typographiques de celle d'Erasme. Deves nombre sons encoré se éditions autunnes;

De Nie, Gerbal, Haguenau, 1521, in-49. Cette édition est remarquable, parcel qu'on a cru-pendant long-temps que étoit sur elle que Luther a fait sa traduction allemandre, d'ônt la publication peut être regardée comme un des événemens mémorables du seinème siècle, à cause de la révoluéen qu'elfe a produite dans les esprits: Il est cependant plus probable que Luther a travaillé sur l'édition d'Ereisne de 1516.

De Fabricius Copies (Kepfet); imprimée par Wolfus Cephalaus (ce qui est la traduction grecque du nom du

<sup>(1)</sup> Dans ses disputes avec Studies. Érasme avoit déclaré qu'il adoptetoit le verent, si l'on produsait un immunerit quir le restrent is Studies n'un produit puist, mais su trouve ale verent dons un manuscrif du sezimen siècle qui est anjourl'hin à Dublin, Malgre le ven d'acciennes de ce document, et quoique l'onission des articles devaut les mos avezir. Abyor et withis aryste prouve que ces mots sont traduits dit, bains; ceptulates Brannes e curi échte d'admittre le pinsage dans viole délition de 1523.

<sup>(</sup>a) Voyez ei-dessus, p. 41,

libraire, 'qui, comme l'éditeur, s'appeloit Kapfel), à Strasbourg eu 1524, in-8°., et 1534, aussi in-8°.

De Jean Rebel , Bale , 1524 , 1531, 1534, in-8°.

De Nic. Brylinger, Bâle, 1533, 1543, 1548, 1549, 1553, 1556, 1558, 1556 (avec des notes d'Aristarque, nom sous lequel on croit qu'Is. Casaubon s'est caché), 1553, 1564, toutes iu-8°.

De Thom. Platter, Råle, 1538, 1540, 1543, in-8°. La dernière fut publiée par Reinhard Beck et Jean Gast.

De Simon de Colines, Paris, 1534, in-8". Cette édition, pour laquelle Colines a conféré plusieurs manuscrits, peut presque être regardée comme une édition originale. On en fait grand cas (1).

De Charlotte Guillard, Paris, 1543, in-8°,, en grecete a lain. On l'appelle aussi l'éclion de Bogard, parce que le nome de ce libraire se trouve sur le titre de quelques exemplaires. On croit qu'elle a été soignée par Jacques Toussaint. Elle est estimée.

De Frobenius, Bâle, 1545, in - 4°. Elle est faite sur la cinquième d'Érasme.

D'Arias Mortanus, dans la Polyglotte d'Anvers de 1520, et dans celle de l'aris, en 5 vol., qui parut en 1630.

De Matthien Facius, Bâle, 1570, in fol., réimprimée à Francfort-sur-le-Mein en 1689,

D'Erasma Schmid, Wittemberg, 1622, in-4°. Ce Nouveau-Testament a été imprinie, à l'usage des Grecs, aux frois de Nicéphore, évêque de Jerissus, et de Démétrius de Jérusalem. L'édition est tout en grec.

3°. Édition de Robert Étienne. Elle parut pour la première fois en 1546, à l'imprimerie royale, in-12. Robert étienne suivit principalement le texte d'Alcala, qu'il corrigea d'après quinze mauuscrits qui avoient été collationnés par son fils Henri. On accuse celui-ci, qui étoit jeune eucore, de n'avoir

<sup>&#</sup>x27;(1) Voyez Griesbach, Symb. crit., T. I, p. CXLIV.

pas apporté à ce travail important toute l'attention qu'il exigeoit. Robert Étienne réintprima le Nöuveau-Testament un 1549, iu-12; en 1556, iu-fol, et en 1551 à Genève, in 12, en grec et en latin. Il fut aussi réintprimé in 12, à Paris, par son fils Robert, en 1568 (ou 1569; car le frontispice porte la première de ces deux dates, mais la fin, la seconde).

Les éditions de Robert Étienne, mais principalement celle ci 1566, sont connues sous le nom de Mirificam, a cause du premier mot de la préface (O mirificam regis nostri liberalitatem). Celle de 1550 est surtout estimée pour l'admirable beauté de l'éxecution typographique (1). Dans celle de 1551, ou trouve pour la première fois la division du texte en versets.

Le texte de Robert Étienne a été presque généralement reçu dans les éditions suivantes jusqu'au dix-huitième siècle. M. Griesbach en a apprécié son mérite, avec justice et sérérité, dans la seconde édition de le Nouveau-Testament (2). Nous allons indiquer les éditions qui l'ont plus ou moins copié:

De Jean Oporin (Herbst) Bale, 1552, in-12.

De Jean Crispin, Genève, 1553 et 1564, in-12, avec la distribution en versets.

De Froschower, Zurie, 1559 et 1566, in-8°.

De Væglin, Leipsic, 1564 et 1595, in-8°.

De Christ. Plantin, Anvers, 1564, in-12; 1575, in-8.°; 1574, in-32; 1590, in-8.°; 1591, in-24; celle-ci a été imprimée par Franc. Rapheleng, gendre de Plantin, à Leide, où il avoit transporté l'imprimeric de son beau-père; 1601, in-16, et 1612, in-32: les deux dernières imprimées par Christophe, fils de Fr. Rapheleng.

ш

F. ---- / 11.

10

<sup>(1)</sup> Comme des admirateurs exagérés d'Étienne avoient prétendu que son edition de 1519 étoit sans faute typographique, les crisques l'ont examinée avec un soin sevêre, et God. Olearcus y a découvert quatorre fautes. Voyos, Olearis observ. ad Evang. Matth. Obs. 14, §, 7.

<sup>(2)</sup> Prmf., p. xiv, sqq.

De Théodore de Beze, 1565, in-fol., de l'imprimerie de Henri Etienne. Cette édition, accompagnée de deux versions latines, l'ancienne et une nouvelle faite par Beze, a pour base la troisième édition de Robert Étienne; mais Théodore de Beze est accusé d'avoir admis dans le texte, trop légèrement et sans critique, les leçons qui favorisoient ses apinions religieuses. Il donna, en 1582, une seconde édition, qu'Henri Étienne imprima aussi à Genève, et qui y fut courtefaite, en 1588, par Jacques Stoer; et une troisième et quatrième en 1589, et 1598, toutes in-fol. La dernière fut contrefaite à Cambridge en 1642, ju-fol., avec qu'dques corregions.

Outre ces grandes éditions, Théodoire de Beze en donna de manuelles, greeques et latines, en un vol. in-8°. Les nois premières furent imprimées par Henri Étienne en 1565, 1567, 1560; les autres par Eustathe Vignou, en 1590 (par une faute d'impression, le titre porte 10 cixe), 1566 èt. 1560.

La plupart des éditeurs suivans flottent entre le texte de Beze et celui de Robert Étienne. C'est le cas des éditions qu'lleuri Étienne imprima en 1576 et 1687, in-12. La première est enrichie d'une savante préface qui a été plusieurs fois réimprimée, et de courtes notes qui sont estimées.

L'édition de Francfort, 1597, in-fol., publiée par les frères Wechel, est le second volume de la Bible grecque publiée par François Junius, ou , écho d'autres, par Fred. Sylburg. Elle suit celle de Robert Étienne le jeune de 1568.

Dans l'ordre chronologique des Nouveaux-Testamens de cette classe viennent les éditions d'Elzévir, qui parurent en 1624, 1633, 1681, 1686, 1682, 1690 et 1694, in-12. De ces sept éditions, la plus estimée est celle de 1635; elle est très-belle, et a long-temps passé pour très-correcte; aussi toutes les éditions qui, depuis, ont été faites en Hollande, l'ent prise pour modèle (1); et, lorsqu'il est question, dans

<sup>(1)</sup> Parmi les éditions faites en Hollande, nous remarquerons encore celles de Jean Leusden qui sont très-communes dans ce pays-là. Ce savant

les auteurs du dix-septirme et du dix-buitième siècle, du textus receptus, il faut toujours entendro celui-là. Cepondant, pour rectifier les fausses idées qu'on s'est faites du mérite de cette édition, nous citons en note le jugement qu'en a porté le savant de nos jours qui a fait l'étude la plus approfondie de la critique littérale du texte sacré (1).

Édition de Paris, 1642, de l'imprimerie royale, in-fol. : réimpression splendide de la troisième édition de Robert Étienne.

y marqué d'un signe les mots qui ne se rencontrent qu'une svale fait dons le Nouveau-Testament ; ils nott au combre de 1655. Une state marque indique ceux qui se trouvent plus d'une foit dans le texte ; il y en a 3 you. Ces 1656 mout se trouvent dans 1900 serses, queique le noute total des versets se moute è 7959. Nous ne voyons pas l'utilité de ces remarques anquelles anciencement on attachoit do prix.

(1) Voici comment s'exprime M. Griesbach dans la préface à sa 2.º éditiou du N. T., p. xxxii : « Quistiam huic editioni prasfuerit textumque recensuerit, plane ignoratur; codices autem mss. ab co adhibitos fuisse pullos, liquido constat. Sequitur enim hec editio Stephanicam tertiam sive quartam, ita tamen ut locis fere centum ab en discrepet. In horum plerisque lectionem Bez exhibet loco Stephanica, aliquotics tamen a Stephano et Beza simul (incertum qua auctoritate) discedit, Hane igitur editionem sequentes editores omnes (exceptis iis qui Stephanice tertise textum immutatum retinere maluerunt, pancisque aliis) repetierunt, non quod studiose eam examinassent, omninmque optimam et textum genuinum ubivis exhibentem invenissent, sed vana falsaque persuasione ducti editiones Elzevirianas, etiam profanorum auctorum. omnium esse , uti nitidissimas , ita etiam optimas et emendatissimas. Nempe commendabat eas tum typorum elegantia, tum etiam opinio que. lieet neutiquam vera esset, plerorumque tamen tunc temporis animos occupaverat. Elzevirianas editiones a vitus typographicis esse immunes id quod multi , param docte , perperam sic intellexerunt esse cas omnino a vitiis puras omaibusque numeris absolutas. Sed textus admodum interpolatus potest absque ullo operarum sphulmate excudi , neque tamen eam ob cunsum bonus est ac genuinus. Isti igitur præconcepte opinioni unice debebatur reverentia illa qua plerique, nostra adhue memor-s, textum vulgarem sive receptum, hoe est Elzevirianum, e Stephanico atque Bezze textu ab ignoto homine consarcinatum prosecuti sout. »

10 \*

Éditions de J. H. Bæcler, Strasbourg, 1645, 1660, in-12, contenant le textus receptus.

L'édition d'Etienne Courcelles parut pour la première fois en 1638 à Amsterdam, in-12, chez Elzevir. L'éditeur avoit pris pour base celle de Francfort, de 1597; mais il y ajouta un recueil assez considérable de variantes. Son édition fut rétimprimée en 1675, et, après sa mort, en 1685 et 1699. Ce fut en 1695 qu'un théologien de Rostock, Jean Théoph. Meller, publia, contre ces éditions, sa dissertation initiulée: Curectleus in editione originalis N. T. textus, var. lect. et parellel, exc. locorum additamentis vestita, socinisans. Dès-lors, la tache da socinianisme fut imprimée à ces éditions dont aucua théologien orthodox en 'aimera à sc servir.

Le texte de Beze fut suivi par Erasme Schmide dans l'édition qu'il publia à Nuremberg, en 1658, în-fol.

Le textus receptus domine dans celle de Gérard de Mostricht, Amsterdam, 1711, in-8°, et dans celle de Haarwood. Londres, 1776 et suiv., en 2 vol. in-12. Cependant, dans cette dernière, le texte est corrigé d'après deux bons manuscrits.

4. Edition de Bryan Welton, ou le cinquième volume de la Polyglotte de Londres (1). Quoique le texte de cette édition soit celui de Robert Etienne, nous lui assignons cependant un rang distingué, parec qu'ellé fut la première qui donnat un Apparduue criticus complet. Seize auciennes éditions on manuscrits ont été collationnés pour cette édition par l'archevèque Usher. Cette collation se trouve dans le sixième volume.

5. Une nouvelle édition critique fut donnée à Oxford, en 1655, in-8°, par l'évêque Jean Fell. Son intention étoit de rassurer les ames timorées que toutes les variantes recueillies par Bryan Walton avoient effrayées. Il plaça dans son édition les variantes au-dessous du texte, afin que du premier

<sup>(1)</sup> Voyez ci-dessus, p. 112.

abord on pút se convaincre de combien peu d'importance sont toutes les différences qui se trouvent dans les manuscrits. Son édition fut réimprimée avec beaucoup de luxe par les soins de Jean Grégory, à Oxford, en 1703, in-fol, et in-8° à Leipsic, en 169 et 1702. L'édition de Fell a perdu de son mérite, parce que Mill a conféré, et avèc plus de soin, les mêmes manuscrits dont il s'étoit servi.

- 6. C'est avec l'édition de Jean Mill, qui parut à Oxford en 1707; in-fol, que commence une nouvelle époque de la critique biblique. Personne n'a recueilli autant de leçons que Mill: il a employé à ce travail trente auntées de sa vie, et l'on prétend que le nombre de ses variantes monte à trente mille. Ses Prolégomènes, dans lesquels il donne une description des manuscrits et en établit plusieurs classes, aont très -estimés. Mill a trouvé un antagoniste dans Daniel Whithy, qui défendit contre lui les leçons du texte reque (U. Ludotph Kaster a donné, en 1710, à Amsterdam et à Leipsie, in-fol., une nouvelle édition du Testament de Mill, augmentée de nouvelles collations de manuscrits (3).
- 7. L'édition de Jean Albert Bengel, abbé d'Alpirsbach, dans le pays de Wirtemberg, parut en 1735 à Tubingue, in-4°. Le texte est précédé d'une Introductio in crisin N. T., et suivi d'un Apparatus criticus et grilogus. Bengel rédiges on texte en corrigeant les endroits qu'il i paroissoient corrompus; mais, excepté dans l'Apocalypse, il n'admit aucune leçon qui ne se trouvit dans une édition imprimée. La discussion des variantes est renvoyée dans l'Apparatus. Avec sa grande édition, Bengel donna aussi une édition manuellein 18°, qui parut à Stutgard en 1736, et fut réimprimée en 1759, 1753,

<sup>(1)</sup> Dans son Examen variantium lectionum J. Millii in N. T., etc. Lond., 1720, in-fol., reimprimé par Sig. Havercamp, sous le 1itre de Observationes philolog. critica, etc., Lugd. Bat., 1733, in-8°.

<sup>(2)</sup> Cette reimpression est quelquefois citée avec la date de 1723; mais probablement on n'a fait que lai donner un nouveau frontispice en 1723,

1762, 1776, et avec des augmentations, en 1790, à Tubingue. Elle fut aussi contrefaite par André Buttig, à Leipsic en 1737, in 8°.

8. Toutes les éditions précidentes furent surpassées par celle de Vestein, qui parute a deux volumes ir-fol. à Aussterdam, en 1751 et 1752. Ses prolégomènes, qui avoient été imprimés séparément en 1750, sont un ouvrage de la plus grande importance et qui a fait époque dans la critique hiblique. Le célèble Semler les a fait reimprimer av. c ses observations. Wetstein adopta le texte reçu des Elzevir ; c'étoit la condition sons laquelle les magistrats d'Amsterdam autorisoient cette édition. Il indiqua, par certains signes, les changemens qu'il auroit voul faire dans le texte, au bas duquel les variantes sont placées. La collection de celles-ci est beaucoup plus riche que n'avoit été la récolte de Mill et de Bengel. Ses notes, qui en sont séparées, expliquent le sens des saintes écritures. L'édition de Wetstein a été contrefaite à Bale, en 1775; mais cette réimpression norte la date de 1751.

Ce qui avoit cét défendu à Wetstein fut exécuté par un libraire de Loudres, J. William Boyer. Il fit imprimer le texte tel que Wetstein auroit voulu le donner, et tel qu'il est indiqué par ses signes caractéristiques. Cette édition remarquable porte le titre suivant: N. T. gracum ad fidem gyrecoum solum codicum mss. nune primmm expressum, adstipulante J. J. Wetstein, juxta sectiones J. A. Bengelii divisum, et nova interpretatione sarpius illustratum. Accessere in altero volumine emendationes conjecturales viroruni doctorum undique collecta. Londinis, 1763, 2 vol. in-12.

g. Les éditions manuelles les plus estinées aujourd'hui sont celles qui ont été publiées par M. Griesbach. Nous l'avons déià dit : cet homme célèbre que la mortvient d'enlever aux lettres sacrées, est regarde comme le savant qui s'est occupé avec le saccès le plus brillaut de la critique littérale du Nouveau-Testament.

M. Griesbach publia d'abord, à Halle, en 1774, les livres

historiques du N. T. sons le titre suivant: Libri historici N. T. græce. Pars I sistens synopsin Evangeliorum Matthazi, Marci et Lucæ. Textum ad fidem codd., versionum et patrum emendavit, et lectionis varietatem adjecit J. J. Griesbach. Halæ 17/4. Pars II, sistens Evangelium Johaunis et Acta apostolorum, ibid., 17/5, in-8.\*

Cette édition étoit destinée à servir à un cours que M. Griesbach donnoit à Jéna, et où il expliquoit les trois premiers Evanglies d'une manière synoptique, c'est-à-dire en réunissant les trois narrations du même événement. Co texte est divisée n 135 sections et imprimé en trois colonnes. M. Griesbach a donné le texte reçu; mais il a remarqué par divers signes les changemens qu'il croit nécessaire d'y faire; et c'est dans cette partie de son travail qu'il a fait preuve d'un excellent jugement et d'un esprit très critique. Les variantes tirées des éditions de Mill, Bengel et Wetstein, ne sont données que d'après un choix très-sévèrg; mais l'édition en renferme d'autres que M. Griesbach avoit trouvées dans des manuscrits qui existent à Paris et en Angleterre,

Eu 1775 il publia de la même manière les Epitres apostoliques et l'Apocalypse; mais comme l'arrangement synoptique des livres listoriques avoit deplu à beaucoup d'amateurs, il en fit imprimer une autre édition où il renonça à ce système. Ce volume, qui parut en 1777, forme la première partie de la première édition du N. T. de M. Griesbach, dont les lettres apostoliques avec l'Apocalypse, publiées dès 1775, sont regardées comme la deuxième partie.

Si cette première édition mérita la préférence sur toutes celles qui l'avoient précédée, on peut dire la même chose, avec bien plus de raison encore, de la seconde édition qui parut en 1796 (le 2.º vol. en 1806 seulement) à Halle. Le texte y subit de nouvelles corrections; les variantes sont plus nombreuses, et le premier volume est précédé de Pro-légomènes qui donnent l'histoire du texte reçu, et rendent raison du plan et du travail de l'éditeur.

La troisième édition parut en 1805, en 2 vol, în-12. Elle est un abrégé de la seconde qui doit toujours être regardée comme l'édition fondamentale. Le libraire publia aussi en 1805 une édition de luxe du texte, en 4 vol. in-4° Il est probable que le texte de ces éditions deviendra désormais le textus receptus (1).

10. Depuis 1782 jusqu'en 1788, fou M. Mathaei a publié, à Riga, en 12 vol. in-8.", un N. T. accompagné de la traduction latine, de variantes tirées des manuscrits qui se trouvoient à Moscou, et de scholics qui étoient inédites. Ce traval est fait avec soin et peut être d'une grande utilité; mais on accuse l'auteur de n'être pas au niveau des progrès que la critique a fait sparmi ses compatriotes. Non seulement il rejette, par des motifs qu'on n'a pas jugés suffissans, le système des recensions mis enavant par Bengelet Griesbach (2) mais il a aussi ètabli une classification des manuscrits, pour juger da leur mérite, laquelle n'a pas été approuvée. En 1863, il a donné à Wittenberg, en 2 vol. in-8.", une édition du N. T. qu'e a peu regarder comme l'abrégé de la grande.

11. Edition de M. Woide, Londres 1786, in-fol. Nous en avons parlé plus haut (3).

12. En 1787, le professeur Alter, à Vienne, fit imprimer, en zvol. in-8.", le texte d'un manuscrit qui se trouve à Vienne, et qui est connu sous la dénomination de Cotex Lambecüt I. Avec ce texte, il donna les variantes de vingt-deux autres manuscrits.

<sup>(1)</sup> Dejà M. H. A. Aitton, pasteur à Zwoll, s'y est conformé dans la novellé étition qu'îl a donnée en 1809, chez Luchtmanns, de Lidie, du N. T. de Leusden. La joite étition de White. Oxford , 1793, in 8°2, est aussi faite d'appès Grienhach, Il en est de même de l'ádition de M. Schott de Wittenberg, qui a parn à Leipsic en 1805, avec une nouvelle traduction laine.

<sup>(2)</sup> Voyez ci-dessus, p. 134,

<sup>(5),</sup> Voyez p. 139.

13. Quaturo Evangelia graca, cum var lect. e textu cold. mss. biblioth. Vat. Barberine, Laurent. Vivdob. Escurial. Huminenis regia, quibus accedunt lect. versionum Syrarum, veteris Philoxeniana et Hierosol. Jussu et sumplibus regiis ed. A. Birch. Havn. 1988, in-fol. et in-fo.

Ce volume est le fruit du voyage littéraire que trois profeseurs danois, M.M. Hirch, Miter et Modelanhauer, avoirent fait, par ordre de leur roi, en Allemagne, en Italie, en France et en Espagne, pour collationner des manuserits du texte saeré.

- 14. Edition du D. Kipling, Cambridge 1793, dont nous avons parlé plus haut (1).
- 15. Après toutes les éditions critiques, nous ferons encore mention d'une édition manuelle avec commentaire, commence en 1778, par Jean Benj. Koppe, qui mourut en 1791 à Hanovre. Cette édition a été continuée par MM. Ammonn, Tychsen, Heinrichs et Pott. Elle forme dix volumes in-8°, mais n'est pas encore achevée.
  - (1) Voyez ci-dessus, p. 139.

# CHAPITRE VI.

Des Traductions latines et françoises du Nouveau - Testament, faites depuis le quinzième siècle.

#### 1. Des Traductions latines.

I. Le premier qui, depuis la révision de la Vulgate par St.-Jérôme, tenta de donner une version latine du Nouvean-Testament, fut Erasme de Reterdam. Il la joignit à son édition du texte qui parut en 1516 (1). Son objet étoit d'en donner une version fidèle et claire, et il l'a aussi bien rempli que cela fut possible de son temps. Son travail déplut à beaucoup d'ecclésisatiques qui le regardoient comme un innovateur dangerenx; mais Erasme obtiun l'approbation du pape Léon X, qu'il mit en tête de la seconde édition, Jaquelle parut en 1519. Parmi le graud nombre d'éditions de cette version, nous ne remarquous que celle de Mathieu Facius, Strasbourg 1570, in -fol., qui contient beaucoup de corrections.

Erasme n'avoit traduit quê le N. T. Un de ses contemporains, Xantes Pagnin, dominicain de Lucque, traduisit toute la Bible. Sa version parut à Florence en 1528, in-4.º

<sup>(1)</sup> Voyez ci-dessus, p. 112.

Il sétoit proposé de rendre l'original plus littéralement que ne faisoit la Vulgate; mais on lui reproche beaucoup de duretés et de solécismes. A force d'être fidèle, sa traduction est souvent obscure. Elle fut réimprimée en 1511 à Cologne, ju-fol. Une édition bien plus remarquable, tant par son propro mérite que par le scandale auquel elle a douné lieu , est celle que le malheureux Michel Servet donna à Lyon en 1542, in-fol. Il l'accompagna d'observations par lesquelles il explique historiquement les prophètics de l'A. T., et talele de prouver qu'elles ne se rapportent à J. C. qu'autant que les faits qu'elles ont annoncés peuvent être regardés comme types de ses actions. Cette édition fut le principal corps du procès que Calvin fit faire à son co-religionnaire, et qui conduist. Servet au bécher.

En 1557, Robert Etienne donna, en 2vol. in-fol., une nouvelle édition de la Bible de Pagnin, arec des corrections; mais l'Ancien-Testament seulement contient cette version; dans le Nouveau, on trouve celle de Beze dout nous parlerons dans un instant.

La traduction de toute la Bible par Pagnia se trouve aussi dans la Polygiotte d'Anvers, en 1572; mais-Arias et ses collaborateurs y ont fait beaucoup de changemens. Cette révision a été plusieurs fois réimprimée dans le dix-septième et au commencement du dix-huitième siète.

3. Depuis l'année 1531, le cardinal Thomas de Fio, archevèque de Palerme, counu dans l'histoire de la réformation cut Allemagne sous le nom de cardinal Gaëtan, publia ses commentaires sur diverses parties de la Bible. Ils d'urent tous reunis, sous le titre de Thomæ de Vio, Cajetani cardinalis, opera omnia, quotquot in sacre scripture expositionem reperientur: cura atque industria insignis collegii S. Thomæ Complutensis. Lugduni 1639, 5 vol. in-fol. Le Nouveau-Testament s'y trouve en entier, à l'exception pourtant de l'Apocalypse. Il avoit paru en trois parties: 1.º Commentarii at IV Evangelia, etc. Venetiis 1530, in fol. (réimprimé à fun IV Evangelia, etc.)

Paris en 1522, 1536, 1540 et 1543 in-fol., et en 1542 in-8.°, et à Lyou en 1558 et 1574 in 8°.); 2°. Epistole Pauli et aliorum apostolorum, etc. Venetiis 1531, in-fol. (réimprimé à Paris en 1532, 1537, 1546 in-fol., 1540 et 1571 in-8°.; à Lyon, 1556 et 1558 in-6°.; à Anvers, 1611, in-fol.); 3°. Commentarii in IV Evrangelia, Acta apostolorum, in Epistolas omnes Pauli et canonicas. Paris. 1536, in-fol. Ce volume avoit été publié, après la mort du cardinal, par Jean Daniel.

Dans ces ouvrages on trouve chaque verset, d'abord d'après la Vulgate, et ensuite d'après la nouvelle version, suivi d'un commentaire prolixe. La version est très-littérale, sans être aussi barbare que celle de Pagnin.

4. En 1545, il parut à Zuric une Bible latine, imprimée par Froschover, en 1 vol. in-fol. Ce fut la première version latine faite par des Protestans. Elle fut commencée par Léon Judæ, le plus zélé coopérateur de Zwingle. En mourant, il charges Théodore Bibliander (Buchmann) et Conrad Pellicanus (Kürschner) du soin de l'achever: ceux-ci s'adjoignirent Pierre Cholin et Rodolpha Walther qui firent la traduction du N. T. L'introduction est de Henri Bullinger.

Dans cette Bible, le N. T. forme un volume particulier, La traduction pour laquelle Clobin et Walther s'écoinet sière de celle d'Erasme, mais en la corrigeant, n'est ni littérale ni trop libre. Les auteurs ont soigné la justesse et la correction des expressions latines.

La Bible de Zuric fut réimprimée dans cette ville, en 1544, in-fol. avec des gloses, et in-8°. sans gloses, et en 1550 in-4°.

Une réimpression remarquable de cette version est celle de Robert Etienne. Dans sa Bible latine, qui parut en 1545, à Paris, en 1 vol. in 6°, il donna, outre la Vulgate, la traduction de Zurie, mais il n'osa pas en nommer les auteurs. Il ne put cependant éviter qu'elle ne. fût placée à l'index els livres prohiblés. Les théologiens de Salmanque la firent purger pur Francesco Santo des hérésics qu'elle renfermoit;

ainsi corrigée, elle fut réimprimée dans cette ville en 1583 en a vol. in-fol. On ignoroit en Espagne que cette version eût été faite par des Calvinistes. On la croyoit d'un évêque catholique, parce que la préface de l'édition de Zurie nomme son auteur Épiscopus Tégurinus (1).

L'édition de Robert Etienne fut aussi réimprimée à Hanau en 1605, in 4°.

5. La cinquième traduction latine (2) a encore un protestant pour auteur. C'est Sébastien Chatillon (Castalio) connu par ses disputes avec Calvin sur la prédestination; il mourut en 1565, professeur de langue grecque à Bâlc. Sa traduction parut à Bâle en 1551 in-fol. Le but de Châtillon étoit de donner une traduction de la Bible qui ressemblat, pour le style, aux auteurs classiques de l'antiquité. En admettant l'utilité d'un travail de ce genre, on ne sauroit disconvenir qu'il ne pouvoit tomber eutre les mains d'un homme qui fut plus versé dans les langues hébraïque, grecque et latine. On sent bien que, dans cette traduction, la fidélité dut êtra scriftée à l'étégance. Aussi a-t-elle trouvé de chauds antagonistes parmi les protestans aussi bien que parmi les catholiques. Les théologiens de Genève l'attaquèrent avec plus de passion que de rassonnement.

Malgré ces attaques, la Bible de Châtillon a été souvent réimprimée. Il en donna lui-même une seconde édition à Bâle en 1554, in-fol, et une troisième en 1556. On estime particulièrement celle de 1573, in-fol, à cause de la heauté de son exécution, et parce qu'elle contient les dermières correçtions de l'auteur, et une table des matières très-complète.

<sup>(1)</sup> a Tigurina Biblia opera et diligentia elaborata Leonia, Tigurina e Eccleisie episcopi, qui pio edo fervena latinam versionem moliri copit. a Voyez Ferdinandi de Escalante, ordinia Sanctias. Trainitalis, clypeas concionatorum verbi divini. Venetiis, 1613, 10-6°, vers la fin du sixieme livre.

<sup>(2)</sup> En comptant celle d'Érasme, qui ne s'étend que sur le N. T.; ou la 4.°, en ne comptant que les Bibles complètes.

Parmi les autres éditions, nous remarquerons Celle de Francfort, 1697, in-fol.

Celle de Christophe Wolle, Leipsic, 1728, 4 vol. in-12. Celle de Bünemann, Leipsic, 1734, in-8°.

Celle de Breitkopf, Leipsic, 1750 et 1756, 1 vol. in-8°.

6. Théodore de Beze donna, en 1556, une nouvelle traduction latine du Nouveau-Testament. Elle fut imprimée par Robert Étienne, in-fol. Cette traduction n'a pas satisfait les

critiques ; on trouve que l'auteur n'a pas eu de principes fixes, ni de conséquence dans son travail. Tantôt il traduit littéralement; tantôt il est trop libre. On lui reproche aussi d'avoir donné, à certains passages du texte, le sens dans lequel ils sont pris par l'Église dont il faisoit partic. Théodore de Beze joignit cette version aux différentes édi-

tions du Nouveau-Testament qu'il publia, et dont nous avons parle (1). Un de scs amis, Pierre Loseler Viller, la fit réimprimer à Londres en 1574, in 8º., avec des observations que Beze lui avoit confices pour les joindre à une édition de la traduction françoise de Beze, qui devoit être imprimée en France. L'édition de Londres fut réimprimée à Genève en 1575, in-8°.; 1594, in-8°.; 1596, in-8°.; à Londres, 1587, in-8"., et ailleurs.

La traduction de Bezo se trouve aussi dans le Nouveau-Testament donné, en 1658, à Nuremberg, par Érasme Schmid. ct dont il a été question (2). Cependaut Schnid y a fait beaucoup de corrections.

7. Un théologica de Leipsic, Chr. Gud. Thalemann, avoit fait une nouvelle traduction des Évangiles et des Actes des apôtres, que M. Charles-Chr. Tittmann publia à Berlin en 1781, en 1 vol. in 8°. Un célèbre théologien de Jena. J. Ch. Dæderlein (3), a jugé de cette version que son caractère est la pureté et la facilité; que l'auteur a connu l'art

<sup>(1)</sup> Voyez ci-dessus, p. 146. (2) Page 148.

<sup>(5)</sup> Auserlesene theol. Bibliothek , Bd. II , p. 107.

d'éviter la paraphrase et les hébraïsnes, saus s'écarter de la lettre; et qu'il sut expliquer, par de courtes aotes, ce qui pouvoit paroître obseur dans le texte. Pour complèter le Nouveau-Testament, un prédicateur de Leipsic, M. Godefroi Sigiam. Jaspis, traduisit le reste des livres du Nouveau-Testament, et les publia à Leipsic, en 2 vol. in 8°, dont le preuir parut en 1793, et le socond eu 1797. On a été très content de la fidélité de cette traduction, et des courtes notes explicatives qui y sont jointes.

8. Une antre traduction faite par un professeur du gymnase de Grimma, près Leipsic, M. Henri God-froi Reichard, parut à Leipsic en 1779, en 2 vol. in-8°. Elle se distingue par sa fidclité et par l'élégance de l'expression latine.

g. Enfin, une dernière traduction très-estimable est celle de M. H. A. Schott, professeur de théologie à Wittenberg, qui parut en 1805. La traduction fidèle et elégante est faite sur le texte de M. Griesbach, qu'elle accompague. C'est la meilleure édition manuelle.

### 2. Des Traductions françoises.

Il sera nécessaire d'établir deux classes de traductions françoises, en séparant celles des Catholiques, des traductions faites par les Protestans. La Vulgate est l'original des premières; les autres ont ordinairement pour base le texte grec.

### Traductions faites par des Catholiques.

Un chanoine de Troyes, Pierre, surnommé le Mangeur (Comestor (1) ou Manducator), qui, en 1170, fut nommé chancelier de l'université de Paris, avoit fait, sous le titre

<sup>(1) «</sup> Quod scripturarum auctoritates in suis sermonibus et opusculis crebrius allegando quasi in rentrem memorim manducasit.

de Historia echolastica, un extrait des livres historiques de la Bible. Il conserva ordinairement les paroles de la Vulgate, mais en y intercalant des passages de Joseph et des Pères, Ce travail eut un si grand succès, que dès-lors la Bible ne fut plus guère lue que dans cette compilation, qui- fut traduite en diverses langues. Guiars des Moulins, chanoine d'Aire, la traduisit en françois vers la fin du treizieme siècle, et c'est le plus ancien moument d'une Bible françois e, quoique très-incomplète. Cette Bible historiés fut imprimée pour la première fois, par ordre de Charles VIII, à Paris, en 1487, en 2 vol. in-fol., et depuis plusieurs fois.

2°. On ne fut pos généralement satisfait du travail de Le Fevre, qui s'éolignoit souvent de la Vulgate. Le mécontentement qu'il avoit excité engagea les théologieus de Louvain à charger deux de leurs confières, Nicolas de Leuse, et Prançois de Larbon, de traduire en françois la Vulgate d'après l'édition d'Hentenius (1). Cette version parut en 150; le nais elle n'est autre chose que celle de Le Fèvre revue, l'elle a été souvent réimprimée, entre autres par Pierre Bane en 1608, par Pierre Prison, Paris, 1621, et nouvellement revue par François Veron, Paris, 1647, in-4°.

3°. Une traduction qui causa beaucoup de chagrin à son auteur, fut celle de la Bible par René Benott, docteur de la faculté de Peris. Ne sachant ni le grec, ni l'hébreu, îl prit un exemplaire de la Bible de Genève, et y corrigea

<sup>( )</sup> Poyez ciedessus, p. 17.

quelques mots qu'il remplaça par des mots équivalent. Il osa donner ce travail pour une nouvelle traduction; mais la fraude fut bientôt découverte. Soit que Benoît n'eût pas mis assez d'attention à ses corrections, soit que le compositeur n'en est pas toujours tenu compte, quelques expressions suités dans les églises protestantes le trabirent. La traduction fut censurée par la faculté de théologie et par le conseil du roi; enfin Grégoire XIII la condaman par un bref du 5 novembre 1575. Benoît lui - même fut obligé d'en signer la condamation en 1568.

- 4. Un avocat du parlement de Paris, Jacques Corbin, publia, en 1643, une nouvelle traduction de la Bible, faite d'après la Vulgate. Elle fut approuvée par la faculté de théologie de Poitiers; mais elle est peu estimée.
- 5. En 1649, Michel de Marolles, abbé de Villeloin, fit imprimer une traduction du Nouveau-Testament seulement, faite sur la version latine d'Erasme, et en quelques endroits sur la Vulgate. Elle a été souvent réimprimée.
- 6. Une autre traduction, qui a été souvent réimprimée, est celle d'Isaac, ¡Louis le Mattre de Sacy : elle embrasse toute la Bible. Cette version, faite sur la Vulgate, parut pour la première fois en 1696, en seize volumes in-12.
- 7. La traduction du Nouveau-Testament par le père Denya Amelote, de l'Oratoire, qui parut pour la première fois en 1666, a également été faite sur la Vulgate; mais l'auteur a souvent conféré le texte gree. Son principal objet étoit de faire tomber les traductions des Protestans et celle de Port-Royal qui étoit alors sous presse.
- 8. Cette dernière, décriée d'avance par les ennemis des Jansénistes, parut en 1667, en deux volumes in-8º. Elle fui imprimée par les Elxevirs d'Amsterdam, pour le compte de Gaspard Migeot, libraire de Mons, avec l'approbation de l'archevêque de Cambray et de l'évêque de Namur, et avec privilége du roi d'Espague. Les pages Clément IX et

Innocent XI la condamnèrent. Antoine le Maître l'avoit comnencée; après sa mort, Isaac-Louis le Maître de Sacy, son frère, l'acheva. Les célèbres solitaires du Port-Royal, Annauld, Nicole, Claude de Sainte-Marthe et Pierre-Thomas du Fossé, furent ses collaborateurs. Elle n'embrasse que le Nouveau-Testament. Son succès fut très-grand, surtout parmi les Jansénistes. Elle est faite sur la Vulgate.

- 9. La traduction du Nouveau-Testament, par Antoine Godeau, évêque de Grasse, parut en 1668 à Paris, en deux volumes in-8°. Elle tient le milieu entre une traduction littérale et une paraphrase.
- 10. Il n'existe probablement pas de livre qui ait fait plus de bruit que l'édition du Nouveau-Testament donnée par le Piere Pasquier Quesnel. Elle faillit causer un schisme dans l'Eglise. L'histoire des troubles dout elle fut l'origine ou le prétexte, est hors de notre sujet. Nous dirons seulement qu'un abrégé de la morale de l'Evangile, que cet oratorien avoit publié en trois volumes in-12, en 1671, ayant trouvé une grande approbation parmi les dévots, le Père Quesnel donna, ne 1693, en quatre volumes in-8°, le Nouveau-Testament, avec des rélexions morales sur chaque verset. Il avoit pris pour base la traduction de Mons; cependant il l'avoit réndue plus conforme à la Vulgate. Ses observations renferment les fameuses cent-une propositions que la Bulle Unigenitus condama en 1715.
- 11. Les Jésuites Bouhours, Michel Tellier et Pierre Bernier firent imprimer, en 1697 et 1703, une nouvelle traduction du Nouveau-Testament, faite sur la Vulgate.
- 12. Le célèbre Richard Simon publia, en 1702 ; à Trevoux, en deux volumes in-8°, une nouvelle traduction du Nouveau-Testament, avec des remarques critiques et littérales. Elle fut condamnée par une ordonnance du cardinal de Nosilles, archerèque de Paris, et par deux instructions de Bossuet. Oa l'accusa de sociniauisme.

13. Charles Huré donna une traduction du Nouveau-Testament, à Paris, en 1702, en quatre volumes in-12.

# Traductions faites par des Protestans.

1. Bible de Genève. Avant la réformation opérée par Calvin, on se servoit, à Genève, d'une traduction françoise manuscrite qui avoit été faite d'après la Vulgate, en 1291. La première version françoise faite à l'usage des Protestans, est celle de Pierre-Robert Olivetan, imprimée à Neuchâtel, en 1535, en deux volumes in-fol. Calvin, parent du traducteur, en fut l'éditeur. Quoiqu'Olivetan ait prétendu avoir travaillé sur les textes hôtreu et grec, on a jugé cependant qu'il a adopté la traduction de Le Fevre d'Estaples, et qu'il l'a corrigée, dans l'Ancien - Testament; d'après Pagnin; dans le Nouveau, daprès frassem. Richard Simon a prétendu qu'Olivetan ne savoit pas l'hébreu.

Sa traduction fut réimprimée sans changement à Genève, en 1340, in-4n°, et à Lyon, eu 1541, dans le même format, mais dans la quatrième édition, qui parut à Lyon, en 1545, in-4°, Calvin corrigea le style. Après la mort d'Olivetan, le réformateur fit nute révision totale de cette Bible, qui fut publiée à Genève en 1551, et réimprimée par Robert Euenne, en 1553, in-fol. C'est cette révision qu'on doit regarder comme la véritable Bible de Genève; elle jouit, dans toutes les communattés réformées, d'une très-grande autorité, et est introduite dans toutes les écoles.

Une vingtaine d'années après la mort de Calvin, la compaguie des pasteurs et des professeurs de Genève forma le projet de donner une seconde version de la Bible, ou uue nouvelle révision de la traduction d'Olivetan. Cornelle Bonaventure Bertram, célèbre professeur des langues orientales, fut à la tête de cette entreprise. Ses collaborateurs furent Théodore de Beze, Antoine Pay, Jean Jaquemot et Simon Goulart. Cette édition a été la base de la plupart des autres traductions qui ont para depuis dans les églises réformées. Nous n'en alléguerons que les principales,

Edition de Samuel des Marets et de Honri des Marets, son fils, Amsterdam, chez les Elzevirs, 1669, iu-fol. Cette magnifique édition est accompagnée de heaucoup de gloses. On y a réuni les observations de Diodati, celles de la Bible hollandoise de 1637, appelée Bible des Etats, et celles qui se trouvent daus plusieurs autres éditions.

Edition de Genève, de 1685, in-4°, avec gloses ou observations marginales.

Edition d'Amsterdam, de 1687, in - 4°, à l'usage de l'église wallonne. C'est une réimpression de celle de Genève, de 1685, avec quelques additions. Son exécution typographique est très-belle.

Edition de David Martin, Amsterdath 1707, 2 vol. in-fol. Le texte de Genève y a été corrigé. Cette Bible fut réimprimée en 1712, in-4°, et sans les notes, in-12, en 1710.

Edition de J. F. Osterwald, Amsterdam, 1724, in-fol., avec des sommaires et réflexions qui sont très-estimés parmi les Protestans. Cette édition a été plusieurs fois réimprimée.

Edition de Lenfant, Hanovec, 1728, in-8°. C'est une réimpression de la Bible de Martin, sans observations, nais avec une préface qu'on peut regarder comme une introduction à la Bible.

La dernière édition de la Bible de Genève, imprimée sous les yeux mêmes des pasteus et professeurs de Genève, avoit paru en 1712. Cependant, depuis 1588 où cette traduction avoit êté revue par les pasteurs de Genève, la critique saerée s'étalubeaucoup enrichie par une étude plus approfoudie des langues orientales, par la collation de plusieurs manuserits anciens, par les voyages faits dans les pays memes qu'avoient habités les écrivains saerés, par la counoissance des lieux, des coutumes, des usages; enfin par les progrès de quelques autres sciences nécessaires à un boa interprête de l'Ecriture-Sainte. Pour profiter de ces nouvelles lumières, la compagnie des pasteurs et professeurs de Genève forma le dessein d'entreprendre une nouvelle traduction de la Bible (1). Ce travail fut commencé en 1721, et continué pendant plus de quatre-vingts ans. En 1802, les pasteurs de Genève publièrent le Nouveau-Testament, et en 1805, toute la Bible : dans les formats in-folt in-8° C'est saus contredit la version françoise la plus élégante qui existe, mais heaucoup de personngs l'auroient desirée un peu plus littérale. On nomme parmi ceux qui y ont principalement contribué, M. David Clapardée et M. de Salgaz, pour les psaumeset les prophètes; MM. Antoine Maurice, père et fils; M. Ernan, et Rocches; M. Jacob Fernet, qui a surtout travaillé à la Genèse ce aux Epitres de St.-Paul; M. Sénebier a soigné ce que les Pretestans appellent les apoortyphes. La révision du style étoit confiée M. Etienne Reaumont (2).

- 2. Bible de Châtillon, le même qui a fait la version latine dégante dont nous avons parlé (§). Elle part à Bâle, en deux volumes in-fol. Chaillon, né en Savoie, possédoit à la perfection le latin, mais il ignoroit la langue françoise dont il avoit entièrement négligé l'étude : sa traduction fourmille de fautes.
- 3. Bible de Le Cêne. Charles Le Cêne, prédicateur à Honfeur, et ensuite à Charenton, sortit de France après la révoçation de l'édit de Nantes. Retiré à Amsterdam, il y acheva sa traduction de la Bible, qu'il avoit annôncée par un ouvrage qui parut à Roterdam en 1697, in-8°, sous le tire de Projet d'une nouvelle version françoise de la Bible. La traduction ne parut que trente-huitans après la mort de l'auteur. Son fils, libraire à Amsterdam, la publia en 1741, in-fol. Les états de Groningue défendirent, en 1747, l'introducțion de cette Bible, comme renfermant des principes de socinianisme.

<sup>(1)</sup> Voyez Préface de la Bible de Genève , de 1805.

<sup>(2)</sup> Yoyez Dictionnaire des ouvrages anonymes et pseudonymes, par M. Barbier, Vol. 11, p. 669.

<sup>(3)</sup> Foyez p. 1'7,

- 4. Nouveau Testament de Le Clerc. Il parut en 1703 à Amsterdam, en deux volumes in-4º. Cette traduction aussi n'a pu échaper au reproche de renfermer des principes de socinianisme.
- 5. Nouveau Testament de Beausoère et Lenfant. Il parut à Amsterdam en 1718, en deux volumes in-4°. En tête du premier volume, on trouve une très-bonne introduction à la Bible, et surtout au Nouveau-Testament. La tràduction pouvoit être regardée comme la meilleure avant celle de Genève de 1802.
- 6. Nous ne pouvous terminer cette notice sans dire un mot d'une édition stéréotype du Nouveau-Tesament, que M. Frédérie Léo, du pays de Mccklembourg, qui a parcouru différentes contrées de l'Europe, dans l'unique but d'y répandre l'Evangile, annonce par un Prospectus daté du 1,5" mai 1812. Une grande partie de cette édition, aux frais de laquelle ont contribué beaucoup de catholiques et de protestans de France et des pays étrangers, doit être distribuée gratis aux pauvres, et le reste vendu à un prix très-modique. M. Léo a cru que, pour parvenir à ce but charitable, il devoit faire stéréotyper cette édition. M. Frimin Didas' set chargé decette opération. M. Léo donners la version d'Osterwald, comme celle qui praoit réunir le plus grand nombre de suffrages; mais il fera imprimer le texte seulement, sans aucune observation.

#### CHAPITRE VII.

Des Pères de l'Église et des autres écrivains ecclésiastiques grecs, jusqu'au quinzième siècle.

Premier siècle et commencement du second'.

L'expression de Pères de l'Église est prise en différeus sens: tautôt on n'appelle ainsi que les docteurs de l'Église des six premiers siècles qui se sont illustrés par la pureté de leur doctrine et par leur piété, et l'on s'arrête au pontificat de sânti-Grégorie-le-Grand, époque où, la puissance de la cour de Rome étant affernie, la discipline commença à se corrompre. D'autres fois on étend cette dénomination à tous les docteurs orthodoxes, antérieurs à la théologie scolastique,

(1) Care et l'anteur de son Appendise donnent à checun des quines à ente stèles peu nous allons parceuri; un epithiet d'après l'individu ou l'hirésic qui a joné le plus grand rolle dans l'histoire celésiantique. Il es ces siète, on d'après quelque autre circonstance qui le caracterile. Ils nomment le premier Socculum Apostolicium; le second, Gnasticum; le troisième. Norstorianum; le sixième, Eurychianum; le septime. Monothelelium, Nestorianum; le sixième, Eurychianum; le septime. Monothelelium; le shitème, Econoclasticum; le neuvimen. Pérotianum; le diouvime. Ghicurum; le onsième, Italdebrandrium; le douvime. M'ardense; le treitième, Sochasticum; le quantoritées. M'ethérianum; le diouvime cité le treitième, Sochasticum; le quantoritées. M'ethérianum; l'épositions sième, Synodale; le seisième, Reformatum. M'eyes Scriptorum scelts. historia litteraria, auture G. Cere. Lond.; 1888, in-fol.

dont Saint-Jean de Damas fut le précurseur en Orient dans le lutitième siècle, et que, vers la fin du douzième, Pierrele-Lombard perfectionna et répandit en Occident. Quelquefois enfin le titre de Privi de PEgliose a cté donné à tous les écrivains establoiques jusqu'au concile de Trente: c'est le seus dans lequel ces mots out été pris par les éditeurs de la Bibliotheca maxime Patrum (1).

Il y a amsi quelque variété dans l'usage du titre de Pères Apostaliques. Certains auteurs le donnent à tous ceux qui ont véeu dans la société des apàtres, ou qui ont été leurs disciples; d'autres le restreignent à Saint-Clément de Rome, Saint-Ignace et Saint-Polyearpe, auxquels on joint quelquefois Saist-Barnabé et Hermas. Ceux qui adoptent ce sens les mots Pières Apostoliques, nomment Hommes apostoliques ( Viri apostoliei ), les disciples et compagnons des apòtres qui n'ont pas laissé d'écrits, tels que Saint-Prochore, Saint-Druis l'Arcéopagite, etc.

SAINT - CLEMENT de Rome , disciple de Saint-Pierre , e evêque de Rome ou pape vers qu, souffrit le martyre vers l'an 100 de J. C. Il existe de lui une Epitre aux Corinthiens, cerite vers 69 ! elle a été falsifiée et corrompue dans beaucoup de passages. Le fragment d'une sceonde Epitre qu'on lui attribue aussi, est apoeryphe. Il en est de même de plusieurs antres ouvrages qu'on a long-temps crus être de lui. Tels sont les Constitutions apostoligaes, διαταγαί (ou διατάξεις) τών άποςάλων, en huit livres, ou de prétendues ordonnances des apôtres sur la discipline de l'Église; les devoirs des évêques, le culte, etc. Cet ouvrage a été fabriqué vers la fin du troisième siècle, ou au commencement du quatrième. Les Canons des apôtres, autre ouvrage attribué à Saint-Clément, sont de courtes règles ou canons sur les devoirs des prêtres et des autres chrétiens; l'Église d'Occident en reconnoît 50, que Denys-le-Petit, abbé romain, traduisit en

<sup>(1)</sup> Lyon , 1627 et suiv. , 27 vol. in-fol.

latin au commencement du sixième siècle ; l'Eglise d'Orient en a 35 de plus, que Jean, patriarche de Jérusalem, de la même époque, a placés dans le recueil qu'il a fait des Canons. Un troisième ouvrage, faussement attribué à Saint-Clément, ne nous est parvenu que dans une traduction latine, faite par Bufin : il est initiulé Recognitiones, parce que l'auteur y raconte comment il a reconau ses parens et frères. Cet ouvrage renferme l'histoire des voyages et miraeles de Saint-Pierre; il a probablement été fabriqué vers la fin du deuxième sètée ou au commencement du troisième. Il en est de même de 19 homélies connues sous le titre de 7à Xapúriuz, et dont il reste aussi l'original gree : son contenu est le même que celui des Recognitiones, et il servit possible que l'une et les autres ne fussent que deux diférentes éditions du même ouvrage.

SAINT-IONACE de Nura en Sardaigne fut disciple de Saint-Jean; et le second, évêque d'Antioche. Lorsque Trajan vint dans cette ville en 106 ou 115 ( car l'année est incertaine ), Saint-Iguace qu'on lui représentoit sans doute comme un cunemi dangereux de la religion de l'état, fut condamué à être traîné à Rome et déchiré par les lions. Cette sentence fut exécutée l'année suivante. On attribue à Saint - Ignace sept Epîtres, adressées aux Eglises d'Eplièse, de Magnésie, de Tralles, de Philadelphie et de Smyrne, à Saint-Polycarpe, et aux Romains. Ces Epitres nous sont parvenues en deux éditions très-différentes; dans l'une , elles sont beaucoup plus longues que dans l'autre, soit que les unes ne soient que des extraits, soit, ee qui est plus probable, que les autres renferment des interpolations. Isaac Vossius et l'évêque Usher out donné des éditions des courtes Epîtres qu'ils ont regardées comme authentiques; les écrivains eatholiques et beaucoup de protestans, surtout dans l'église anglicane, ont adopté cette opinion, et l'évêque Jean Pearson l'a défendue dans ses Vindiciæ Epistolarum Saneti Ignatii ; tandis que les Presbytériens se sont efforces de prouver que ni lus longues ni

- Desert Cary

les courtes ne sont de Saint-Ignace. Ce qui les a engagés à soutenir cette thèse, c'est que les adhérens de l'hiérarchie ecclesiastique ont cru trouver dans ces Epitres la preuve de l'origine divine de l'épiscopat. Par une raison semblable, l'authenticité des longues Epitres a été soutenne avec chaleur par le fomeux unitaire Whiston, parec qu'il a cru y trouver des thèses favorables à son système auti-trintaire. Ce qui est hors de doute, c'est que buit autres Epitres attribuées à Saint-Ignace, et dont trois n'existent qu'en latin, sont supposées. L'histoire du martyre de ce Père, écrite par Pinton, diacre de Tarse, et par Acathoros, lesquels l'avoient accompagné à Rome, existe en manuerni : l'évêque Usher en a publié une ancienne traduction latine.

Saint-Polycaret fut institué, par Saint-Jean, évêque de Smyrne; il y souffrit le martyre en 147 (1). Sa légende est remplic de fables. C'est lui qui a recueilli les Epitres de Saint-Ignace. Il existe une Epitre que ce Saint adressa, dit-on, aux Philippines: nous en avons une partie en greç et l'autre en latin. Il existe aussi une relation de la Passion de Saint-Polycarpe, écrite, dit-on, par l'Église de Smyrne, en forme d'une circulaire adressée à toutes les èglises catholiques. Elle a été publice par l'évêque Usher dans sou Appendix Ignationa.

Sairt-Bansané, né en Chypre, d'une famille juive, s'appeloit originairement Josès ou Joseph. Il fut un des premiers habitans de Jérusalem, que les apôtres convertirent au christianisme après la résurrection de Jésus-Christ (i). Il partagea leurs travaux et est regardé comme le premier parmi ceux qu'on nomme Homnes apostoliques, Firi apostolici. On a long-temps cru qu'il étoit l'auteur de l'Épitre aux Hébreux qu'on attribue communéament aujourd'hui à Saint-Paul. Une

<sup>(1)</sup> Ou , selon Saxius , Onom. , I , 318, en 163.

<sup>(2)</sup> Voyez Actes IV, 36.

autre Epître, qui a été publiée sous son nom, est apocryphe. Eusèbe et Saint-Jérôme l'ont déjà regardée comme telle, ou au moins comme fort douteuse.

HERMAS, probablement celui dont il est question dans l'Epitre aux Romains (1), ou , selon d'autres, frère du pape Pic I, ce qui le placeroit dans le deuxième sicele, est nommé comme l'auteur d'un ouvrage initiulé le Pasteur, parce que Pauteur y rapporte les révélations qui lui ont été faites par un ange qui lui avoit apparu sous la figure d'un pasteur.' Cet ouvrage dans lequel on trouve la doctrine des deux anges, l'un bon, l'autre méchant, qui sont donnés à chaque homme, est regardé, par les meilleurs critiques, comme supposé. Au reste, nous ue l'avons que dans une version latine.

Saint - Paocetone, disciple des apôtres, et l'uu des sept diacres dont il est question dans leurs actes (2). On lui a attribué un ouvrage qui renferme la vie de St.-Jean l'Evangéliste, mais que la critique, cette éternelle ennemie de toute supercherie, a rejeté comme apocryphe.

Les Actes des apôtres font aussi mention (3) d'un Atlhénien converti par Saint-Paul, et nommé Drais L'Arforactre. Cet homme apostolique fut ensuite évêque d'Athôractre souffrit le martyre sous Domitien vers 95; l'Église l'a placé parmi les saints confesseurs. La légende greeque lui fait êtte coupée à Paris; mais elle a confondu l'Aréopagite avec un autre Saint-Denis qui fut évêque de Paris vers 215. La lègende lui a aussi attribué plusieurs ouvrages dont aucun homme de sens ne voudroit aujourd'hui soutenir l'authenticité: tels sont ses traités de l'hiérarchie celeste, de l'hiérarchie ceckésiastique, de la théologie mystique, etc. (4).

<sup>(1)</sup> XV, 24.

<sup>(2)</sup> VI, 5.

<sup>(3)</sup> XVIII, 34.

<sup>(4)</sup> Nous croyons encore devoir faire mention de quelques ouvrages

A la suite des écrivains sacrés qui ont vécu dans le premier sicele après le mort de J. C., nous placerons quelques ouvrages apoeryphes qui ont été fabriqués dans les temps suivans.

Ce fut par une pieuse fraude qu'on a supposé un préteud arapport sur la mort du Sauver, fait à l'empareur l'hère par l'osce-Pilatr, premier procurateur de la Judee, sous lequel Jésus a sonifert. Cette Épitre existe en gree, sous le titre d'avapse l'inatre ayêt l'idépar. Fabricius la publice, d'après un manuscrit de l'aris, dans son Codex. Apocraphus N. T. Tibère, indigné de la conduite de s'un représentant, le fit arrêter, dit on, et conduire à tome. Tertullien a'oute que cet empereur conqut le projet de faire placer Jésus - Christ parmi les divinités de l'empire.

Sous le nom de l'aptère Sv.-Jacques le jeune, on a fabriqué une histoire de la nissance de la Vierge et de celle de Jésus-Christ, initulée Protevangelium. St.-Epiphane la cite déjà comme un ouvrage apoeryphe, Guillaume Postel, fameux enthousiaste du scizième siècle, trouva cet Évangilé dans l'Orient; il l'apporta en Europe, et le remit à Oporinus à Bâle, pour le publier; mais ce fut Théodore libliantser qui le timprimer, en 155-2, ne tête de l'Évangilé de St.-Marc. Comme Postel avoit manifesté des opinions singulières qui lui firent la réputation d'un bérétique, on le, soupçonna d'avoir fabriqué cet ouvrage singulière et romanesque; mais Richard Simon (1) l'a entièrement lavé de ce reproche, et a démontré que l'Évangile de St.-Jacques existe récliement, et jouit de queleue autorité dans l'église precque.

Origine cite le premier un Évangile apoeryphe de SAINT-THOMAS. Les six premiers chapitres et une partie du septieme

indubitablement apocryphes du premier siebele. Ce sont l'Évanglie de Sr.-Nicolèux de la passinge résurrection de Jésus-Christ; l'Épôtre de Spréiers d'Achaile, sur le martyre de St.-Andié, l'Inistone de la dispute des aphires, écrite, à ce qu'ou a prétenda, ca hébreu, par Aponas, Babylonier, et traduite en gree par son disciple Europyz.

(1). Nouv. obs. sur le sexte du N. T.

nous ont été conservés; il y est question de l'enfance de Jesus-Christ. Il existe un itinéraire attribué au même apôtre.

Nous avons eu oceasion de parler de l'Épitre aux Lodicécns, attribuée à St.-Paul. Le concile de Nicée la déclara déjà supposée. Elle est très-courte. Une Épitre des Corinthiens à Saint-Paul, et la réponse de cet apôtre, ont été publiées par J. B. Carpzov, en 1776 (1). Ces deux morceaux apocryphes sont du dixieme ou onzième siècle. Ils ue nous sont parvenus qu'en langue arménienne: la version grecque, publiée par Carpzov, a été faite par les deux frères, Guillaume et George Whiston, qui la joignirent, en forme d'appendice, à leur édition de l'histoire d'Arménie par Moses de Chorène. Enfin on a prétendu qu'il y avoit eu des lisjons entre St.-Paul et le philosophe Sénèque, et il existe treize lettres, en latin, de l'un à l'autre. Elles ont été fabriquées avant St.-Jérôme et Saint-Augustin, qui les eitent.

On a aussi produit des lettres que Saint-Pirana doit avoir écrites à St. Jacques; l'une se trouve en tich des Recognitiones de Clément; l'autre a été publiée, pour la première fois, par le jésuite de Torres (Franc. Turrianus), dans son Apologia pro Epist. Pontificum.

On attribue à Sr. Lin, que l'Église regarde comme le successeur de St.-Pierre au siège de Rome, deux ouvrages de la Pussion de St.-Pierre et de celle de St.-Paul. Il les a, dit on, écrits en gree, quoiqu'on ne les produise qu'en latin.

#### Seconde moitié du deuxième siècle.

Un disciple de St.-Jean, Parias, fut évêque d'Hiérapolis en Phrygie, et souffrit le martyre à Pergame, en 147. Il est

<sup>(1)</sup> Sow le tire suivant: Epistole dans spoersphen, altera Corintificarma d'Analham, Aporta, altera Paulh Aporta, d'Ornálinio, que dicitur prissone. Ex cod ms. arraenico integro nune primume chiae separatina, greceque sa las verses. et; addatis G. anque G. Whistomorum nota, profificare et asimaderezionibus auctus, a J. B. Carpson. Ed. altera auctior. Libra, 1776; in-89.

regardé comme l'autenr d'un système qui a trouvé de nompeux partisans dans les premiers siècles du christianisme, et qui a été renouvelé, sous différentes formes, jusqu'à nos jours. No partons du chiliazune, ou de l'opinion d'une seconde venue de Jésus-Christ sur la terre, pour y régner dans la société des fidèles. Les adhérens de cette réverie mystique furent applels Milleniares, soit qu'îls faxasent la venue du Christ à dix siècles après son incarnation, soit qu'îls se persuadassent que le régime du fils de Dien dureroit mille aus. Quoi qu'îl en soit, l'apias a laissé un ouvrage initiulé region venpezier églypers, explication des paroles du Seigneur, dont il ne reste que des fragmens.

ST.-JUSTIN-LE-MARTYR, né à Flavia Neapolis (Sichem), en Syrie, vers l'au 89, fut un philosophe platonicien, et embrassa ensuite le christianisme. Il en devint un zélé champion : le eynique Crescent obtint de l'empereur Marc-Aurèle qu'il le fit exécuter. On parle de deux voyages qu'il doit avoir faits à Rome; dans le premier, il remit, dit-on, son Apologie des Chrétiens, adressée à l'empereur, au sénat et au peuple romain; entre les deux voyages il eut, d'après la même tradition, un dialogue avec le juif Tryphon, qu'on appelle aussi sa seconde apologie. Mais quoique ces deux ouvrages soient authentiques, rien ne prouve que la première apologie ait été remise à Marc-Aurèle, ni que le colloque avec Tryphon ait eu lieu. St .- Justin est un écrivain de peu de talens, qui manquoit d'une érudition solide, quoiqu'il fasse parade de sa lecture et de sa connoissance de la philosophie platonicienne. C'est dans ses ouvrages qu'on trouve, pour la première fois, en termes positifs, le dogme qui, par la suite, fut nommé de la Trinité, dogme fondé, sans doute, dans les écritures sacrees, mais qu'avant lui aucun écrivain n'avoit enseigné en des termes aussi clairs que ceux dont St.-Justin s'est servi. On peut douter cependant que l'idée qu'il s'étoit faite de cette doctrine mystérieuse ait été tout-à-fait conforme au dogme orthodoxe, tel que le concile de Nicce le proclama cent soixante-dix ans après luiTatux, Syrien on Mésopotanien, se rendit, après plusieurs' voyages, à Rome, où il fit la connoissance de St.-Jusin et embrassa la foi. Lors de l'arrestation de son maitre, il se sauva en Syrie, où il tomba dans une héresie que l'Eglise a réprouvée sous le nom d'Encatisme (1). Il reste un onvrage de Tatien, λόγοι πρὲς Έλληπα, ditsours adressé aux Grecs, dans lequel il fait voir que les sciences sont venues aux Grecs des Barbares; thèse qui ne prouve rien pour la vérité du christianisme. Tatien étoit, au reste, plein d'érudition. Son harmonie évangélique est un ouvrage supposé.

Sr.-Inésée connut, dans sa jeunesse, Saint-Polycarpe à Emyrne, et Papias, ce qui fait que quelques-uns le pfacent parmi les hommes apostoliques. S'étant rendu ensuite à Lyon, il y fut élevé, vers 178, au siége épiscopal. En 202, il fut massacré, dit-ou, dans une émeute populaire. On estime son ouvrage initiulé Examen et réjutation de la prétendue science (fire year xei àvarporà n'el Authoriux postrus), mais qu'on cite communément sous le titre suivant : Sur les histoire. Il est dirigé contre les Gnostiques en général, et contre les Valentineins en particulier. Son mérite, comme ouvrage polémique, est bien moins grand que l'est l'attil qu'on en tire pour la connoissance de l'histoire eccléssiatique. Au reste, nous n'avons plus cet ouvrage et Breschius et Épiphane. La traduction latine est ancienne, mais barbare.

ATHENAGORAS, Athénien, d'abord philosophe platonicien, ensuite zélé chrétien. Il euscigna la philosophie à Alexandrie. Nous avons de lui deux ouvrages, l'un, tout philosophique, sur la résurrection des morts, l'autre initulé appegaia, c'est-à-dire ambassade (2), ou apologie des Chrétiens, préseutée,

<sup>(1)</sup> On nomma les adhérens de Tatien Encratistes, parce qu'ils observoient une certaine continence (de xperie, contenuir): car Tatien préchoit le celibat el l'abstinence du vin. Cette deraière circonstance fit donner à ses sectuteurs le nom d'Hydroparastates, les satellites de l'eau.

<sup>(2)</sup> Ou deprecauon; car te mot grec admet les denx significations.

entre les aunées 177 et 180, à Marc-Aurèle et Commode, Nous avons parlé plus haut de l'espèce de roman qu'on lui a faussement attribué (.). Athénagoras étoit un homme savant et une tête philosophique.

Sπ.-Τινίονπιε, d'abord païen ou peut-être juif, ensuite chrétien et évêque d'Antioche. Vers 181, il écrivit σερὶ τᾶτ τῶν χριστικῶν σίευσε, the lợi des Chrétiens, ouvrage adressé à son ami Autolycus, païen, et qui renferme un grand nombre de morcœux tirés des anciens philosophes et poètes. C'est là presque son seul mérite.

ST.-TITUS FLAVIUS CLEMENS, né à Athènes ou Alexandrie . mais surnommé d'Alexandrie, parce qu'il vécut dans cette ville, et y mourut vers 202; homme savant, qui, faisant abstraction de toutes les traditions judaïques, raisonne en philosophe sur les dogmes du christianisme, dont il voulut prouver l'excellence et l'accord avec la saine raison. Son style est obscur, confus et rempli de prétention. Ses principaux ouvrages sont : προτρεπτικός λέγος, ou exhortation aux païens pour embrasser le christianisme ; nassayayes, le précepteur , ouvrage de morale; στρώματα, ou mélanges (2). C'est par cet écrivain que quelques dogmes de la philosophie orientale out été connus aux Chrétiens. On peut aussi le regarder comme un des premiers chefs de la théologie ascétique. Dans ses stromata. St.-Clément parle d'une science secrète ( \( \gamma \vec{u} \sigma \sigma \) que J. C. n'auroit révelée qu'à trois parmi les apotres, à St.-Pierre, St.-Jacques et St.-Jean, Il la faisoit consister dans une interprétation philosophique des dogmes du christianisme, et dans des applications mystiques de beaucoup de passages que le commun des lecteurs entend d'après le sens littéral qu'ils présentent.

Méliton, évêque de Sardes en Lydie, vers 170. Eusèbe nous a conservé des fragmens d'une apologie qu'il écrivit en

<sup>(1)</sup> Foyez Vol. I, p. 182 (2).

<sup>(2)</sup> Proprement tapisseries.

faveur des Chrétiens, et qu'il adressa à l'empereur Marc-Aurèle. Il existe de cet évêque un catalogue des livres canoniques de l'Ancien-Testament. Origène l'a accusé d'avoir donné un corps à Dieu. En effet, parmi ses ouvrages perdus il y en avoit un qui étoit intitulé περί ἐντομαίτε δτῶ, du Dieu corporet; mais ces mois peuvent aussi se traduire du Dieu incarné.

HERMALS, qui vécut vers la fin du deuxième siècle, a laissé un petit ouvrage initiulé s'isavquès r'an l'égo quisos'que, ironie contre les philosophes paiens, dans laquelle il dévoile les contradictions dans lesquelles les philosophes étoient tombés en discutant l'origine des choses, la nature de l'ame et celle de Dieu.

Le second siècle après J. C. produisit aussi Aquila, Théobottos et Šysmaque, les traducteurs des livres de l'Ancien-Testament, dont nous avons parlé (i). On croit aussi que c'est vers la fin de ce siècle qu'un Chrétien, ou peut-être un Juif, a composé le Testament des douze patriarches, qui existe en manuscrit, et dont une traduction latine a été publiée.

## Troisième siècle.

Sextus Julius Africanus fut prétre à Nicopolis en Palestine, et auteur de divers ouvrages d'exégèse, et entre autres d'une Epitre à Aristide, dans laquelle il s'efforce d'expliquer et de lever la contradiction qui paroit régner entre Saint-Mathieu et St.-Luc dans le chapitre de la généalogie de J. C. Nous avons parlé plus haut (2) de ses ouvrages historiques.

H.

12

<sup>(1)</sup> Page 47 et suiv.

<sup>(2)</sup> Voyez Vol. I, p. 169 et 170. Nous avons aussi parlé, p. 215, de ses Cestes, ouvrage pour lequel nous l'avons placé parmi les tacincess de la cinquième période. En effet, il étoit beaucoup question dans ect ouvrage de l'art militaire; mais on n'y trouvoit pas moins de matériaux pour

Sr. Hirrol.ytt, disciple de St.-Ireńee, est regardé par les uns comme un Gaulois, par les autres comme un Arabe. Il ne règne pas moins d'incertitude sur la ville dont il étoit évêque, et qui est nommée Portus Romanus. Le Syncelle croit évêque, et qui est nommée Portus Romanus. Le Syncelle croit que c'étoit le port d'Ostie, près de Rome; d'autres, avec un peu plus de vraisemblance, supposent que c'étoit la ville d'Aden en Arabie. Il y a cu des critiques qui ont pensé que Saint-Hippolyte n'a pas été évêque, mais inapeteur (\*siréxors) de ce port. Il reste quelques ouvrages de ce saint, et entre autres un canon paschalis, ou cycle paschal de sept fois seize ans, qui commence à l'an 222. Il est gravé sur une statue de marbre, qu'on a trouvée, en 1551, à Rome. Elle se voit à la hibliothéque du Vatican.

Origène, que le grand nombre de ses ouvrages a fait surnommer Adamantinus ou χαλκέντερος (aux entrailles de bronze), naquit en 185, à Alexandrie, de parens chrétiens. Il fut l'élève de St.-Clément d'Alexandrie et d'Ammonius Saccas, chef de l'école éclectique. Bientôt il devint un des plus célèbres docteurs de l'Eglise. Son zèle, sa piété qui sut même exagérée, son érudition, les voyages qu'il fit, soit pour répandre le christianisme, soit pour rassembler des copies de la Bible, lui donnèrent une grande célébrité, Mammée, mère de l'empereur Alexandre Sévère, voulut le voir, et être instruite, par lui, dans les vérités de la religion chrétienne : elle n'embrassa pourtant pas la foi. Après avoir établi une célèbre école à Césarée, Origène eut à souffrir, tantôt par l'intelérance des théologiens de son temps, tantôt par la persécution qui, sous l'empereur Décius, éclata contre les Chrétiens. Il mourut en 254. Le plus grand mérite littéraire d'Origène est la publi-

Phistorre anturelle, l'agriculture, la géographie, l'histoire, la géomérie, la médecine, etc. En général cet ouvrage étoit un composé de toutes sortes de morceure, comme nos mélanges de littérature. Il parvil que Julius l'a nomme Cestes ou Ceinture brodée, en immaion de St.-élément d'Alxandrier d'Orighe qu'aivoien publié des Strémates ou Fapisseries. cation de ses Hexaples , dont nous avons parlé plus haut (1). Ce n'est pourtant pas ce travail , quelque mérice qu'il ait, qui fonda sa grande réputation : il l'acquit par ses 'Egnyatica', ou son commentaire sur tous les livres de la Bible, par son Apologie de la religion chrétienne, dirigée contre Celsus, philosophe épicurien, et par ses autres ouvrages, dont le nombre, en comptant toutes les homélies et lettres, se monta à six mille. La majeure partie en est perdue ou n'existe que dans des traductions latines. « Les Exégétiques d'Origène , dit un célèbre écrivain (2), lui ont donné la réputation du premier interprète exact des livres sacrés : cette réputation paroit exagérée : on peut dire, avec plus de vérité, que cet écrivain a donné une nouvelle nourriture au goût de son siècle, qui se plaisoit à trouver des allégories cachées dans le sens naturel qu'offroient les passages de la Bible. Aidé par son esprit subtil, il trouva partout des idées profondes, spirituelles, et qui pouvoient plaire à un Platonicien. Dans l'ouvrage contre Celsus, on trouve des argumens qui n'ont d'autre force que la chaleur avec laquelle l'auteur parle de la bonne cause. Cet ouvrage étoit donc plus propre à édifier des lecteurs pensant comme lui, qu'à convaincre des juges impartiaux. Les tentatives qu'il fait dans cet ouvrage, et plus encore dans celui qui traite des principes , περὶ ἀργών , ou des motifs de la foi . pour expliquer les dogmes du christianisme, montrent que, comme Platon, il étoit moins propre à la discussion sévère et à la subtilité de la dogmatique; que son génie le portoit plutôt à inventer de nouvelles hypothèses, à émettre des opinions nouvelles, et à embellir la doctrine du christianisme. Il ne faut done pas s'étonner si les ouvrages d'Origène ont été la matière de longs différends dans l'église catholique ». Ces différenda furent enfin terminés par la décision du concile de Constantinople, qui, en 553, déclara hérétiques quelques opinions d'Origène.

<sup>(1)</sup> Pag 37.

<sup>(2)</sup> Henke Gesch. der christl, Kirche, Band. I , S. 159.

On regarde Origène comme le précurseur de la théologie scholastique, dont les élémens se trouvent déjà dans les ourrages de Clément d'Alexandrie, mais ont été développés et réduits en système dans ceux d'Origène.

ANNOSIUS, d'Alexandrie, fit, vers 250, une Harmonie évangétique, que Victor de Capone, qui l'a traduite en latin, attribue à Tatien, ce qui est cause qu'elle est citée quelquefois sous le titre de Tatiani diatessaron. On la trouve dans le deuxième volume de la Biblioth. Patr. max. Luezd.

Sr. Gnécoras, nommé d'abord Tuéonors, et surnommé le Thaumaturez, naquit à Néo-Césarée dans le Pont, de parens païens: Origèue le convertit au christianisme. En 240, il fut consacré premier évêque de sa ville natale, où ses prédications et ses miracles répandirent; dit-on, la religion chrétienne. Il existe de lui ua Panégyrique d'Origène, παπη υρικέ νίχαρειίας, ου προτφανητικές, qu'il prouonça à Césarée en Palestine, βarès avoir été pendant plusieurs années le discipie de ce célèbre docteur, et au moment où il alloit retourner dans sa patrie, une lettre, nommée canonique, où Pon trouve da doctrine de la pénitence, et quelques autres ouvrages. Dans le nombre on trouve une Confession de foi ou Symbole, qui, dit-on, lui a été révélé par la Sainte-Vierge et par St-Jean.

DENYS, évêque d'Alexandrie, vers 248, mort en 265, a été disciple d'Origène, et un des pères de l'Église les plus respectables par ses talens, son érudition et ses verus chrétiennes. On l'a quelquefois nommé Deny-le-Grand. Il reste pud se son varages : une lettre à Novatianus, et una autre à Basilides, évêque de la Pentapole. La dernière jouit d'une grande autorité dans l'église, et est ordinairement citré sous le titre des Canons de Denys d'Alexandrie. Une prétendue réfutation des erreurs de Paul de Samosate qu'on lui attribue aussi, est supposée.

Ce Paul de Samosate, qui, en 260, fut nommé évêque d'Antioche, dignité à laquelle il réunit la charge civile de Ducenarius (1), a fait plus de bruit dans l'histoire de l'Eglise, qu'il n'est important dans celle de la littérature. Il nia la divinité de Jésus-Christ, qu'il attaqua dans un ouvrage intitulé set six Questions, le même aquel Denys d'Alexandrie doit avoir répondu. Indépendamment de cet opuscule, il reste de lui quelques fragmens. Les écrivains orthodoxes l'accusent d'avoir eu heacoup d'orqueil et déployé un grand faste.

ARCHEAÜR , évêque de Carries en Mésopotamie , eut , en 278, une dispute publique arec Manès , fameux chef de la secte des Manichéens. Le récit ou les actes de ce colloque, rédigés originairement en syriaque, ont été traduits en grec. On doute cependant de l'authenticité de cet ouvrâge.

On joint à l'ouvrage d'Archelaüs le récit de la dispute qu'eut avec Manès un certain Diodore ou Tryphon.

Sr.-Lueuss, prêtre d'Antioche, fit, vers la fiu du troisème siècle, une nouvelle récension ou édition du texte vulgaire des Septante. Elle est connue sous le nom de texte de Lueien ou vulgaire, xami: cette dernière dénomination lui a été donnée, tant parce que la Vulgate étoit effectivement la base de cette édition, que pour la distinguer de l'édition d'Origène. Quelques auteurs ont même prétendu que Lucien fit lui-même une nouvelle version grecque de l'Ancien-Testament. Il étoit, comme le célèbre sophiste, natif de Samosate : en 311, il fut martyrisé.

HESYCHUS d'Alexandrie, évêque égyptien, contemporain de Lucien, s'occupa aussi d'une édition ou récension des Septante. Quelques auteurs soupçonnent qu'il est aussi l'auteur du glossaire dont nous avons parlé plus haut (1).

<sup>(1)</sup> Auxandess, ainsi nommé parce que ses appointemens étoient de 200 sesterces.

<sup>(2)</sup> Voyez Vol. 1, p. 255.

Sr.-Mérnonus, éréque d'Olympe en Lycie ou de Patara, ensoite de Tyr, où il fut décapité en 511. La plupart de ses ouvrages sont perdus; les fragmens qu'on en trouve dans Photius en font regretter la perte. Il existe de Méthodius un dialogue intitulé le Banquet des dix Vierges, ou dialogue sur la chasteté, περὶ πις κλη λιομμένει περενείων καὶ ἀγρείως. Il est dirigé contre Porphyre, et plein d'interprétations allégoriques de la Bible.

Contemporain de St. - Méthodius., Sr. - Pammile, martyrisé en 309, écrivit, pendant qu'il étoit en prison, une Apologie d'Origène; en cinq livres. Le sisème y a été a'outé dans la suite par Easèhe de Césarée, son ami, il n'en existe que le premier livge, et seulement dans la traduction latine de Rufin, St.-Pamphile et Eusèhe ont encore le mérite d'avoir répandu parmi les Chrétiens beaucoup de cepsies de la traduction des Septante, revues et corrigées de leurs mains. Ces révisions ont été, depuis cette époque, celles dont se servirent les églises de la Syrie, de la Palestine et de l'Égypte.

# Quatrième siècle.

Nons plaçons en tête des écrivains sacrés du quatrième siècle le prince par l'equel la religion chrétienne a été déclarée religion de l'état. CONSTANTIA LE-GRAND naquit en 274; en 366; il succèda à son père Constance Chlore; en 312, après sa victoire sur Maxence, il professa publiquement le christianisme; il ne se fit pourtant haptiser qu'en 357, peu de jours avant sa mort. On a conservé plusjeurs lettres de cet empereur, que l'église d'Orient a placé parmi les saints; mais le plus fameux écrit qu'on lui attribue ext la donation de la ville de Rome, de l'Italie et de tout l'Occident, faite au pape Silvestre. On a prétendu qu'elle fut originairement écrite en latin; le premier auteur qui en ait fait mention est Émée de

Paris, qui écrivit en 854. Théodore Baleamon, qui vécut dans le douzième siècle, et le célèbre jurisconsulte Constantin Harmenopulus, dans le quatorzième siècle, la traduisirent en grec. Dans des siècles d'ignorance et de barbarie, on a pu se prévaloir d'une pièce aussi absurde que cette prétendue donation; mais, dès la remissance des lettres, Laurent Fella en prouva victoricusement la fauscét; le célèbre Énée Sylvius, et d'autres écrivains de l'Église, la reconnaurent, et aujourd'hui il n'y a pas un homme sensé et instruit qui voulât soutenir Paulmenicié de cette pièce.

Le martyrologe place au commencement du quatrième siècle Sr.-Donornés, évêque de Tyr, qui souffirit le martyre sous Jolien. Il existe sous son nom, mais en latin seulement, un abregé de la vie et de la mort des prophètes, des apôtres et des disciples de J. C., et en gree un fragment de cet ourseg qui traite des soisante - dix disciples. L'ouvrage latin et le fragment gree paroissent supposés. On les croit d'un certain Procorse, qui a vécu vers 525.

Peu d'hommes ont autant fait parler d'eux qu'Antru. Ce prêtre d'Alexandrie tomba dans une hérésie qui a déchiré l'Eglise pendant plusieurs siècles, et qui a été condammée au premier concile de Nicée. Il mourut en 337. Arius fut un homme savant et de bonnes mœurs; la haine des prêtres catholiques lui a imputé des vices auxquels il fut étranger. Son principal ouvrage, Thalia, Sáhsua, le Banquet, est perdu, aux fragmens près, qui ont été conservés par les écrivains catholiques, qui Tont réfuté.

ALEXANDE fut nommé patriarche d'Alexandrie vers 522. El est devenu célibre par ses disputes avec Arius , prêtré de son diocèse. Il existe deux lettres qu'il a écrites à ce sujet : l'une adressée à Alexandre , patriarche de Byzance ; l'autre à tous les éviques de la chrétienté.

Eusère, évêque de Béryte en Syrie, et ensuite de Nico-

médie, fut l'ami d'Arius, et le principal chef de ses adhérens. Théodoret nous a conservé une de ses lettres qui traite d'Arius et de ses dogmes.

Nous avons parlé plus haut de l'histoire ecclésiastique d'Eusére, évêque de Césarée (1). Le même écrivain a laissé un autre ouvrage très-important, qui est intitulé Ευαγγελικής άποδε From φοσπαρασκευή, Préparation évangélique, en quinze liyres. C'est un recueil de divers extraits d'ouvrages d'auteurs profanes, en partie perdus, qui doivent préparer l'ame à recevoir la démonstration de la foi chrétienne. Cette démonstration est contenue dans un second ouvrage d'Eusèbe Euαγγελική ἀπόδειζις, Démonstration évangélique. Il y prouve que Jésus-Christ est le Messie. Ce traité avoit vingt livres ; mais il ne nous en reste que les dix premiers. Le troisième ouvrage d'Eusèbe est dirigé contre Hiéroclès, gouverneur de la Bithynie, qui non seulement étoit un des plus zélés persécuteurs des Chrétiens, mais avoit aussi publié nn ouvrage intitule λόγοι φιλαλήβεις προς τως χρισιανώς, Paroles de vérité adressées aux Chrétiens , dans lequel il avoit comparé J. C. à Apollonius de Tyane. Enfin Eusèbe écrivit aussi des commentaires sur divers livres de la Bible.

Sr-Pierre, nommé patriarche d'Alexandrie en 300, souffrit le martyre en 311. Il composa un ouvrage sur la pénitence, dont il reste quinze canons. On lui attribue aussi un ouvrage sur le Pascha.

Sr.-Eusrarur, de Side en Pamplytie, évêque de Berrhoé en Syrie (aujourd'hui Alep), et d'Antioche, fut, au concile de Nicée, un des plus zélés adversaires des Ariens. Desitué de son évéché par suite des calomnies de ses ennemis, il uourut dans l'exil en Thrace, veis 360. Il existe de lui un commentaire sur l'auvre des sis jours, sous le titre d'éréjunya,

<sup>(1)</sup> Voyez Vol. I , p. 170.

et une dissertation sur la Pythonisse, κατά 'Ωριγένους διαγνωςικός είς το 'ηις έγγαςριμύ Σου Βεώρημα.

SAINT-ATHANASE, né vers 296 à Alexandrie, fut nommé, en 326, évêque de cette ville, après s'être distingué, par son zèle orthodoxe, au coneile de Nicée. Depuis ce temps, la haine des Ariens le poursuivit. Accusé par l'esprit de parti de tous les crimes qu'un homme puisse commettre, et, d'un autre eôté, trop exalté par les catholiques, il fut tour à tour coudamné ou acquitté dans une suite de coneiles , destitué à plusieurs reprises , exilé à Trèves par l'empereur Constantin, et rétabli. Il mourut dans son siège en 373. Saiut-Athanase a composè un grand nombre d'ouvrages sur l'incarnation du Verbe, sur la Trinité, une histoire des Ariens, des commentaires sur la Bible. Rien de plus fameux que le Symbole ou la Confession de foi qu'on lui attribue; il est écrit en latin, et est nommé quelquesois le Symbolum quicumque d'après le mot initial. On est d'accord aujourd'hui qu'il n'est pas de Saint-Athanase; cependant il est un des trois symboles (1) que la plupart des églises chrétiennes, l'église catholique, cellc de l'Orient et les Protestans admettent. Au reste, il existe véritablement une Confession de foi de Saint-Athanase. On la tronve dans le premier volume de ses œuvres, dont l'édition la plus complète est celle de Montfaucon qui parut à Paris en 1698, en 3 vol. in-fol:, et a été réimprimée à Padoue en 1777. Il est difficile de porter un jugement sur le mérite de Saint-Athanase, sans déplaire à un parti. Cet évêque fut, sans contredit, un des plus illustres peres de l'Église; ses talens et son caractère lui assignent un des premiers rangs; mais si les Catholiques le célèbrent comme un des plus fermes défenseurs et des plus dignes confesseurs de la foi orthodoxe, les Ariens et les Païens l'ont peint comme un homme inquiet

<sup>(1)</sup> Les deux autres sont celui qu'on a attribué aux Apôtres, et celui du concile de Nicée.

et dangereux, qui s'est attiré par son imprudence toutes les persecutions qu'il a éprouvées. Le fameux Unitaire Whiston est celui qui a attaqué avec le plus de chaleur, et même avec une espèce de fuçeur, le caractère moral et la réputation littéraire de ce sant prélat. Saint-Athanase ne manqua cèrtainement ni d'une éloquence vraie et énergique, ni d'une graude vivacité d'esprit; mais ses ouvrages montrent peutêtre de jugement, d'érudition et de modération.

Théodobr. évêque d'Héraclée en Thrace, déposé en 347 comme semi-arien, a écrit des commentaires sur la Biblo dont il ne reste que celui qu'il avoit fait sur les psaumes.

Erskur, évêque d'Emèse en Phénicie, mort en 360, semi-arien, a laissé un ouvrage contre les Juis qui n'existe qu'en manuscrit, et diverses homélies qui ont été imprimées en latin seulement, mais dont on conteste l'authenticité. Saint-Jérôme dit que les ouvrages de cet évêque étoient innombrables.

SERAPION, évêque de Thmuit en Egypte, auteur d'un ouvrage dirigé contre les Manichéens.

Saix-Crittie de Jirusalem, né vers 315, fut nommé patriarche de cette ville en 350. Des différends qu'il eut avec Acacins, évêque de Césarée, sur les prérogatives de son siége, excitèrent un scandale dans l'Église. Déposé à plusieurs reprises, il fut enfin rétabli par le premier poncile de Constantinople en 381. Il mourut cinq aunées après. Nous avons de cet évêque divers ouvrages, tels que des Catécheses, un des plus anciens abrégés de la doctrine chrétienne. Il a traduit en gree le supplément de l'histoire ecclésiastique d'Eusèhe, par Rufin (1). Saint-Cyrille manquoit d'érudition et de jugement; son style est facile.

LUCIFER, évêque de Cagliari, mort après 371, a écrit en latin divers traités de théologie, qui existent en grec dans une traduction faite ou soignée par Saint-Athanase.

<sup>(</sup>t) Voyez Vol. I, p. 170.

Saix-Ermañs ou Effrem, surnommé le Syrien, étoit né à Nisibe, embrassa le christianisme et la vie monacale, et mourut en 575 ou 578. Il a écrit dans la langue de son pays un grand nombre d'ouvrages en prose et ên vers, des commentaires sur la Eible, des homélies, ctc. On prétend qu'il a fait jusqu'à trois millions de vers, et plus de mille discours. Quelques-uns de ses ouvrages existent encore en syriaque, d'autres me nons sont parrenus que dans des traductions greeques, arsebs, ou latitos. Son style estsimple et touchant.

Aertus, Calé - Syrien, fat d'abord orfivre, ou, selon d'autres, chaudromier, et ensuite médecin. Lorsque les disputes sur la nature divine de Jésus - Christ troublèrent l'Église, il se jeta dans la théologie, pour pouvoir juger du différent. En 350, il fut nommé dierer, et vécut à Autoche et à Alexandrie. Il devint le chef des Ariens, qui dès-lors furent nommés Anoméens, parce que, le premier, il avoit dit ouvertement que le fils est airjusses (mon semblable) su père. Il mourut vers 375. Actius a composé trois cents ouvrages de théologie; il n'en reste qu'un seul renfermant quarante-sept argumens contre les Catholiques.

Son disciple Eursoux, de Diacora on Cappadoce, fut nommé, en 360, évêque de Cyzique. D'après lui, les Ariens furent aussi nommés Eunoméens. Il fut plusieurs fois destitué et exilé, et mourut en 396. Deux de ses ouvrages nous restent; sa Profession de foi, ( (xizoes: aisses) et son Apologie ( à annopatios) qui a été réfutée par Saint-Basile-le-Grand

MILITUE, Arménien de naissance, fut d'abord évêque de Sebaste: l'orsqu'en 361 l'empereur Constance convoqua un concile à Antioche pour y mettre fin au schisme entre les Catholiques et les Ariens, les deux partis se réunirent pour nommer Meletius évêque d'Antioche, parce qu'on lui croyoit un caractère conciliant; mais, dans le premier sermon qu'il prononce dans son diocèse, en présence de l'empereur, il se déclara pour la Trinité; ce qui le fit destiuer. Il mourtat en 381. Nous possédons le sermon qui avoit excité ce grand scandale à Antioche.

Apollinaire l'ancien d'Alexandric , professa la rhétorique ou grammaire à Beryte et à Laodicce, et fut ensuite prêtre dans cette dernière ville. Son fils Apollinaire le jeune, né à Laodicée, grammairien, poète, philosophe célèbre, fut nommé, en 362, évêque de sa ville natale, et devint le chef d'une nouvelle hérésie dont les adhérens furent nommés, d'après lui, Apollinaristes, et qui fut condamnée au concile de Constantinople. Le père et le fils furent liés d'amitié avec Libanius; mais en même temps de zélés Chrétiens. Lorsque Julien défendit aux Chrétiens de faire lire dans leurs écoles les ouvrages des Païens, les deux Apollinaires les remplacèreut par divers livres élémentaires en prose et en vers de leur composition Ils travaillèrent en commun à ces ouvrages; , ou au moins on ne sait lesquels étoient du père , lesquels du fils. Du grand nombre de leurs écrits, il ne nous reste qu'une métaphrase des psaumes en vers hexamètres : une tragédie, Χριστός πάσχων, le Christ souffrant, que quelques auteurs leur attribuent est peut-être de Grégoire de Nazianze.

Tire, évêque de Bostres en Arabie, a écrit un ouvrage contre les Manichéens, co quatre livres, dont les deux premiers sealement ont été publiés en latin. Il existe d'autres ouvrages de ce prélat.

Sainx-Gráconz de Nazianze, né en 350 à Arianze, près Nazianze en Cappadoce, oi son père étoit évêque. Il fit ses études à Césarée en Palestine, à Alexandrie et à Athènes, où il se lia d'amitié avec Saint-Basile-le Grand, et avec Julien qui fut par la suite empereur. Théodose-le-Grand le nomma évêque de Constantinople; mais, en 381, il rentra dans la vie privée, et mourut en 391. Son zèle contre les hérétiques lui a fait donner le surnom du théologien. Il fut un grand orateur, il nous reste de lui beaucoup de discours, divers

traités, environ deux cent cinquaute lettres. On le regarde comme le principal poéte chrétien gree ; le nombre de ses poésies passe trois cents.

CÉSABUS, frère de Grégoire de Nazianze, fut médecin de la maison impériale. Il a laissé un ouvrage de théologie sous le titre de Questions ou Chapitres ecclesiastiques (1). Des deux cent vingt chapitres de cet ouvrage, il en reste cent quatre-vingt-quiuse.

SAINT - BASILE - LE- GRAND, né vers 316 à Néocèsarée en Cappadoce, étudia à Antioche sous Libanius, et à Athènes avec Julien et Grégoire de Nazianze, sous Himerius. En 370 il fut évêque de sa ville natale, et mourut en 379. Il fut un des grands promoteurs de la vie monastique, et des exercices ascétiques. L'église d'Orient qui lui a donné l'épithète de Grand, le révère comme un de ses premiers docteurs. et les nombreux moines de cette église qui n'admet d'autres règles que celles qu'il a prescrites, le regardent comme leur patron, quoiqu'il n'ait pas, à proprement parler, fondé un ordre particulier. On estime comme son chef-d'œuvre son Hexaemeron, ou plutôt ses neuf homélies sur les dix journées de la création, εἰς τὰν έξανμερον. Il reste de Basile un plus grand nombre d'autres homélies, des lettres qu'on estime beaucoup. Parmi ces ouvrages nous remarquons son discours adressé aux jeunes gens sur la manière de lire avec fruit les ouvrages des Grecs, Tros Tous veus, omas av ex Exampirar acencieto λόγων.

Saint-Basile fut un des plus beaux génies que l'Église ait produits; érudition, éloquence, imagination brillante, un style pur et élégant, telles sont les qualités qui earactérisent ses ouvrages. On peut regretter que son penchant pour la vie monacale ait quelquefois obscurei son jugement et l'ait fait tomber dans toutes sortes de superstitious.

<sup>(1)</sup> Voyez aussi Vol. I, p. 301,

SAINT-ETITANE, d'Eleutheropolis en Palestine, fut évêque de Constance en Chypre, en 367, et mourut en 403, âgé de cent ans, en odeur de sainteté. Il n'étoit ni savant, ni judicieux, ni exempt de passions; mais à défaut d'autres sources, ses écrits sont intéressans pour l'histoire ceclésiastique. Ils sont initulés 'Apzeparie, l'Ancre, ou exposé de la foi catholique; Ilsasépus, botte à remèdes, l'ouvrage le plus détaillé sur les hérésies de l'ancienne église: on y trouve les opinions de quatra-vingts sectes ou classes d'hérétiques, dont vingt sont autérieures à la naissance de J. C. Il en fit luiméme un darbeig, épassancieurs.

GÉLASE, dit l'ancien, évêque de Cesarée en Palestine, vers 367, neveu de St.-Cyrille de Jérusalem, a écrit une exposition du symbole (μαδήματος) dont il reste des fragmens.

Saist-Amellioque, nó en Cappadoce, fut érêque d'Iconium en 374, et montra un grand zèle contre les hérétiques qu'il fit condamner par plusieurs conciles. Presque tous ses ouvrages se sont perfus. Ceux que Combelis publia en 1634 sous son nom, sont attribués par les critiques à un autre Amphiloque qui a été érêque de Cyzique dans le neurième siècle.

Dinwis, d'Alexandrie, fut aveugle des l'âge de quaire aus. Malgré cet accident, il fit de grands progrès dans toutes les sciences sacrées et profanes, et remplit, à Alexandrie, pendant soixante ans, les fonctions de catéchète, c'est-à-dire de professeur de théologie. Il mouret en 396. Nous possédons son ouvrage, dit le Saint-Esprit, mais seulement dans une traduction latine, faite par Saint-Jérôme. Il reste aussi un fragment gree de son traité contre les Manichéens, Didyme fut un des hommes les plus savans de son si cle : avec lui expira la gloire de l'école d'Alexandrie. Saint-Cyrille, mort en 444, fut le dernier savant que nous

trouvons à Alexandrie. Cette école avoit fleuri pendant trois siècles (1).

SAINT-MACAIRE, surnommé le Grand, ou l'Ancien, Egyptien, vécut soixante aus dans le désert, où il mourut en 391. Il Criste de ce célèbre Saint cinquante homelies, et sept opuscules ascétiques.

Saint-Macaire le jeune, d'Alexandrie, fut abbé de Nitrie, et mourut vers 394, âgé de cent ans. On a de lui une Règle monastique en trente chapitres.

Sairs-Gnisoura de Nysse, frère puiné de Saint-Basile, fut nommé en 372 évêque de Nysse en Cappadoce. Il eut pent-être autant de talens et plus d'éradition que ses frères, mais moins d'ambition, et plus de penchant pour le repos et les études. On remarque qu'il étoit marie, mais que cependant il donna de grands éloges au célibat. Les ouvrages qu'il a laisés sont nonbreux; on estime surtout celui que st dirigé contre Eunomius (2), xard Europis 1/201 d'étripis-1726. Il est'distribué en douze livres. Nous remarquons encore son ouvrage sur la virginité, et sa célèbre lettre sur les pelerinages qu'il désapprouva comme n'étant pas d'institution diviue et comme dangereux pour les bonnes mœurs.

Diononz ou Tutononz, évêque de Tarse en 378, mort en 398, avoit écrit un grand nombre d'ouvrages, dont il ne reste que des fraguens; c'étoient des commentaires de la Bible, des traités contre diverses hérésies, sur la providence, sur la résurrection. Les Nestoriens ont fait traduire en syrien, en arménien et en persan quelques ouvrages de Diodore, et l'on croit qu'il s'en est conservé quelques-uurs dans l'un ou

Voyez J. G. Michaelis exercit. hist. de schole Alexandrinas erigine et progressu, dans le troisième volume des Symbols literar. Bremens.

<sup>(2)</sup> Voyez ci-dessus, p. 187.

l'autre de ces idiomes; mais l'estime que les schismatiques avoient pour ces ouvrages, fut probablement cause que les orthodoxes les négligèrent.

Timoruée, patriarche d'Alexandrie vers 380, a écrit une Vie des Saints qui est perdue; il reste de cet écrivain des réponses canoniques sur lesquels Théodore Balsamon a fait des commentaires, et quelques Vies de Saints détachées.

Evagaus du Pont (1), diacre de Constantinople, vers 380, écrivit un ouvrage intitulé le Moine ou la Vie pratique, μυναχός η περὶ πεακτικής, et quelques autres qui sont perdus.

Jrax de Jérusalem, successeur de Saint-Cyrille dans cet évèché, en 386, mort en 416, fut un zélé partisan d'Origine. Il n'existe rien de ses ouvrages; ceux que Pierre Wastel a publisé en latin à Bruxelles en 16/3 sous le nom de Joannis Nepotis Sylvani, Hieros. cpisc. opera, ne sont pas de lui, mais de divers autres écrivains, la plupart anonymes.

Théorinix, nommé patriarche d'Alexandrie, lors de la mort de la mort de la misticax et limothée en 385, étoit un horime savant, mais avide, embiticax et intrigant. Il joua un rôle méprisable dans l'histoire de l'Eglise du quatrième siècle, et fut un des persécurs de Jean Chrysostome. Il reste de lui quelques ouvrages peu estimés. Par ordre de l'empereur, il calcula un cycle pascal pour 418 années commouçant en 380. Il servit de Jase à celui que Denis-le-Petit fit dans le sixieme siècle.

Philon surnommé Carpatinits, et qu'on auroitedu nommer Carpasius, parce qu'il fut évêque de Carpasie en Chypre, à la fin du quatrième siècle et au commencement du cinquième. Il a laissé un commentaire sur le cantique de Salomon.

<sup>(1)</sup> Il ne faut pas le confondre ayec l'historien Evagrian; coyez Vol. I, p. 291-

SAINT-JEAN CHRYSOSTOME, né. en 354, à Antioche en Colé-Syrie, de parens païens, fut le disciple de Libanius, embrassa le christianisme, et fut nommé en 398 évêque de Constantinople. La hardiesse avec laquelle il prêcha contre les vices des grands, lui attira leur haine. Il fut plusieurs fois destitué et rappelé, et mourut enfin en exil en 407. Son éloquence lui fit donner le surnom de Chrysostome ou Bouche - d'or : en effet, aucun orateur chrétien des premiers siècles ne lui est comparable. Il reste de Jean Chrysostome plus de quatorze cents ouvrages, en comptant ses lettres; il est vrai qu'une partie est supposée. Les principaux de ces ouvrages sont un traité de la prêtrise, mepl iepartiens, en six livres; vingt - un discours prononcés dans Antioche à l'occasion de troubles dans lesquels les statues de Théodose et de Placilla avoient été brisées ; une centaine d'homélies sur des passages bibliques, surtout sur les livres du Nouveau-Testament, On y reconnoît son zele pour la vertu. En d'autres ouvrages on voit percer avec trop de passion sa haine pour les Juifs et les Ariens; souvent il prêche une dévotion mystique et tombe dans les défauts des sophistes de son temps au-dessus desquels il s'élève ordinairement. Son caractère fut très-estimable; ses défauts furent ceux d'un homme de bien, attachant une trop haute importance à la diguité de sou état. Sa trop grande franchise à laquelle toute considération personnelle étoit étrangère : sa sévérité et son intolérance envers ceux qui n'étoient pas de son opinion , provenoient d'un excellent fonds, mais lui firent commettre des fautes qui empoisonnèrent ses jours.

Saint-Astère, évêque d'Amasée dans le Pont, vers la fin du quatrième siècle, se distingua par son éloquence. Il reste quelques-unes de ses homélies.

SOPREONIUS, de la fin du quatrième siècle, auteur de la traduction grecque du catalogue des œuvres de SL-Jérôme. Tous ses autres ouvrages ont péri.

II.

Il esiste deux dialogues, l'un sur la Trinité, l'autre sous le titre de Φιλοπονία, d'un théologien grec, nommé Jinòna, qui paroit xoir été prêtre à Jérusalem, et avoir vées rela fin du quatrième siècle, peut-être sculement au cinquième qui sixème,

### Cinquième siècle.

Tribononi de Mopueste naquit à Antioche, fut érêque de Mopueste cu Cilicie vers 39\(^4\), et mourut en 42\(^4\). Il fut l'ami intime de Jean Chrysostome : c'étiot un prélat savant et éclairé; mais comme il expliqua historiquement les prophéties de l'Ancien-Testament, en \(^4\)opposant sux réverice des allégoristes, et qu'il penclioit vers les opinions de Nestorius , il excita un violent orage. Cependant l'Église au, l'excommunia pas, et ce ne fut que plus de ceux vingt ans, siprés sa mort que le second concile de Constantinople. Condamna ses héréies, Il lexits peu de fragmens de ses écrits; nous n'avons en entier que sa Confession de foi et sa Liturgie. Les ouvrages de Théodore ont été traduits dans les lapques d'ientales; ils jouiseut d'une grande considération parmi les Nestoriens ; qui appollent cet évêque par excellence l'Excépte.

Nous rappelons encore ici Nonnus de Panoples, qui a vécu au commencement de ce siècle (1), à cause de sa paraphrase en vers de l'Evangile selon Saint-Matthieu.

Manc, surnommé l'Asoère, vécut dans les déserts de Bitrie, au commençement du cinquieme siècle. Il a laisséun grand nombre d'ouvrages: sur le Paradis et la loi spirituelle; de ceux qui croient se sauver par les œuvres de la pénitence, etc.

40.

<sup>(1)</sup> Voyez vol. I, p. 241.

PALLARIS de In Galatie, né en 367, vicut pendant quelque temps dans les déserts de la fittie, et fut en 400 nommé révque d'Hélénopolis en Bithynie, et ensuite d'Appona en Galatie. Il fut l'ami de Saint-Jean Chrysostome. Vers 420, il publia dans un style simple une histoire des solitaires, conaue sous la déponimation d'histoire Laussay chambéllan (præfectus cubiculi) de l'empereur. Cependant Vossius (1) croit que l'histoire Laussay es compose de deux ouvrages différens, de celui de Pallade et de celui d'Hinacture de Chypre, que Saint-Jean Chrysostome avoit nommé en 400 cycque d'Ephèse. Cet Héraelide a écrit une Vie des Saint-Peres, qui portoit aussi le titre de Paradis; c'est sous ce titre et sous le nour d'Hinacture de l'avoit été donné à Paris la première édition de l'histoire Laussague, en 1564.

Sous le nom de Pallade on a aussi publié un diadegue historique sur la vie et les mourse de Saint-Jean Chrysostome, d'along se isopaise rapi fine sui rontrities 7 à l'adriv Entre d'ar Kongartrantières 7 à Xpurecéux ; mais Pabricites (2) l'attribue à un autre Pallade un peu plus ancien que le nûtre.

Polyer, le disciple et le compagnon de voyage de Saint-Epiphane, a cerit la vie de son maître. En 403 , il fut nommé évêque de Rhinocorure en Egypte:

Synésius de Cyrène, disciple de la célèbre Hypatie (3), se distingua par son éloquence; ses talens poétiques et ses connoissances philosophiques. Théophile, archeréque d'Alexandrie, le convertit au christianisme, et l'ordonna, en 410, évêque de Ptolémais dans la Pentapole d'Afrique, Synésius

<sup>(1)</sup> De hist. gr. 11, 19.

<sup>(2)</sup> Bibl. gr., Vol. IX, p. 8 de l'anc. éd. (Vol. X, p. 98 de celle de Harles).

<sup>(3)</sup> Voyez Vol. 1, p. 296.

ne répudia pas pour cela sa femme, mais il s'acquitta avec sèle des fonctions de ses chargès et fut un moraliste sévère. Les discours qui nous restent de cet évêque, prouvent que ses contemporains ont eu raison d'estimer son éloquence; On fait aussi cas de ses dix hymnes et de ses lettres, dont 106 nous restent. Synésius étoit un homme d'un caractère indépendant et élevé au-dessus des préjugés de son siècle (1).

Sévésus», évêque de Gabales en Syrie, fut un des plus desibres prédicateurs de son temps. Jean Chrysostome lui confia son troupeau pendant un voyage qu'il fit en Asie: à son retour à Constantinople, il éclate entre les deux prélats une haine qui causa beaucoup de seândale dans l'église. Il nous reste de Sévérien quelques homélies qui prouvent que son talent étoit bien inférieur à celui de Saint-Jean Chrysostome.

Jasz Cassianus, fondateur de l'abbaye de Saint-Victor à Marseille, où il mourut vers 444, n'est pas un écrivain grec: Ses ourrages latins ont été imprimés. Nous faisons mention de ce prélat, parce qu'il exisie un aucien abrégé grec de son ouvrage sur l'institution des couvens; abrégé dont Photius a donné un extrait. Au reste, Cassianus a été, dans sa jeunesse, l'auteur de l'hérésie qu'on nomme semipélagianisme; erreur à laquelle il paroit avoir renoncé à l'époque où il écrivit ses derniers ouvrages.

Victor, prêtre d'Antioche, au commencement du cinquième siècle, a laissé un commentaire sur Saint-Marc, qui n'a été publié que dans une traduction latine.

Polychaonius, frère de Théodore de Mopsueste, naquit à Antioche, et fut évêque d'Apamée au commencement du

<sup>(1)</sup> Nous avons parlé plus haut, vol. I, p. 302, de ses ouvrages philosophiques.

SIÈCLE V. sinquième siècle. Il reste des fragmens de ses commentaires sur plusieurs parties de la Bible.

SAINT-HÉSYCHIUS, prêtre de Jérusalem, mort en 428, a laissé un commentaire sur les douze petits prophètes et sur Isaïe, intitule xequina, chapitres . (1).

SAINT-CYRILLE d'Alexandrie, successeur de Théophile au siège d'Alexandrie, en 403, mourut en 444. Le zèle avec lequel il soutint la doctrine orthodoxe, a engagé l'Église à le placer au nombre des Saints. Mais cette vertu, si elle ne fut pas plutôt produite par la passion, a été déparée par de grands vices. St.-Cyrille fut un homme ambitieux et haineux, un prélat fanatique et impérieux, un citoyen factieux, qui a souillé ses mains du sang de ses concitovens, et autorisé par son exemple la révolte contre l'autorité légitime. Il existe un grand nombre d'ouvrages de ce prélat, tels que des commentaires sur la Bible, des homélies, des lettres. Ils forment 7 vol. in-foldans l'édition de Jean Aubert, Paris 1638. On regarde comme le meilleur sa Défense de la religion chrétienne contre Julien , en dix livres.

NESTORIUS, de Germanicium en Syrie, nommé en 428 patriarche de Constantinople, fut destitué par le concile d'Ephèse et exilé en Egypte où il mourut. Ses opinions sur la double personne de J. C. ont excité des troubles famcux, et produit un schisme qui dure encore. Par ordre de l'empereur Théodose le jeune, tous les écrits de cet hérésiarque furent recherchés et détruits; cet ordre est cause qu'il en a été conservé très-peu. Ce sont des homélies et des lettres.

JEAN, nommé en 427 patriarche d'Antioche, s'opposa de toutes ses forces aux tentatives du parti orthodoxe pour faire

<sup>(1)</sup> Il regne quelque incertitude sur les divers Hesychius. Cave regarde l'auteur des Kepalaus comme identique avec Hesychius, évêque de Jérusalem , du septième siècle. Nous avons suivi Saxius et Fabricius,

condamner Nestorius, et refusa de reconnoître le concile d'Ephèse. Ce ne fut pas qu'il appronvat l'hérésie dorit Nestorius ctoit accuse; mais il étoit d'avis qu'il falloit s'en tenir au symbole de Nicée, sans introduire dans le dogme des subtilités qui pourroient donner lieu à de nouvelles discussions. Il crut d'aillears (et en ceci beancoup d'écrivains modernes out été de son avis ) que les opinions de Nestorius n'étoient pas vraiment hérétiques, mais que toute la querelle entre lui et Saint-Cyrille provenoit d'un malentendu anguel il ne falloit pas donner de suite (1). Etant arrivé avec les évêques de l'Orient au concile d'Enhèse, et avant trouvé que Saint-Cyrille avoit fait condamner Nestorius d'une manière tumultueuse, il tint un autre concile dans lequel il excommunia ce prélat fougueux. Cependant il se réconcilia ensuite avec lui , et condamna l'hérèsie de Nestorius dans le sens que le concile d'Ephèse lui avoit donné.

Acacurs avoit été nommé, dès 578, évêque de Berrhoé. Il se distingua , lors des différends entre Cyrille et Nestonius, par son impartialité. Il d'clara qu'il ne s'agissoit que d'une guerre de mots. Après le concile d'Ephèse il conseilla à l'empereur de confirmer la condamantion de Nestorius, prononcée par le concile, aussi hien que celle de Saint-Cyrille prononcée par Jean d'Antioche. Cette mesure auroit peut-être préserré l'Égies d'un schisme; l'empereur sairit d'abord le conseil d'Acacius, mais il n'eut pas la fermeté de soutenir l'ordre qu'il avoit donné aux deux prélats de qu'ilter leurs sièges. Il reste trois lettres d'Acacius,

(1) En effet, Neutorius à déclaré platieurs fois qu'il ne répetoi pabalonamen l'expression de mêre de Dieu (1987-841); pinais qu'il cropoit qu'on pouvoit s'en abstenir, parce qu'elle paroissoit favoriser l'opinfion de cera qui selmettoient la confision de seur autores; que l'expression gènere de l'homme pouvoit conduire à une autre reruer; tundis que efficie qu'il proposoit, de mêre du Chrat (Xperevixel), a "avoit aucan de ces deux inconvéniens, pausque le Christ detta sausi hien Dieu qu'homme. Mair, dans tonte cette discussion, ou éconta de part et d'autre beaucoup moissa la anier raison que les passious.

Un autre Acarus, évêque de Melitèrie en Arménie, fut au concile d'Ephèse un des plus fougneux adversaires de Nestorius, contre lequel il prononça un sertiton qui existe encore.

MERNON, érêque d'Ephèse, un des adversaires de Nestorius, et défenseur de Saint-Cyrille au conoile d'Ephès-On a de lui une lettre dans laquelle il rend compte au clergé de Constantinople des persécutions que lui et le concile éprouvoient de la part des Nestoriens.

Dans le recueil publié en 1682 à Louvain, par Christian Lupus (Wolf), sous le titre de Variorum Patrum Epistolæ ad concilium Ephes. ex ms. cod. Cassinensis biblioth. desumptæ, on trouve en latin seulement des lettres de divers prélats de l'église grecque, qui ont vécu du temps du concile d'Ephèse. Il y en a quatre du Nestorien Donornée, évêque de Martianopolis, qui, ayant assisté au concile d'Ephèse et pris ensuite part à la condamnation de Saint-Cyrille et de Memnon par Jean d'Antioche, fut destitué et exilé; vingttrois d'un grand ami de Nestorius, d'Alexandre, évêque d'Hiérapolis; onze de MELETIUS qui, en 428, avoit succédé à Théodore au siége de Mopsueste, et se déclara aussi pour Phérésie de Nestorius; trois de Maximin, évêque d'Anazarbe; six d'Helladius, évêque de Tarse; cinq d'Eutherius, mêtropolitain de Tvanc, qui prit les intérêts de Nestorius, parce qu'il le regarda comme innocent de l'hérésie qu'on lui avoit attribuée; huit d'André, évêque de Samosate; une de RABBULAS, évêque d'Edessa, qui fut d'abord Nestorien, mais ensuite zélé catholique. Enfin on trouve dans ce recueil une partie de l'ouvrage d'Infinée, comte de l'Empire, qui fut commissaire de l'empercur au concîle d'Ephèse. Le parti de Saint-Cyrille accusa cet officier d'avoir montré de la partialité en faveur de Nestorius; il obtint sa destitution et son exil, En 444, Irénée fut nommé évêque de Tyr, mais expulsé par ordre de l'empcreur en 448. Il écrivit alors des mémoires sur le synode d'Ephèse et sur les événemens ecclésiastiques des vingt années suivantes; il y inséra un grand nombre de pièces, tels qu'actes de synodes, lettres, rescrits impériaux et autres. On pense bien que le parti orthodoxe fit tout equi dépendoit de lui pour faire périr cet ouvrage. Il y a réussi; seulement l'auteur inconnu du recueil publié par Lupus, nous en a conservé une partie dans la traduction latine qu'il en a faite.

Pars., évêque d'Emèse, fut au concile d'Ephèse un des partisans de Nestorius. En 452, Jean, patriarche d'Antioche, Acacius, évêque de Berrhoé et d'antres prélats de l'Orient, l'envoyèrent à Alexandrie pour y traiter de leur paix avec Saint-Cyrille. Il ne l'obtut qu'après avoir remis au patriarche une profession de foi orthodoxe, et prononcé deux homélies contre Nestorius. Ces trois pièces existent

MAXIMIEN, nommé patriarche de Constantinople en 431. Il en existe uue lettre adressée à Saint-Cyrille, dans laquelle il loue sa constance dans la profession de la foi orthodoxe.

Inas fat nommé, en 435, évêque d'Edesse, à la place de Rabhulas. Il étoit grand admirateur de Théodore de Mopsueste dont il tradusit les œuvres en syriaque. Il existe de cet lbas une celèbre lettre adressée à Maris, évêque d'Hardanlir en Perse, dans laquelle il lui rend compte de ce qui s'étoit passé au concile d'Ephèse. Quoiqu'il ne fêtt pas Nestorien, il ne voulut jamais signer les anathemés prononcés par Saint-Cyrille. La considération dont il jouit dans l'Orient, contribua à consolider le schisme entre les Nestoriens et les Catholiques.

Apries, moine, a publié, vers 420, une Introduction à l'Ecriture Sainte, είσαγωγή τῆς γραφῆς, ouvrage utile pour l'intelligence du texte sacré.

Nous avons parlé plus haut (1) des écrivains de l'histoire ecclesiastique que le cinquième siècle a vus pattre, de Philos-TORGE, de PHILIPPE de Side, de SOCRATE le Scholastique, de Sozomène, de Théodoret, évêque de Cyrus, et d'Evagrius: nous ajouterons seulement que Théodoret a aussi publié, sous le titre d'Histoire pieuse, quo Beos isogia, la vie de trente solitaires, ouvrage foible et rempli de superstitions. Qu'un théologien aussi savant que l'évêque de Cyrus ait pu rédiger un ouvrage si pitovable, cette circonstance suffit pour donner une idée de la décadence de la critique historique et sacrée dans le cinquième siècle. Un autre ouvrage de Théodoret est son traité sur toutes les hérésies, ou examen du mensonge et de la verité, xalà nacor tor airéceur, n Leisus nal aληβείας διάγνωσις. Parmi tous les hérésiologues de l'ancienne Eglise, Théodoret est celui qui admet le moindre nombre d'hérésies, ce qui fait honneur à son jugement : cependant il en compte jusqu'à cinquante-six. Indépendamment de ces trois ouvrages, Théodoret a composé un grand nombre de commentaires sur la Bible, un traité contre les hérétiques, intitulé Eranistes, 'Egarisis, ou Polymorphos, πολύμοςφος (a plusieurs formes). Le premier mot veut dire celui qui prend part à un repas où chacnn pave son écot, et Théodoret l'a choisi pour indiquer l'origine des hérésies. Cet ouvrage traite de la nature de J. C. Il est divisé en trois dialogues, intitules: "Alpentos, douy xulos et analis, parce que l'orthodoxe y prouve à l'hérétique que la nature divine de J. C. est immuable, non mélée, et qu'elle n'a pu souffrir. On estime beaucou.) les lettres de Théodoret : elles prouvent un caractère franc, modeste et pacifique.

C'est dans ce siècle qu'on fit le premier recueil des canous des conciles. Un évêque d'Héraclée en Thrace, nommé Same, de la secte des Macédoniens, fit, vers 425, ce travail qui est perdu.

(1) Vol. I, p. 289 et suiv.

Takopora, évêque d'Ancyre, un des antagonistes de Nestorius, vers 430, a laissé quelques homélies prononcées au concile d'Ephèse, et d'autres ouvrages.

SAINT-Ismone de Peluse ou de Damiette, né en Égypte, abbé d'un couvent situé sur une montagne près de Peluse, mort vers 450, fut un homme de mœurs pures, et un théologien éclairé pour le temps où il a vécu. Nous avons de lui une collection d'environ deux mille neuf cents lettres bien écrites: elles font conoditre l'êtat politique et ecclèssaique de l'Égypte au commencement du cinquième siècle, ainsi que les progrès de la décadence des lettres. Elles renferment aussi des mortecaux de morale et des observations exégétiques sur la Bible, qui assignent à ce prélat un rang distingué parmi les interprètes des livressacrés. Il moutre du jugement en se déclarant contre l'interprétation mystique et allégorique.

SAIN-NIL, éparque de Constantinaçole au commencement du cinquième siècle, ensuite moine et anachorète, a fait une paraphrase du Manuel d'Epiciète, à l'usage des Chrétiens, dont nous avons parlé plus haut (1); et plusieurs autres ouvrages, des sentencas morales, un livre ascétique, un traité sur les huit péchés.

SAINT-Procurs, disciple de Saint-Jean Chrysostome, nommé en 434 patriarche de Constantinople, mort en 446. Il reste de lui un assez grand nombre d'homélies, parmi lesquelles on remarque trois panégyriques en l'honneur de *la Vierge*, mère de Dieu.

SAINT-Jaac, Syrien, évêque de Ninive, a écrit en arabe, vers 440, plusieurs homélies ascétiques, qui, dans des temps anciens, ont été traduites en grec, et publiées pour la première fois en 1770 (2).

<sup>(1)</sup> Vol. I , p. 305.

<sup>(2)</sup> A Leipsic, par Nicephore Theotokios, religieus grec.

Eurrents, archimandrite de Constantinople, avoit été, au concile d'Ephèse, un des zélés adversaires de Nestorius; mais dans sa vicillesse, il tomba lui-même dans une grave hérésie qui est connue sous le nom de monophysitisme, et fut condaunnée en 451 au concile de Chalcèdoine. On a sa Confession de foi et quelques lettres.

FLAVIER, successeur de Proclus au siège de Constantinople, en 446. Il condamna l'hérésie d'Entychès dans un synode provincial tenu à Constantinople; mais lui-même fut déposé par le prétendu concile d'Ephèse de 449, qui acquitta Eutychès. Flavien y essuy ad es inauvais traitemens qu'il em mourat. Il existe deux lettres que ce prétat a adressées au pape Léon.

Euzhar, évêque de Dorykée en Phrygie, fut, en 448, l'accusatear d'Eutychies, qui étoit son ami. Il joua un grand rôle au concile de Chalcédoine. On a encore l'acte d'accasation qu'il y porta contre Eutychès, et quelques autros pièces relatives au monophysitismé.

Basile, évêque de Selencie en Issurie, en 447, a écrit en vers une Vie de Sainte-Thècle qui n'existe plus; celle qu'on lui attribue est écrite en prose; il reste plusieurs homélies de cet évêque.

Chrysiere, prêtre de Jérusalem, et gardien de la saînte croix. Il existe de lui une homélie en l'honneur de la mère de Dien.

Gennadurs fut patriarche de Constantinople, depuis 458 jusqu'en 471. Il se distingua par son zèle contre la simonie, qu'il attaqua par une lettre circulaire qui nous a été conservée.

GRECENTUS Iut évêque de Téphar en Arabie, vers 470. On a les actes d'une dispute qu'il ent pendant quatre jours avec un savant juif en présence du roi des Homérites. Cet ouvrage est peut-être apocryphe. SAINT-DIADOCHUS fut évêque de Photice en Épire. Il a laissé cent chapitres de la perfection spirituelle, et dix définitions de vertus.

GELASE LE JEUNE, de Cyzique, évêque de Césarée en Bithynie, vers 475, a publié la collection des actes du concile de Nicée, qu'il prétendit avoir trouvés dans un manuscrit du temps; mais si cette assertion est fondée, il n'en est pas moins certain que Gélase a complété son recueil en y ajoutant divers moreaux pris dans des écrivains postérieurs au concile: il a aussi inséré dans ses actes des faits manifestement faux. Gelase a aussi traduit en gree la continuation de l'histoire ecclésiastique d'Eusèbe, écrite en latin par Rufin (1).

EUTRALIUS, évêque de Sulce (ville inconnue), a vécu au commencement du cinquième siècle. C'est lui qui divisa les Actes des apôtres, les Epitres de Saint-Paul, et les Epitres catholiques, en leçons, chapitres et versets: la division des Evangiles est antérieure au cinquième siècle. Euthalius accompagna l'édition qu'il donna de ces ouvrages, d'argumens, d'introductions, et de la citation des passages parallèles.

# Sixième siècle.

Jean de Cappadoce, patriarche de Constantinople, en 517, prit, le premier, le titre de *Patriarche œcuménique* ou universel. Il ne reste, de ses ouvrages, que quelques épitres.

Pacorz de Gaza n'étoit pas théologien, mais sophiste, ou professeur de rhétorique sous l'empereur Justin-l'Ancien, Il compila, des ouvrages des anciens exégètes, un commentaire de la Bible; ces extraits sont réunis et amalgamés de manière à ne former qu'un seul tout. On n'a impriné qu'en latin partic de ce commentaire, qui s'étend sur les huit premiers

<sup>(1)</sup> Voyez ci-dessus , vol. I, p. 171.

livres de l'Ancien-Testament, ou ce qu'on appelle l'Octateuque; le manuscrit grec se trouve à Augshourg. Le commentaire sur les quarte livres des Rois et sur ceux des chroniques a été publié en grec par Jean Meursius, à Leyde, 1620, 10-27. Le commentaire sur Isaie fa été par J. Courtier, à Paris, en 1580, in-fol. Celui sur les Proverbes de Salomon se trouve en manuscrit à Paris.

Ces travaux de Procope peuvent être régardés comme les premiers exemples de ce que, dans la suite, on a appelé Catenæ patrum. Sous cette dénomination on a entendu l'arrangement systématique de diverses interprétations des Pères de l'églies greque sur le même livre; ce s'interprétations sont données tantôt en entier, tantôt par extrait, tantôt avec les noms de leurs auteurs, le plus souvent sans ces noms; quelque-fois les extraits sont même tirés d'auteurs hétérodoxes. Les Greca les nonmoient int put función, ou iféty neus eurony sire à la diaction melles interprétations diacre d'Alexandrie dans le septième siècle, a perfectionné ce genre d'ouvrage (1).

SEVERUS de Sozopolis, en Pisidie, fut d'abord avocat à Béryte, ensuite moine, et finalement, en 513, patriarche d'Autioche. Il fut destiute comme Eutychien, et devint le chef d'une nouvelle secte dont on a nommé les adhérens Sévériens, on, par dérision, Corrupticotes, 93ag1endipat (2). Il esiste peu d'ouvrages de cet écrivain.

JEAN MAXENCE de Scythopolis écrivit, en 520, une défense de certains moines accusés d'hérésie par le pape Hormisdas, pour s'être servi de cette expression: l'un de la Trinité a été

<sup>(1)</sup> Foyez ci-dessous, p. 211.

<sup>(2)</sup> Parce qu'ils présendoient que le corps de J. C. avoit pausé en corrapition. Ils nommoient leurs aderessires évarrestiées, parce qu'ils admettoient que J. C. avoit été revêtu d'un corps apparent seulnament. L'empereur Justilien, qui avoit la manie de se méler de questiona théologiques, décide, peu avant as mort, courte les Corrupticoles.

crucifié. Cet ouvrage ne nous est parrenu que dans une ancienne traduction latine.

. Garconas, évêque de Girgenti vers 524, a laissé un commentaire sur l'Ecclésiaste.

ZACHARIE, évêque de Mitylène (1), vers 536, a laissé un traité sur les deux principes des Manichéens, qui n'a été publié qu'en latin.

Sant-Aratass, l'ancien, fut nommé, en 561, patriarche d'Antioche. Lorsque l'emperenr Justinien eut décidé, par un décret, que le corps de J.C. avoit été incorruptible, Saint-Anastase s'y opposa. Le successeur de ce prince, Justin le Jeune, le destitus sous quelque prétexte en 570, et ce ne tut qu'en 593 qu'il pat obtenir sa réintégration. H mourut en 599. Il ne reste de ses ouvrages que quelques homélies.

Son successeur, aussi nommé St-Almarass, et surnommé te Jeune, mourut en 608. Il fut l'auteur d'une traduction grecque de l'ouvrage de Grégoire-le-Grand, de cura pastorali. Elle s'est perdue. Quelques écrivains out confondu, les deux Anastase qui se sont succédés sur la chaire de Constantinople (2).

Nous vons parlé (5) de Jean Pattrorouse comme grammairien et comme philosophe. Comme théologien, il cut le malheur de s'écarter de l'opinion orthodoxe sur la résurrection des corps, et de tomber dans une autre hérésie qui e été fétrie sous le nome de trithéisme, et qui fut condamnée au concile de Constantinople de 681. Ce n'est pas que Jean ait nié l'unité de Dieu, mais il crut qu'il y avoit en Dieu trois natures ou hypostuses. Il existe de ce grammairien un com-

<sup>(1)</sup> Voyez Vol. I. p. 307.

<sup>(2)</sup> Voyez Saxii Onom. Vol. II, p. 49.

<sup>(3)</sup> Voyez vol. II, p. 257 et 305.

mentaire sur le premier chapitre de la Génèse, et une dissertation sur les Pâques.

CYRILLE de Scythopolis, en Palestine, célèbre anachorète du sixième siècle, a écrit plusieurs Vies de saints esmites.

JENN d'Antioche, ou plutôt de Sirim, près d'Antioche, fut d'abord scholastieus ou avocat, et, en 564, patriarelle de Constantinople. Il existe de ce prélat une othection des canons ecclésicatiques, et un nomocanon, ou recueil de constitutions impériales sur des matières ecclésiastiques.

Grécoire, patriarche d'Antioche, en 570, mourut en 592. Il existe de ce prélat un discours adressé à une armée révoltée, et un autre confre les femmes portant des odeurs.

Eurocz fut, en 581, patriarche d'Alexandrie, et mourut en 608. Il existe une de ses homélies, et des fragmens de plu-/ sieurs autres.

SAINT-JEAN, surnommé LE SCHOLASTIQUE, ou CLIMAQUE, un des plus celèbres anachorètes de l'église orientale, mort chef du monastiere du mont Sinai. Vers 580, il écrivit son fameux ouveage initiulé Climax, xxiual, chelle, ou makes muchustical, tables spirituelles. Ce livre fut le principal manuelde tous ceux qui embressèrent la vie ascétique.

SAINT-JAAN Le Indianur, (Inseuvis) de la Cappadoce, fut nommé patriarche de Constantinople en 582. Il a hissé un ouvrage initiatle: instruction pour les pénitens, descusite sai référ let léglesses, passer, mais plus connu sous le titre de libellus pomitentialis. En 587, ce produit int le Constantinople un synode composé d'évêques de l'Orient. A cette occasion, il se donna le titre de patriarche acuménique ou universel. Le pape Pélage II et Grégoire-le Grand, son successeur, protestèrent contre cette usurpation; cependant 34.-Lean n'avoit pas été le premier patriarche de Cansalpinople qui se tût

servi de ce titre; un de ses prédécesseurs, Jean de Cappadoce, lui en avoit donné l'exemple (1) et ses successeurs continuèrent à faire usage de ce titre.

EUSTRATE, prêtre de l'église de Constantinople, publia, vers 580, un ouvrage sur l'état des morts.

André, érèque de Césarée en Cappadoce, est placé, par quelques auteurs, au cinquième siècle; par d'autres, au sirième, au huitéme ou au neuvième siècle. Il est auteur du plus ancien commentaire sur l'Apocalypse, et nous avons remarqué (2) qu'il a été innocemment la cause des interpolations que ce livre a éprouvées.

# Septième siècle.

Léonce de Byzance, surnommé Le Scholastrope, écrivit, vers 610, un outrage au les sectes, ou plutôt des scholies de la bouche de l'abb l'hécolos. Il n'a été imprise qu'en latin. Un autre Léonce, évêque de Néapolis ou Hagiopolis, dans l'île de Chypre, contemporain du précédent, a laissé quelques homélies.

On place au commencement du septième siècle un certain Donoraix, archimandrite de la Palestine, qui a laissé un ouvrage intitulé: Doctrine sur la vie pieuse, ou vingt quatre dissertations morales et ascétiques, ainsi que des lettres.

HESYCHIUS, patriarche de Jérusalem au commencement du septième siècle, a laissé un ouvrage ascétique initualé ἀτηρρικά καὶ ἐυκλικά, ce qu'on peut traduire par réfutation et υσει: c'est un recueil de deux cents sentences sur la tempérance.

JEAN, fils de Moschus, surnommé Ευσπαταs (Εὐπρατας) le Sobre, moine de Jérusalem. Après avoir visité grand nombre

<sup>(1)</sup> Voyez ci-dessus, p. 204.

<sup>(2)</sup> Voyez ci-dessus, p. 93.

de couvens de l'Orient, il composa la Vie des moines, ou légende, qui va jusqu'en 610. L'ouvrage est intitulé λεικών, ou véos masadensos, prairie ou nouveau paradis. Il fait le pendant de l'Echelle de St.-Jean le Scholastique.

ANTIOCHUS, SURNOMMÉ LE MOINE, parce qu'il fut religieux du monastère de St. Saba, près Jérusalem, écrivit l'histoire de la destruction de la ville de Jérusalem, et de la transportation de la sainte croix en Perse, έμπρησμός της άγίας πόλεως ໂερυσαλήμ και τε άγίε ςαυρε Χρισε τε Θεε ήμων μετάςασις έρ Hapaide, événement arrivé en 614 dans la guerre d'Héraclius contre Kosrou. Outre ce traité, il existe d'Antiochus un système de morale composé de passages de la Bible et des anciens écrivains ecclesiastiques , et intitulé Hardening The ayias yeaque, Pandecte de la Sainte Écriture, cu cent trente chapitres, dont chacun fait une homélie, ou un traité de morale séparé sur quelque matière détachée.

Тімотня́в, prêtre et gardien des vases sacrés d'une église de Constantinople, écrivit, avant 622, un ouvrage sur les hérétiques qui retournent au giron de l'Église, Aspl Siapopas Two προσερχομένων τη άγία έχκλησία. Cet ouvrage fait partic du rituel des églises d'Orient.

George, patriarche d'Alexandrie vers 620, auteur d'une Vie de Saint-Jean-Chrysostome.

Serce fut patriarche de Constantinople, depuis 608 jusqu'à sa mort arrivée en 639. Son désir de réunir les monophysites à l'église catholique le fit tomber dans une opinion qui donna lieu à de longues disputes, et fut déclarée hérétique par le troisième concile de Constantinople, tenu en 680. Elle est connue sous la dénomination de monothélisme. L'origine de cette hérésie est racontée dans trois lettres qui nous resteut de Serge, et qui sont adressées, l'une à Cyrus, patriarche d'Alexandrie; l'autre à Cyrus, évêque de Phasis; la troisième au pape Honorius. On regarde aussi Serge II.

comme l'auteur d'une ordonnance publiée en 638 par l'empereur Héraclius, et qui est connue sous le nom d'Ectésis ; xitess , Exposition ( de la foi). Pour éviter un nouveau schisme, l'empereur y ordonnoit de s'abstenir également de deux phrases, dont l'une attribuoit à J. C. deux volontés, et l'autre une seule. Cependant les considérans de ce réglement sont favorables à la deruière opinion.

Casaus, évêque de Phasis ou de la Colchigle, et depuis 650 patriarche d'Alexandrie, où il tint un synode en favenr du monothélisme. On a de lui trois lettres adressées à Serge, et une espèce de profession de foi en neuf chapitres, qu'il fit adopter par le concile d'Alexandrie.

Sormostus de Damas, patriarche de Jérusalem en 629, et d'Alexandrice. o 635. Son zèle pour la foi orthodox et on opposition à Serge et à Cyrus firent éclater le schisme des Monothélites. On a sa lettre circulaire très-volumineuse; il a aussi laissé un Synodique ou un dénombrement des ohrétiens condamnés par les conciles. Enfin, il eut part à la Prairie de Jean Moschus, son ami (1).

SAINT-MAXIME fut d'abord proto-secrétaire de l'empereur Héraclius, ensuite moine et abbé du monastère de Chrysoplis, vis-à-vis Constantinople. Il fut un des plus zelès adversaires des Monothèlites; ce furent lui et Sophronius qui, par leur zèle, empéchèrent que la discussion qui avoit donne lieu à cette hérésie ne fut étouffile. Maxime la combattit avec les armes de la philosophie péripatéticienne dans laquelle il étoit initié. Ayant refusé de signer le Typus (2) de l'empereur Constant II, flu fut arrêté, trainé de prison en prison, et exilé finalement en Colchide où il mourut en 66s. Ses ouvrages sont nombreux. Nous avous parlé (3) de ceux qui tiennent à la philosophie. Comme théologien, Saint-Maxime a laissé

<sup>(1)</sup> Voyez p. 208.

<sup>(2)</sup> Voyez p. 212.

<sup>(5)</sup> Voyet Vol. I, p. 507.

soizante-cinq questions sur des passages difficiles de la Bible, soixante-dix-neuf questions et réponses, plusieurs ouvrages ascétiques, un traité des deux natures de J. C., les autes d'une dispute qu'il eut sur les deux volontés du Sauveur avec Pyrrhus, ancien patriarche de Constantinople, et heaucoup d'autres traités dogmatiques:

Turbonora de Rhaithu, monastère de la Palestine, écrivit, vers le milieu du septième siècle, une oraison sur l'incarnation, initiulée αγεσαμασκευά 715 καὶ γυμνασία τῆ βελεμένη μαΣτίν τις ὁ τρέπες τῶς θείας ἐνατΣρωπέσεως κ. τ. λ. préparation et méditation pour ceux qui veulent apprendre comment s'est apprèse l'incarnation divine.

SAINT-ANDRÉ de Crète, natif de Damas, fut archevêque de Crète vers 635, et vécut encore en 680, puisqu'îl assista cette année au concile de Constantinople. On a de lui dixsept homélies et diverses poésies sacrées.

Oriminosor, diacre d'Alexandrie vers 650 (1). Il a composé un commentaire sur le livre de Job, dont une partie considérable existe dans une collection d'extraits d'écrivains grecs qui a été publiée sous le titre de Catena in beatissimum Joh absolutissima, a P. Comitolo, S. J. e gr. in lat. conversa. Venet. 1587, in-4°. L'éditeur a cru qu'Olympiodore lui-même étoit l'auteur de cette collection; mais il a été prouvé, par l'auteur de cette collection; mais il a été prouvé, par l'appection des mss., qu'elle appartient à Nicétas qui fut archeréque d'Héraclée en Thrace, vers le milieu du onzième siècle,

Saint-Anarasz, surnommé le Sinaile, moine de la Palestine vers 680. On a de lui, en manuscrit, une histoire abrégée des hérisies et des conciles qu'ion été tenus à leur égard, repi vir ét depris airésteur xai viir evre der persuirer xar' aivièr, un recueil de cent cinquante questions et réponses sur des matières de théologie, et un ouvrage inituilé à Près conducteur, qui est dirigé contre les hérétiques Monophysites.

<sup>(1)</sup> Il règne quelque incertinde sur l'époque où Olympiodore a vécu.

Nons avons parlé, dans la première parlie de cet ouvrage; des poésies de Gronor Pisinzs (1); il faut aussi le placer parmi les poètes sacrés , à cause de sa Commopoide ou poème sur les six jours de la création, dont il s'est conservé environ deux mille vers, et à cause de quelques autres poésies.

Paul, patriarche de Constantinople, engagea, en 648, Pempereur Constant II à publier un édit (2), par lequel il imposa silence aux Monthélites aussi bien qu'à leurs adversaires. Le patriarche fut excommunié pour cette démarche par les papes Théodore et Martin. On a la lettre qu'il écrivit à ce sujet à Théodore.

Thionons, né à Tarse en Cilicie, mort en 690 archevêque de Cantorbéry, est auteur d'un Pœniteutiale qui a été introduit, dans le moyen âge, dans toutes les églises d'Occident, mais dont un extrait seulement a été imprimé. L'ouvage entier existe dans les bibliothéques d'Angleterre et dans celle du Vatican. Le même Théodore est auteur de lois ceclésiastiques; en général il a eu une grande influence sur l'état religieux et littéraire de l'Angleterre, et il y a, à la fois, répandu des connoissances et prêché l'attachement au siège de Rome.

St.-George, dit le Sicilien, probablement évêque de Syracuse dans le septieme siècle, fut un poète saçré : ses hymnes et autres poésies nous ont été en partie conservées.

THALASSIUS, abbé d'un monastère, situé dans les déserts de la Libye, auteur d'un recueil de quatre cents sentences chrétiennes.

JEAN, surnommé le Géomètre, qui vécut probablement dans le septième siècle, fut un poéte chrétien dont il reste

<sup>(1)</sup> Voyez Vol. I, p. 273.

<sup>(2)</sup> Cet édit, qui devoit remplacer l'Ecthesie de l'empereur Héraclius, est connu dans l'histoire ecclésiastique sons la denomination de typus, vinus, (ordonnance, prescription).

diverses hymnes et une collection de quatre-vingt-dix-neuf épigrammes, intitulée Paradis.

#### Huitième siècle.

Saint-Germain fut nommé en 715 patriarche de Constainionple; mais vétant opposé aux ordres de Léon l'Essairien pour la destruction des images, il fut obligé de se démettre en 750, et mourtt en 740. En 754, les Iconoclastes pronocirent l'anathème contre lui; mais l'Eglise l'a placé au nombre des Saints. Il existe de lui un ouvrage sur les six synodes, des lettres, des homélies et d'autres ouvrages.

Sair-Còme de Hagiopolis ou de Jérusalem îut évêque de Mainma en Palestine vers 7/43. Il est l'auteur d'hymnes sacrées qui jouissent d'une grande célébrité;dans l'église d'Orient et qui lui ont fait donner le surnom de Menglés; le chante.

SAINT-JEAN de Damas naquit au commencement du huitième siècle à Damas. Son père Serge étoit trésorier du calife Abdalmelek. Lui-même fut revêtu par ce prince d'une haute dignité. Mais il quitta bientôt le monde, distribua sa fortune à ses parens et aux pauvres, et s'enferma dans le couvent de Sabas, près Jérusalem, où il mourut en 760. Saint-Jean de Damas n'est pas seulement un des plus illustres pères de l'église grecque dont la série se termine avec lui; il est aussi un des écrivains les plus remarquables du moyen âge : avec lui commence une nouvelle époque dans l'histoire de la dogmatique. Saint-Jean de Damas est le véritable créateur de la théologie scholastique, que Pierre le Lombard introduisit bientôt après dans l'Occident, et qui domina dans les écoles jusqu'au seizième siècle. On appelle ainsi la méthode d'expliquer et de démontrer les vérités du christianisme, à la fois par la révélation et par les moyens que fournit la dialectique d'Aristote. Spint-Jean de Damas ne fut pas, il est vrai, le premier qui

tenta cette méthode; mais il rédigea en système les travaux partiels de ses devanciers. Son Exposition exacte de la foi orthodoxe, exders dxeifis the dedolote miseus, est l'ouvrage de dogmatique le plus important de l'église grecque. Il est divisé en quatre livres; mais comme on ne trouve pas cette distribution dans les mss., il paroît qu'elle date de l'époque où l'ouvrage fut traduit en latin , et qu'elle a été établie en imitation des Libri IV sententiarum de Pierre Lombard. Originairement l'ouvrage étoit divisé en cent chapitres. C'est le résultat des recherches, des discussions et des querelles théologiques des écrivains de sept siècles; mais ce n'est pas une pure compilation, c'est l'ouvrage d'un penseur très-versé dans la philosophie péripatéticienne. Il est regardé comme classique par les Orientaux; il a fixé leur dogmatique qui, après St. Jean de Damas, n'a ni varié ni souffert des troubles qui ont agité l'église latine pendant tous les siècles suivans. Son Exposition de la foi a été traduite en latin, dès le douzième siècle, par Jean Burgundio, juris consulte de Pise; Pierre Lombard et St.-Thomas d'Aquin se sont servis de cette traduction.

L'ouvrage le plus considérable de Saint-Jean est celui qu'il a intitulé ispà παράλληλα, parallèles saorés, dont nous avons déjà parlé (1). Il contient, par ordre alphabétique, des extraits de la Bible et des ouvrages des Saints Pères: dans le nombre des derniers, il y on a beaucoup qui ne nous sont pas parvenus. La plupart de ces morceaux sont moraux; quelques uns seulement sont dogmatiques.

Un autre ouvrage de ce Père est intitulé κεφάλαια φιλοσοφικά, chupitres philosophiques (ou plutôt dialectiques) ürés de Porphyre et d'Aristote.

Saint-Jean de Damas a aussi rompu quelques lances avec les hérétiques. Son ouvrage sur les hérésies passe pour renfermer les détails les plus exacts sur la religion des Maho-

(1) Voyez cirdessus, Vol. I, p. 307.

métans que l'on ne trouve dans aucua écrivain grec; cependant quelques renseignemens donnés par Saint-Jean sont trèsfaux : nous citerons dans ce nombre l'étymologie absurde qu'il donne du nom des Sarrasins, Sarraceni; il prétend que ce peuple a été nommé ainsi, parce qu'il descend d'ismael, et s'étypar sural, Sarav vacui; ce nom indique, selon lui, qu'Agar, mère d'Ismael, a été renvoyée sans elle par Sara. Il existe aussi de Saint-Jean un dialogue entre un Chrétien et un Sarrasin; ce morceau est peut-être de Théodor Abucara, son disciple. On lai attribue aussi un dialogue contre les Manichéens. Enfin îl a laissé un lexique étymologique qui est inédit.

Tufonoas, surnommé Auuana, c'est-à-dire père de Cara, évêque de Cara en Palestine, ou de Carrhes en Mésopotamie, disciple de Saint-Jean de Damas (1), se distingua par ses écrits contre les Juifs, les Musulmans, les Nestoriens et d'autres hérétiques. Il florissoit vers 770. Ses ouvrages de dogmatique sont nombreux.

Saint-Tanasure remplit d'abord une dignité séculière à la cour de Constantinople, et fut nommé, en 784, patriarche de cette ville, quoiqu'il ne fitt pas prêtre. Il mourut en 806, Il montra un grand zèle pour le culte des images, et c'est sous lui que fut tenu le deuxième concile de Nicée.

Il existe de ce prélat plusieurs lettres et une homélie inédite.

## Neuvième siècle.

Mienzi surnommé le Syncille, parce qu'il remplissoit cette fonction auprès de Tarasius qui fut patriarche au commencement du neuvième siècle. Il a écrit un cloge de Saint-Denis l'Aréopagite et quelques autres ouvrages.

(1) Cette circonstance prouve que Cave s'est trompé en confondant notra Théodore avec un autre de ce nom , qui fut contemporain de Photius.

SAINT-THÉODORE LE STUDITE, un des plus zélés défenseurs du culte des images, homme pieux et courageux, mais fanatique et d'un earactère inquiet , naquit à Constantinople en 759. A l'âge de vingt-deux ans, il entra dans un couvent où il se distingua par les macérations auxquelles il soumit son corps. En 794, il fut nommé chef de ce couvent. Lorsqu'en 795, l'empereur Constantin V se sépara de son épouse. Théodore osa l'excommunier. L'empercur le fit fastiger, et l'envoya en exil. En 797, ce prince fut détrôné par sa mère Irène, qui rappela Théodore. Ces événemens lui avoient donné une grande considération. L'impératrice le plaça à la tête du monastère de Studium à Constantinople; la règle qu'il y introduisit , rendit ce couvent le plus célèbre de l'église greeque. En 802, Irène fut privée du trône. Son successeur fit enfermer Théodore dans une prison située dans une île voisine de la capitale. La mort de ce prince, arrivée en 811, le rendit à son couvent ; mais il n'y resta tranquille que pendant peu d'années. En 814, il s'opposa avec un zèle peut-être trop ardent aux tentatives de Léon l'Arménien . pour détruire les images. L'exil, la prison et toutes sortes de mauvais traitemens ne purent ébranler sa constance. Michel le Bègue le rappela en 822; mais bientôt on le sonpçonna de fomenter des troubles dans l'Empire. Il se retira alors dans l'île de Tryphon où il mourut en 826. La plupart des ouvrages de Théodore se rapportent aux querelles des Ieonoelastes. Dans ses lettres qui se montent à deux cent soixante - seize, il vomit toutes sortes d'imprécations contre l'empéreur Léon V. Il a écrit trois ouvrages polémiques (20116/n (1201) contre les iconomagues : les deux premiers ont la forme de dialogues.

ALEXANDRE, moine de la Chypre, du commencement du neuvième siècle, a laissé un éloge de Saint-Barnabé et une histoire de l'invention de la Sainte-Croix.

Le patriarche Saint-Nickthore I fut nommé au siège de Constantinople en 806; ayant été destitué en 818, comme défenseur du culte des images, il se rendit dans un convent et y termina ses jours; il a laissé une chronique et un abrégé historique dont nons avons parlé (1). Indépendament de ces ouvrages, nous avons de lui un fragment sur les six synodes, une stichométrie des tivres sacrès, c'est-à-dire un catalogue des livres canoniques et apocryphes de la Bible, dans lequel il a indiqué le nombre de versets dont chacun de ces ouvrages es compose; et une réfutation (d'nipirita) des iconomaques, en trois livres. Ce dernier ouvrage n'a pas été publié en catie

losarius, nommé Macisten, Secnophylas, ou gardien des vases sacrés de l'église de Constantinople, et ensuite évêque de Nicée, a été disciple de Saint-Tarasius dont il a écrit la vie, ainsi que celle de son successeur Nicéphore. C'est lui qui a abrégé les fables élégantes de Babrias, qu'il a réduites chacune à quatre vers iambiques (2).

D'ETIENNE, diacre de l'église de Constantinople, au commencement du neuvième siècle, il reste entre autres un catalogue des hérétiques.

Caustrophons, patriarche d'Alexandrie au milieu du neuvième siècle, est l'auteur d'une lettre écrite au nom des trois patriarches d'Alexandrie, d'Antioche et de Jérusalem, à l'empereur Théophile, sur le culte des images, lettre qu'on trouve parmi les œuvres de Saint-Jean de Damas. Il existe du même patriarche un ouvrege initulé «nepaireus - Juyosenie quespère vivi quair cut fles e voes, aul ets molor rines un'acquient de partie de p

SAINT-METHODIUS le Confesseur, patriarche en 842, rétablit les images dans les églises grecques. Il existe de ce

<sup>(1)</sup> Voyez Vol. I, p. 268.

<sup>(2)</sup> Poyez Vol. I, p. 4g et 151.

<sup>(3)</sup> Voyes Fabricii Bibl. gr., Vol. XII, p. 657 de l'anc. éd.

prélat divers ouvrages qui n'ont été publiés que par fragmens ou dans des traductions. On a aussi de lui un éloge de Saint-Danys l'Aréopagite, et un discours en l'honneur des archanges et des anges.

Dans la première partie de cet ouvrage, nous avons eu plusieurs fois occasion de parler du patriarche Photius. L'esprit de parti a peint sous les couleurs les plus odieuses ce prélat ambitieux et vindicatif, qu'on regarde comme la première cause du schisme entre les églises d'Orient et d'Occident; mais tous les partis s'accordent à le regarder comme l'homme le plus savant de son siècle. Sa Bibliothéque est un ouvrage important pour l'histoire de la littérature (1). Son Nomocanon est devenu le manuel des Grecs pour les lois ecclésiastiques : c'est une comparaison des lois civiles avec les lois de l'Église, divisée en quatorze classes on titres. Il a aussi fait un recuell de lois synodales qui va jusqu'en 880. Sous le titre de Ta Auguré y sa, il a publié des réponses à trois cent huit questions et doutes d'Amphiloque, évêque de Cyzique ; cet ouvrage n'a pas été imprimé. Il existe de lui un ouvrage contre les Manichéens en quatre livres, et plusieurs autres. Ses lettres sont aussi fort importantes.

STYLIANUS MAPPA, métropolitain de Neocésarée, fut l'antagoniste de Photius, contre lequel il adressa une lettre au pape. Il a aussi publié un ouvrage sur la Trinité.

L'empereur Lion, surnommé le Sacs, dont nous avons eu plusieurs fois occasion de parler, a aussi composé un assez grand nombre de sermons sur diverses fêtes de l'Église.

Pienne de Sicile écrivit, vers 870, une histoire des Manichéens et des Pauliciens.

NICETAS DAVID, évêque en Paphlagonie, écrivit, vers 880, la vie de Saint-Ignace, patriarche de Constantinople, mort

<sup>(1)</sup> Voyez Vol. I, p. 258. Voyez aussi dans le même volume, p. 253, 266 et 328.

en 878; cette biographie a été insérée dans les Actes du quatrième concile de Constantinople, Nicétas a aussi composé des éloges des douze apôtres, de l'apôtre Saint-Marc (c'est ainsi qu'il nomme l'évangéliste), et diverses homélies.

Nous ferons ici mention aussi de deux moines grecs, qui ont été les apôtres des peuples slares. Saint-Mationois et Saint-Cybelle (appelé aussi Constantin), préchèrent l'Evangile aux Servieus, aux Bulgares et aux Moraviens, vers la fin du neuvième siècle. Ils inventèrent pour les Servieus un alphabet, qui porte encore le nom d'alphabet de Saint-Cyrille (1).

#### Dixième siècle.

ARETRAS, évêque de Césarée en Cappadoce, dans la première moitié du dixième siècle, a laissé un commentaire sur l'Apocalypse, compilé les commentaires de ses précurseurs, et principalement de ceux d'André de Césarée (2).

Simbos surnommé Locorwire, Macistez et Metaphastes, mort vers 976, le même dont nous avons parlé parmi les historiens de la Byzantine (3), a cérit, vers l'an 913, les Fies des Saints, occupation qui lui a fait donner l'épithète de Metaphraste, parce qu'il les a tirées d'anciens auteurs, et leur a donné une nouvelle forme. Ces Vies jouissent d'une grande autorité dans l'église grecque. Elles sont au nombre de cent vingt-deux. Ilreste aussi des homélies du même autour, de cent vingt-deux. Ilreste aussi des homélies du même autour.

SAINT-NICON, archimandrite arménien, surnommé META-NOITE, pesavesses (faites pénitence), a laissé un ouvrage sur

<sup>(1)</sup> On trouve quelques détails sur cet alphabet dans le Tableau des peuples qui habitent l'Europe, 2.º éd. in-8°., p. 72.

<sup>(2)</sup> Voyez ci-dessus, p. 208.

<sup>(3)</sup> Foyez Vol. I, p. 270.

l'église arménienne, πεςὶ τῆς δυσσεβᾶς Βρησκείας τῶν κακίςων Αρμενίων. Il est mort en 998.

Orcumentus, évêque de Tricca en Thessalie, vers la fin du dixième siècle, a laissé des commentaires sur les Actes des apôtres, les Epitres de Saint-Paul, les Epitres catholiques et sur l'Apocalyse. C'est une compilation des ouvrages de Saint-Jean Chrysostome, Orighne, Eusèbe, Athanase et autres; elle est faite avec jugement. On a remarqué qu'Occumenius n'a pas comnu le fameux verset de la première Epitre de Saint-Jean (V, 7).

#### Onzième siècle.

Le fameux patriarche Michie. Craulanurs. Les Latins le regardent comme l'auteur du schimme entre les deux églises d'Orient et d'Occident, tandis que les Grees l'attribuent à l'arrogance des légats du pape Léon X, qui, envoyés à Constantinople pour réconcilier le sour de Rome avec l'église d'Orient, rendirent le schisme inévitable, en excommuniant le patriarche et condamiant des usages généralement pratiqués par l'église orientale. Michel Cerularius mourut en 1059. Il n'existe de lui que peu d'ouvrages, quelques lettres et décisions.

Nous avons déjà parlé de Jean-Maurofus (1), poète chrétien du onzième siècle.

Simmon, surnommé le Jeune el la Théologien, fut chef du couvent de Saint-Mamas à Constantinople vers 1050. On a de lui trente-trois discours sur la foi et les vertus chrétiennes, un traité de l'amour divin, deux cent vingt-huit chapitres de morale et de théologie ( spezitud rel Segrafia) et quelques autres ouvrages.

<sup>(1)</sup> Voyez Vol. I, p. 220.

Nichras, surnommé Pacronarus ou Sterno, subatios, moive du couvent de Studium à Constantinople, a été, dans la querelle suscitée par Michel Cerularius, un de ceux qui écrivirent contre les Latins, et notamment contre l'usage du pain asyme dans l'eucharistie, contre l'usage de faire maigre le samedi, et contre le celibrat des prêtres. Nicétas fut obligé, par l'empereur qui craignoit la rupture avec les Latins, de condamner son propre ouvrage. Il a aussi écrit contre les Arméniens.

De Samonas, archevêque de Gaza en Palestine vers 1050, il existe une dispute religieuse avec le Sarrasin Ahmed.

Le grand polygraphe Micnel Perlus (1) a aussi écrit des ouvrages de théologie, un traité περὶ ἐπεργείας δαιμάτου, dos opérations des diables, un autre sur les dogmes des Chaldéens; un traité de la Trinité et de la Passion de J. C., etc.

Tutorettacre, natif de Coustantinople ou d'Eubée, fut d'abord professeur de rhétorique dans la capitale, et ensuite archevêque de la Bulgarie. Le siège de cet archevéché fut établi sous lui à Achrida, où ce prélat mourut vers 1107. Il est un des principaux interprètes de l'écriture. Ses commentaires s'étendent sur une grande partie de la Bible. Il fut auteur de divers autres ouvrages de théologie. Son Institution royale, rautéia βασιλική, adressée à Constantin Porphyrogennète, se trouve dans le supplément de la Byzantine (2).

Nicras, diacre de l'église de Constantinople, archevêque de Serra en Macédoine, et ensuite d'Héraclée dans le Pont, florissoit vers 1077. Il a laissé des commentaires sur Grégoire de Nazianze, et d'autres ouvrages de théologie.

Nous avons de Pierre, chartophylax de l'église de Constautinople vers 1092, des décisions sur le droit canon.

- (1) Voyez Vol. I, p. 298, 309, 322 et 327.
- (2) Voyez Vol. I, p. 286.

On place vers la fin du onzième siècle un certain Josefile, dont nous avons un ouvrage intitulé vaquate (nèv.) ou mémorial, traitant, en cent soixante six chapitres, diverses questions relatives aux saintes écritures, et surtout à l'histoire du peuple juif.

### Douzième siècle.

L'historien Jean Zonaras (1) a aussi laissé un ouvrage sur les canons des apôtres et des conciles œcuméniques, des lettres théologiques, des poésies sacrées, etc.

De MICHEL GLYCAS, l'annaliste (2), il existe cinquante lettres sur des matières de théologie; mais il n'en a pas encore été donné d'édition complète.

Théodone, archevêque d'Edesse au commencement du douzième siècle, a publié cent deux chapitres ascétiques.

Nicktas de Byzance, surnommé le Philosophe, ce qui prohablement veut dire le Moine, écrivit, vers 1120, une apologie du concile de Chalcédoine contre les Arméniens.

ETTINMUS ZIOABRUS, moine de Constantinople, de la fin du onzième siècle, écrivit, par ordre d'Alexis Comnène, un grand ouvrage polémique auquel il donna le titre d'arenat dogmatique de la foi orthodox, ausvarble de pur la risi s'plability sursus. Cet ouvrage n'a été imprimé qu'une seule fois à Terris ou Tergowischt en Walachie, en 1711, in fol. Cette édition très-rare n'est pas même complète : on à pas osé y donner ce que l'auteur dit des Sarrasins et de la Trinité, doctrine odieuse aux Turcs qui en prennent oceasion pour traiter les Grecs de polythéstes. On a imprimé séparément et ailleurs le chapitre qui traite de la secte

<sup>(1)</sup> Voyez Vol. I, p. 256 et 263,

<sup>(2)</sup> Voyez Vol. I, 270.

ismaélitique ou malométane (1), le chapitre des Bogomilles (2), et celui des Massaliens (3). L'ouvrage même sé compose de vingt-quatre chapitres. Euthymius Zigahenus a aussi donné des commentaires sur divers livres de la Bible, qui n'ont pas tous été imprimés. Le principal de ces commentaires est celui des quatre Evangiles, qui n'a été publié qu'en 1792. M. Mathéui l'a donné en trois volumes in-8°, d'après un manuscrit de Moscou.

NII., surnommé DOXAPATRUS, archimandrite, et ensuite notaire ou secrétaire de l'église de Constantinople, et Nomophylax de l'empire, écrivit, en 1143, par ordre de Roger, roi de Sicile (4), un ouvrage sur les cinq sièges patriarchaus, rulgir von nappagnuoù speiner, qui a beaucoup déplu à la cour de Rome.

Andronic Camaterus, drungarius viglæ en 1143, a écrit divers ouvrages contre les Latins, tel qu'un dialogue entre l'empereur Manuel et les légats que le pape avoit envoyés à Constantinople.

Il esiste un grand nombre d'homélies de Tufopulars Cénamés, né près de Taormina en Sicile, qui fut, vers 1130 ou 1150, archevêque de cette ville (5). On estime beaucoup ses sermons: il en a publié soixante-deux pour tous les dimanches et fêtes de l'année.

ALEXIUS ABISTERUS, nomophylax et économe de l'église de Constantinople au milieu du douzième siècle, a laissé des observations sur les canons (6).

- (1) Dans P. Sylburgii Saracenica. Heidelberg. 1595, in-8°.
- (2) Par Chr. Wolf dans son hist. Bogomilorum. Witteb., 1712, in-40.
- (3) Par J. Tollius dans ses Insignia itinerarii italici.
- (4) C'est par erreur que Cave a placé cet écrivain au onnième siècle.
  (5) Cave le place dans le onzième siècle, mais nous suivors l'exact Saxius.
- (5) Cave te piace dans te onzième stècle, mais nous suivons l'exact Saxiue.
- (6) Voyez Vol. I, p. 323.

De Lucas Chrysoberges, qui fut patriarche de Constantinople en 1155, il existe des décrets synodaux.

De Theorianus, que l'empereur Manuel Comnène avoit envoyèvers 1170 auprès des Arméniens pour conférer avec eux au sujet de la religion, nous avons un dialogue avec le Catholicos des Arméniens.

GEORGE CUPHARAS, métropolitain de Corcyre vers 1178: Il existe de lui diverses lettres et quelques ouvrages de théologie, qui n'out pas été imprimés en grec.

Le célèbre EUSTATHE, archevêque de Thessalonique, dont nous avons le commentaire sur Homère et sur Denys le Périégète (1), a aussi laissé quelques oraisons et d'autres puvrages de théologie.

L'empereur Andronic Comnène composa un dialogue contre les Juis, sidnesse pesa les suisses, qui n'a été imprimé qu'en latin.

Il a été question, à l'article des historiens Byzantins (2), de Nicetas Acominatus, mort en 1216. Outre sa chronique, il a a laissé, sous le titre de Trisor de la foi , 3mazupès à p30 8 gias, en vingt-sept livres, une réfutation systémalique de toutes les hérésies. Cet ouvrage n'a pas été imprimé; Pierre Morsé en a seulement donné les cinq premiers livres traduits en latin, Paris, 1569, in-8°.

Théodore Balsamon, désigné patriarche d'Antioche, villè qui étoit alors au pouvoir des Latins, a publié un commenaire sur le Nomocanon de Photius, et différens autres ouvrages relatifs à la jurisprudence ecclésiastique (3). On remarque

<sup>(1)</sup> Voyez Vol. I, pl. 253.

<sup>(2)</sup> Voyez Vol. I, p. 264. (3) Voyez Vol. I, p. 523.

<sup>(3)</sup> Foyez vot. 1, p. 525.

ses réponses à soixante-quatre questions canoniques de Marc, patriarche d'Alexandrie. Théodore Balsamon est le premier auteur grec qui ait publié la fameuse donation de Constantinle-Grand, Elle se trouve dans ses notes sur le Nomocanon de Photius.

## Treizième siècle.

Jean, évêque de Citron ou Pydna en Macédoine, vers 1200, a écrit sur les coutumes et les dogmes des Latins, et diverses consultations sur des points de droit canon.

GEBMAIN II fut nommé, en 1226, patriarche titulaire de Constantinople, résidant à Nicée. Il fut plusieurs fois destitué et rétabil. Il reste de lui plusieurs ouvrages, dont une partie est inédite. On a imprimé sa lettre au pape Grégoire IX, relative au schisme des deux églises, et des discours contre les Bogomiles.

Pantalion, chartophylax de l'église de Constantinople, vers 1250, a écrit sur les erreurs des Grecs.

Nicériore Blesmida, nommé en 1255 patriarche de Constantinople, dignité qu'il refusa, a écrit, sur la procession du St.-Esprit, un ouvrage dans lequel il favorisa les opinions de l'église latine (1).

ABSENUE, BUTHOMMÉ AUTORIANUS, moine du Mont-Athos, fut nommé, en 1255, patriarche de Constantinople, par Théodore Lascaris, empereur de Nicée, et, en 1259, un des tuteurs du jeune Jean Lascaris. Après la destitution de ce prince, il se retira dans un cloître; mais Michel Paléologue ayant pris Constantinople en 1264, il y fut appelé pour occuper

<sup>(1)</sup> Voyez aussi Vol. I, p. 310 et 348. II.

le siége de cette ville, qui, pendant près de soitante ans, avoit été au pouvoir des Latins. En 1262, Michel Paléologue priva de la ruel e jeune Jean Lascaris qu'il avoit déjà dépouillé du trône. Arsénius cut le courage de blàmer ce forfait, et fut cxilé dans l'île de Proconnése. Il existe de lui un abrégé des divins canons, distribué en cent quarante-un claspires.

Jean Beccus, homme de grands talens et de beaucoup d'érudition, étoit chartophylax de l'église de Constantinople. lorsque l'empereur Michel Paléologue, pour se maintenir sur un trône qu'il venoit de conquérir, résolut de renoncer au schisme. Beccus entra dans les vues du prince. Après le concile de Lyon de 1274 et la destitution du patriarche Josephe. il fut nommé à la place de ce dernier. Il écrivit alors plusieurs ouvrages en faveur de l'union : ils sont intitulés, de l'union des églises de l'ancienne et de la nouvelle Rome ; de la procession du Saint-Esprit, etc. Cependant l'union des deux égliscs ne fut pas de durée; Te pape Martin IV, mécontent du peu de zèle que montra l'empereur Michel pour faire la guerre aux infidèles , lanca contre lui la foudre de l'excommunication en 1281. Cette conduite imprudente du pape eut des suites importantes, L'empereur se décida à rompre l'union : sa mort l'empêcha d'exécuter ce projet; mais son fils Andronic rompit ouvertement avec la cour de Rome, Beccus fut destitué, remplacé par l'ancien patriarche Josephe, et exilé à Pruse. Il mourut en 1298 en prison. Avec lui s'éteignit le parti des Grecs portés pour l'union avec l'église de Rome, lequel, pendant plus de trente ans, avoit rempli de troubles celle de l'Orient.

GEORGE METOCHITA, un des défenseurs du dogme orthodose sur la procession du Saint-Esprit, fut exilé, vers 1283, avec le patriarche Jean Beccus. Il a écrit, en faveur de ce dogme, plusieurs ouvrages qui n'ont pas été imprimés.

CONSTANTIN MÉLITÉNIOTA, archidiacre de Jean Beccus, partagea ses opinions et les persécutions qu'il éprouva. Il a

écrit un traité sur l'union des églises grecque et latine, et un autre sur la procession du Saint-Esprit.

Guosar de Chypre, nommé en 1285 patriarche de Constantinople à la place de Josephe qui venoit de mourir, commença par se faire moine, et prit le nom de Grávanze. Il écrivit, contre Jean Beccus, son Exposition de la foi, è exacus 788 raises xelia ris blaze; mais il y admit, au jugement de son clergé, une hérésie pour laquelle il fut obligé de se demettre de sa place en 1289. Independamment de cet ouvrage, il en reste plusieurs autres de ce prélat (1), ainsi que deux cent trois lettres.

ATHANSES, SURNOMMÉ LE MACÉDOSLEN, fut créé par triàrche de Constantinople en 1289, pour remplacer George de Chypre, mais obligé, à son tour, de se démettre en 1293. Il fut élevé une seconde fois à cette dignité en 1504, et s'y maintait jusqu'en 1510. Il existe de lui un grand nombre d'ouvrages, la plupart inédits, sur diverses matières théolosiques.

GEORGE PACITIÈRE, dont nous avons parlé parmi les historiens du Bas-Empire et parmi les philosophes de cet âge (a), a aussi laissé divers ouvrages de théologie, une paraphrase des ouvrages de St.-Denis l'Aréopagite, un traité sur la procession du Saint-Esprit, etc.

# Quatorzieme siècle.

NLUS CABARLA, archevêque de Thessolonique vers 1514, iut un des plus redoutables antagonistes de l'église catholique. On a de lui un discours sur les moiffs du schisme, et un traité sur la primauté du pape. Son neven et successeur, Nicota-Canastla, qui fleurit vers 1350, a laisée diverses homélies,

<sup>(1)</sup> Voyez Vol. 1, p. 257.

<sup>(2)</sup> Voyez Vol. I, p. 279 et 309.

des lettres et d'autres ouvrages (1). Il a été, comme son oncle. archevêque de Thessalonique.

BARLAAM, dont nous avons parlé plus haut (2) comme d'un de ceux qui ont répandu en Europe le goût de la littérature grecque, s'est rendu fameux par ses querelles avec les moines du Mont-Athos et avec leur chef Palamas , ainsi que par les écrits qu'il publia tour à tour contre les Latins et contre les Grecs. Un des plus remarquables parmi ces ouvrages est celui qui attaqua La primauté du pape. Il est intitulé περί τῶς τῶ πάπα ἀρχῶς.

GRÉGOIRS PALAMAS, moine du Mont-Athos, nommé ensuite, en 1349, archevêque de Thessalonique, sans pouvoir se mettre en possession du siège, fut l'auteur d'une secte particulière qui remplit de troubles le quatorzième siècle et fit tenir plusieurs conciles. L'hérésie de Palamas consistoit dans l'opinion qu'il avoit sur la nature de la lumière qui se montra sur le Mont-Thabor lors de la transfiguration de Notre-Seigneur. Palamas prétendit que cette lumière avoit êté noncréée. Cet hérésiarque a laissé beaucoup d'ouvrages dont aucun n'a été imprimé.

Nickphone Grécoras, l'historien Byzantin (3), a été, comme théologien, un grand adversaire des Palamites. Il a composé beaucoup d'ouvrages dogmatiques, des homélies, etc., dont la plupart sont inédits.

MANUEL CALECA, patriarche de Constantinople en 1333, écrivit pour les Latins contre les Grecs, ainsi que contre les erreurs de George Palamas.

MATTHILU BLASTARFS, moine, composa, vers 1335. un ouvrage estimé, un recueil alphabetique de ce qui est contenu dans les canons des conciles et les constitutions impériales,

<sup>(1)</sup> Voyez Vol. I, p. 298. (2) Voyez Vol. I, p. 353.

<sup>(5)</sup> Voyez Vol. I, p. 201, 265 et 298.

รบ่างสาน zard รอกรูเรือง. Le même moine est auteur de deux poëmes en vers politiques sur les offices de l'églisse et de la cour de Constantinople. Blastares y a inséré une traduction de la fameuse donation de Constantin-le-Grand.

Le moine Maximus Planuma, dont nous avons cu plus d'une occasion de parler (1), n'étoit pas seulement grammairien et rhéteur; il s'occupa aussi de théologie, et nous a laissé entre autres un traité sur la procession du Saint-Esprit, et quelques sermons.

CONTANTIK HAMINOPULUS, le célèbre jurisconsulte (2), mort en 1383, doit aussi être rangé parmi les écrivains ecclésisatiques, à cause de son abrégé des canons divins et sacrés, êπτιρμὶ τῶν Βείων καὶ ἰερῶν κανίνων; de son ouvrage sur les opinions des hérétiques, περὶ ῶν εἰ καὶν καιρὲς αἰρείπκοὶ ἐδυξως; de celui qui traite de la foi orthodoxe, περὶ πίστων ἐριδοδίζε, et de qüelques autres.

Simon de Crète, archevêque de Thèbes, vers 1350, a écrit sur les conciles qui se sont prononcés sur la procession de St.-Esprit. A la même époque, un moine crétois, MAXIME CHRYOEREE, fit un discours sur la même matière.

PILLOTITÉE, d'alord moine au Mont-Sinaï, ensuite abbé des moines du Mont-Athos, évêque d'Héracelée, et en 1355 ou 1362 patriarche de Constantinople, auteur d'un grand ouvrage en quinze livres, dripprined, en faveur des Palamites.

L'empereur Jean Cantacuzène, retiré dans un couvent, n'écrivit pas seulement l'histoire de son temps (3); il s'occupa sussi de la religion. Entre autres auvrages qu'il composa dans sa solitude, on en cite deux contre les Musulmans. Son fils,

<sup>(1)</sup> Voyez Vol. I, p. 49, 240 et 259.

<sup>(2)</sup> Voyez Vol. 1, p. 323.

<sup>(3)</sup> Voyez Vol. I, p. 279.

Mattineu Cantacuzène, partagea sa retraite et ses occupations : il existe de lui un commentaire sur le cantique de Salomon.

DEMETRIUS CYDONE (1) a laissé divers traités dogmatiques, des homélies, etc.

JEAN de Chypre, surnommé le Sage, écrivit, vers 1360, divers ouvrages sur les Palamites.

NILUS, qui, vers 1366, fut exarque du patriarche de Constantinople et évéque de Rhodes, a publié un abrégé historique des neuf conciles écuméniques.

### Quinzième siècle.

JOSEPHE DE BRYENNE, moine de Constantinople et prédicateur, au commencement du quinzième siècle.

Nous avons dit plus haut (2) que MANUEL PALÉOLOGUE a laissé un grand nombre d'ouvrages de philosophie et de théologie. Beaucoup de ces écrits n'ont pas été imprimés.

De Gabriel, patriarche des Coptes, au commencement du quinzième siècle, nous avons des oraisons et bénédictions pour la consécration de tous les instrumens de l'autel.

Esaïas de Chypre écrivit, vers 1430, en faveur de l'opinion des Latins sur la procession du Saint-Esprit.

SYLVESTRE SYROPULUS (3), grand ecclésiarque (147 as èxengoràpyns) de l'église de Constantinople, et l'un des cinq staurophores (zaupeqépsi, ainsi nommés parce qu'ils portoient une croix sur leurs chapeaux), assista, en 1439, au concile de Florence, dont il écrivit l'histoire. L'église catholique

<sup>(1)</sup> Voyez Vol. I, p. 310.

<sup>2)</sup> Voyez Vol. I, p. 287.

<sup>(5)</sup> Son vrai nom est Souropulus; overest ou exceet dans la langue moderne signific obscurus et en est formé : de la le nom Eyeuphoudes.

rejette son témoignage comme partial; mais son ouvrage est eependant fort important à cause du grand nombre de faits qu'il renferme. Il a été publié par Creyghton à La Haye, 1660, in-folio.

THÉODORE XANTHOPULUS, le successeur de Syropulus, a publié les actes du concile de Florence. Il est favorable à l'union.

Marcus Eversieus, métropolitain d'Éphèse, le principal oratur des Grees au concile de Florence, en 1439, et, de tous les prélats qui y avoient assisté, le seul qui refusat de signer la formule d'union rédigée par Bessarion. C'est cette résistance principalement qui fit manquer la réconciliation entre les églises d'Orient et d'Occident. Le peuple de Constantinople le regarda comme un héros de la vérité, et Marc publia une Lettre sur le concile de Florence adressée à tous les clártiens, et d'ures autres ouvrages.

Sisson, archerèque de Thessalonique, mort peu de temps avant la prise de cette ville par les Turcs, en 1430, a écrit un grand nombre d'ouvrages, la plupart dirigés contre les Latins; le principal, initiulé 2012 à lefector, sea ves) vis puirné épide viir pristains highs victor, vio ve lessor vestifon val uresplov vis éxantales d'aborge, c'est-dufe Dialoque contre les hérèsies, et touchant notre unique et orthodose foi chrétienne, les rits sacrés et les mystères, a été imprimé en 1653 à Yassy, par ordre de Dorothée, patriarche de Jérusalem.

GEORGE GEMISTUS PLÉTHON, le restaurateur de la philosophie platonicienne en Occident (1), a aussi écrit en favour du dogme des Grecs sur la procession du Saint-Esprit.

Il existe du cardinal Jean Bessarion (2) plusieurs ouvrages grecs en faveur de l'union des deux églises.

<sup>(1)</sup> Voyez Vol. I, p. 336,

<sup>(2)</sup> Ibid.

Parmi les écrivains grees qui ont écrit en faveur de l'union des deux églises, nous nommerons necore les suivans: Jaray, surnommé Plusiadence, qui, après avoir été élevé au siège de Méthone, prit le nom de Josephe, qui écrivit une oraison sur le pain mystique des Grees et le pain azyme des Latins, Jara Kadyadvulus dont nous avons parlé (1), et qui écrivit sur la procession du Saint-Esprit et le décret du concile de Florence; Grasonne Mamma, confesseur des empereurs Jean et Constantin Paléologue, et patriarche de Constantinople. Prévoyant le sort de l'Empire, il abdiqua en 1651, et se rendit en Italie : il écrivit contre Marc d'Ephèse en faveur de l'union des deux églises. Gronos de Trébisonde, dont nous avons parlé plus haut (2).

Gennadius fut le premier patriarche de Constantinople sous l'empire des Turcs. Il s'appeloit originairement George Scho-LABIUS, et avoit été d'abord premier juge du palais impérial : en cette qualité, il accompagna, en 1438, Jean Paléologue aux conciles de Ferrare et de Florence. Il favorisa à cette époque l'union des deux églises; mais, revenu à Constantinople, il fit cause commune avec Marc d'Éphèse, pour faire rompre l'accord qui avoit été convenu à Florence. Après la mort de Jean Paléologue, et peu d'années avant la prise de Constantinople par les Turcs, George, qui jusqu'alors avoit été laïc, se fit religieux et prit le nom de Gennadius. Il eut des conférences sur l'union des deux églises avec le cardinal Isidore, que le pape avoit envoyé à Constantinople en 1452, et traversa de toute son influence les projets du pape et de l'empereur. Constantinople étant tombée entre les mains de Mahomet II, celui-ci ordonna aux Grecs d'élire comme patriarche Gennadius, qui, par peur ou par feinte, s'étoit caché hors de la ville. Les Turcs ayant pris pour leur usage



<sup>(1)</sup> Voyez Vol. I, p. 335.

<sup>(2)</sup> Ibid.

l'église de Sainte-Sophie et le palais du patriarche, Gennadius établit son siége au monastère des Saints-Apòtres. En 1457, il obtint de Mahomet la permission de se démettre de sa dignité; il se retira dans un couvent, où il ne vécut que peu d'années.

Les ouvrages de Gennadius sont très-nombreux; il s'y trouve un abrégé de l'orthodoxie, s'βριθέζεν καπαφίγιος, (c'està-dire réfuge de l'orthodoxe) dirigé contre le concile de Florence, et divisé en huit livres; des lettres adressées à des princes et à des hommes de lettres; des discours et sermens; une Exposition de la foi chrétienne, écrite par ordre de Mahomet II; de la procession du Saint-Esprit contre les Latins, etc.



# TABLE SYNOPTIQUE

----

ECRIVAINS GRECS.



## TABLE SYNOPTIQUE

DES

## ÉCRIVAINS GRECS.

#### EXPLICATION DE CETTE TABLE.

- a°. On ytrouve d'un côté les époques des principaux événemens politiques et celles auxquelles des hommes célèbres ont joué un rôle dans l'histoire de la Grèce; de l'autre les noms des écrivains, leurs contemporains.
- 2°. Les parenthèses indiquent, dans la première colonne, des événemens étrangers à la Grèce, et, dans la seconde, des écrivains dont l'existence est problématique, ou qui, n'ayant pas écrit en langue grecque, sont portés sur ce tableau, à cause du synchronisme seulement.
  - 3°. Le signe d'interrogation indique que l'époque où un écrivain a été placé dans le tableau, est incertaine. Quelquefois, lorsqu'il y a diversité d'opinions sur cette époque, le nom du même écrivain est répété.

# ÉVÉNEMENS POLITIQUES.

### PRINCES QUI ONT RÉGNÉ.

| J. C. | DES. |                                                |
|-------|------|------------------------------------------------|
| 1857  | DES. | Commencement des états pélasgiques en          |
|       |      | Grèce.                                         |
| 1796  |      | Phononée, roi d'Argos.                         |
| 1679  |      | Les Pélasges fondent des colonies en Italie.   |
| 1572  |      | DANAUS, Égyptien, conduit une colonie à Argos  |
| 1570  |      | Cécnors, Égyptien, conduit une colonie en      |
| /-    |      | Grèce, et devient le fondateur de l'état       |
|       |      | d'Athènes.                                     |
| 1549  |      | CADMUS, Phénicien, fonde Thèbes.               |
| 1542  |      | DEUCALION règne en Phocide.                    |
| 1529  |      | Minos I, roi de Crète.                         |
| 1510  |      | Établissement du conseil des Amphictyons.      |
| 1508  |      | Hellen, fils de Deucalion, règne en            |
| 1300  |      | Thessalie.                                     |
| 1400  |      | Pérors, Phrygien, se fixe dans le Péloponuèse. |
| 1260  |      | Expédition des Argon autes.                    |
| 1254  |      | EVANDRE, Arcadien, conduit une colonie en      |
| - 1   | -    | Italie.                                        |
| 1240  |      | Minos II, roi de Crète.                        |
| 1230  |      | Tueser, fondateur d'Athènes.                   |
| 1184  |      | Prise de Troie.                                |
| 1103  |      | Invasion des Héraclides dans le Péloponnèse.   |
|       |      | Établissement de six états doriens dans cette  |
| - 1   |      | presqu'île. Établissement des Ioniens en       |
| - 1   |      | Attique.                                       |
| 1096  |      | Établissement des Eoliens en Asie-Mineure.     |
| 1071  |      | Connus, dernier roi d'Athènes.                 |

#### ÉCRIVAINS.

1490 (Moïse, le plus ancien écrivain ). (Hermès Trismégiste. Orus). Linus. Eumolpe. Orrnée. Musée. ( Sanchoniathon ).

( Darès le Phrygien. Dictys de Crète.)

| 240         | έv           | ÉNEMENS POLITIQUES.                                                                      |
|-------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| AVANT J. C. | OLYMPIA-     |                                                                                          |
| 1054        | 1            | Établissement de colonies ioniennes en Asie-                                             |
| 3050        | 1            | Fondation de Cumes en Grande-Grèce, par<br>les Eoliens et les Ioniens de l'Asie-Mincure. |
| 984         | 1            | Établissement de colonies doriennes en Asie-<br>Mineure.                                 |
| 974         |              | Commencement de la révolution dans les<br>gouvernemens monarchiques de la Grèce.         |
| 886         | 1            | Législation de Lycuroue à Sparte.                                                        |
| 776         | 1, 1         | Olympiade de Corœbus ; époque de l'èrc des<br>Olympiades.                                |
| 754         | <b>v</b> 1,3 | Commencement des archontes décennaux à Athènes.                                          |
| 753         | V1, 4        | (Fondation de Rome. Romulus.)                                                            |
| 742         |              | Première guerre de Messène.                                                              |
| 735         | XI, 2        | Fondation de Syracuse par les Corintbiens<br>(de race dorienne).                         |
| 729         | жп, 4        | Perdiccas, fondateur du royaume de Macé-<br>doine.                                       |
| 722         | x1v, 3       | (Fin du royaume d'Israël).                                                               |
| 717         | XVI, 1       | (Numa Pompilius, deuxième roi de Rome).                                                  |
| 700         |              | Fondation de Crotone.                                                                    |
| 690         |              | Fondation de Tarente.                                                                    |
| 686         | xxiv, 3      | Établissement des archontes annuels à Athènes.                                           |
| 682         | xxiv, 3      | Seconde guerre de Messène.                                                               |
| 679         | xxv, 2       | (Tullus Hostilius, troisième roi de Rome).                                               |
| 668         | XXVIII, 1    | Commencement de la primauté de Sparte.                                                   |
| 640         | xxxv, 1      | (Ancus Martius, quatrième roi de Rome).                                                  |

> vers 1000

Homère.

HÉSTODE.

Poètes cycliques.

Archiloque.

11.

Tyrrée. Callinus. Alcméon.

Terpandré. Zaleucus. Charondas. 640 Ol. xxxv, 1. Naissance de Thalès?

Cadmus de Milet. Alcée. Sapphon. Erinne. Mimnerme.

610 Ol. XLII, 3. Naissance d'Anaximandre? Épiménide. Solon. Les sept Sages. Anacharsis.

. . .

#### TOTAL POLITICIES

| 242   | ń                | VÉNEMENS POLITIQUES,                       |
|-------|------------------|--------------------------------------------|
| AVANT | OLYMPIA-<br>DES. |                                            |
| 588   | XLVIII, I        | (Fin du royaume de Judée).                 |
| 582   | XLIX, 3          | Fondation d'Agrigente.                     |
| 578   | ь, 3             | ( Senvius Tullius, sixième roi de Rome).   |
| 56o   | LV, I            | Usurpation de Pisistrate à Athènes,        |
|       |                  | (Fin de l'empire de Médie, Cyrus, fonda-   |
|       |                  | teur de celui de Perse ).                  |
| 550   | LVII, 3          | Soumission de toute l'Asie-Mineure par     |
|       |                  | Crasus.                                    |
| 544   | LIX, I           | Fin de l'empire de Lydie.                  |
| 541   | LXX, 4           |                                            |
| 540   | LX, 1            | POLYCRATE, prince de Samos.                |
| 538   | LX, 3            | (Prise de Babylone par Cyrus. Fin de l'em- |
|       | 1                | pire de Babylone ).                        |
| 536   | LXI, 1           | Fondation de Marseille par les Phocéens.   |
| 534   | LXI, 3           |                                            |
| 528   | LXIII, I         | HIPPARQUE et HIPPIAS, princes d'Athènes.   |
| 525   | LXIII, 4         | (Fin de la monarchie egyptienne ).         |
| 522   | LXIV, 3          | (DARIUS I HYSTASPES, roi des Perses).      |
| 510   | LXVII, 3         | Fin du gouvernement des Pisistratides à    |
|       |                  | Athènes.                                   |
| 509   | LXVII, 4         | (Commencement de la république romaine).   |
| 500   | LXX, I           | Destruction de Sardes.                     |
| 490   | LXXII, 3         | 29 sept. Bataille de Marathon gagnée par   |
|       |                  | MILTIADE.                                  |
| 486   | LXXIII, 3        | (XERXÈS, roi des Perses).                  |
| 480   | LXXV, I          | 23 sept. Bataille de Salamine, gagnée par  |
|       |                  | Thémistocle.                               |
|       |                  | Bataille d'Himera gagnée par Gélon.        |
| 479   | LXXV, 2          |                                            |
|       | 1                | Athènes prend la primanté en Grèce.        |
| 477   | LXXV, 4          | Higgon I, roi de Syracuse.                 |
| 470   |                  | Bataille de l'Eurymédon, gagnée par Cimon. |
| 469   | LXXVII,4         | Troisième guerre de Messène.               |
|       |                  |                                            |

ÉSOPE. THALÈS ; école d'Ionie.

Anaximandre. Phérécyde de Scyros. Phalaris. Anaximène.

Stésichore. Xénophane de Colophon; école d'Élée. Onomacrite.

Ibycus, Hannon.

Thespis. Phryuique le Tragique. Acusilaüs. Denys de Milet. Denys de Chalcis.

ANACRÉON. Théognis. Phocylide (Confucius).

Scylax?

485

Simonide. Susarion. Epicharme.

(Zoroastre). Pytuagore. Archytas. Héraclite, Théano. Ocellus Lucanus, Corax,

Hécatée de Milet. Xanthus. Hippys. Diogène Apol-

Cynæthus. Myrtis. Lasus. Melanippide. Corinne. Héraclite. Zénon d'Élée.

Ol. LXXIII, 4. Naissance d'Euripide et d'Hérodote. Pigrès de Carie. Achæus. Leucippe. Démocrite. Es-CHYLE. Chœrilus. Pratinus (Esdras).

PINDARE. Bacchylide. Cratinus. Ol. LXXVII, 3. Naissance de Thucydide.

Ol. LXXVII, 4. Naissance de Socrate.

Hellanicus de Lesbos. Sophocle.

| 2              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 244            | É          | VÉNEMENS POLITIQUES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| AVANT<br>J. C. | OLYMPIA-   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| 466            | LXXVIII, 2 | The state of the s |  |  |  |
| 461            | LXXIX,4    | Mort d'Aristide.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
| 449            | LXXXII,4   | ( Lois des Douze-Tables à Rome ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|                |            | Bataille de Chypre. Paix de Cimon. Gouver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                |            | nement de Périclès à Athènes,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| 446            | ьхххит,4   | Fondation de Thurii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| 443            | LXXXV,1    | Prise de Samos par PéricLès.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
|                |            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| 431            | 1,222711,2 | Commencement de la guerre du Péloponnèse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
| 429            | LXXXVII,4  | Mort de Périclès.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| 422            | LXXXIX,3   | Bataille d'Amphipolis. Paix de Nicias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
| 415            | xcı, 2     | Expédition des Athéniens en Sicile. Alci-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
|                |            | BIADE,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
| 413            | xc, 2      | Défaite des Athéniens en Sicile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
|                |            | Archélaus, roi de Macédoine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 406            | xcm, 3     | Bataille d'Aegos Potamos, Fin de la primauté                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
|                | Į.         | d'Athènes. Sparte en est investie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| 405            | жен, 4     | DENYS L'ANCIEN, roi de Syracuse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
|                |            | (ARTAXERCE II MARMON, roi de Perse.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| 404            | XCIV, 1    | Prise d'Athènes par Lysandes. Gouverne-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
|                |            | ment des trente tyrans.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| 403            | xciv, 2    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| 399            | xcv, 2     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|                |            | Dix-mille. Xénorson.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| 398            | xcv, 3     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| 396            | XCV1, 1    | Première campagne d'Aotsuas en Asie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| 393            | xcvi, 4    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|                |            | d'Athènes par Conon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| 387            |            | Paix d'Antalcidas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| 383            |            | Surprise de Thèbes par les Lacédémoniens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
| 378            | с, 3       | Délivrance de Thèbes par Pélopidas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
|                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |

460 Ol. LXXX, t. Naissance d'Hippocrate.

456 Ol. LXXXI, 1. Mort d'Eschyle.

HÉRODOTE

Parménide. Empédocle. Anaxagoras.

Ol. LXXXVI, 2. Mort de Pindare. Meton. Euctemon. Archelaus de Milet.

ARISTOPHANE. EURIPIDE. Sophron. Gorgias. Les Sophistes. Hippias. Prodicus. Antimaque de Colophon.

Socrate, Eupólis. Andocide. Agathon.

Praxilla. Théophile le comique. Philonidas.

Ol. XCIII, S. Mort de Sophocle et d'Euripide. Seylax?
LYSIAS. ISOCRATE. Alcidemas. Clitodemus ou Clidemus.

THUCYDIDE. Paléphate?

400 Ol. xcv, 1. Mort de Socrate.

Antiphon, HIPPOGRATE. Nicocharès. Nicophron. Teleclides. Théopompe d'Athènes, le comique.

X якорнов, Стязья. Philoxène de Cythère. Protagoras. Diagoras.

Eschine le Socratique, Chabs. Anistippe; école de Cyrène, Euclins; école de Mégare, Antistiène; école cynique, Platon; Académie. Timée de Locres.

Eubulus. Anaxandrides.

- an Chagin

| 210            |          | . Ditimization a comparison of               |
|----------------|----------|----------------------------------------------|
| AVANT<br>J. C. | OLYMPIA- |                                              |
| 372            | CII, 1   | Bataille de Leuctre gagnée par EPAMINONDAS.  |
| 369            | cn, 4    | Rétablissement de Messène.                   |
| 368            | cm, 2    | DENYS LE JEUNE, roi de Syracuse.             |
| 363            | civ, 2   |                                              |
| 360            | cv, 1    | PHILIPPE, roi de Macédoine,                  |
| 358            | cv, 3    | Guerre des alliés.                           |
| 357            | cv, 4    |                                              |
| 355            | cvi, 2   |                                              |
| 348            | cvm, 1   | Prise d'Olynthe par Philippe.                |
|                |          |                                              |
| 346            | cvm, 3   | Fin de la guerre sacrée. Philippe est recu   |
|                | J        | membre des Amplictyons.                      |
|                |          | Denys le jeune se rend de nouveau maître de  |
|                |          | Syracuse,                                    |
| 345            | cviii, 4 | Délivrance de Syracuse par Timolion.         |
|                |          |                                              |
| 339            | CX, 2    | Nouvelle guerre sacrée.                      |
| 338            | cx. 3    | Bataille de Chéronée, Fin de l'indépendance  |
|                |          | de la Grèce. Domination macédonienne.        |
| 337            | cx, 4    | Philippe est nommé général des Grecs.        |
| ,              |          |                                              |
| 336            | CXI, 1   |                                              |
| 335            | CX1, 2   |                                              |
| 334            | схі, 3   | Bataille du Granique.                        |
| 333            |          | Bataille d'Issus.                            |
| 331            | ex11, 1  | Fondation de la ville d'Alexandrie.          |
|                |          | Bataille d'Arbèle. Fin de l'empire de Perse. |
|                |          | Acis II, roi de Sparte.                      |
| 324            | cxiv, 1  | Mort d'Alexandre-le-Grand.                   |
|                |          | ` .                                          |

Eudoxe de Cnide, Nicostrate.

Aencas Tacticus?

Ol. cv, 1. Mort de Xénophon. Philiste. Isée, Lycurgue l'Orateur.

Chérémon. Anaxilaüs,

348 Ol. cviii, 1. Mort de Platon. Speusippe, Xenocrate de Chalcédoine, Polémon, Cratès de Thèbes, Crautor; ancienne Académie.

Thessalus, Dracon, Polybe le Médecin; ancienne école dogmatique,

Ephore. Escrine l'Orateur, Démostriène. Hypéride, Chion.

343 Ol. cv11, 3. Aristote est nommé précepteur d'Alexandre, fils de Philippe. Héraclide du Pont.

312 Ol. cv11, 4. Naissance d'Épicure.

338 Ol. ex, 3. Mort d'Isocrate. Eubulide. Pythéas de Marseille, Autolycus. Ephippus d'Athènes, le comique.

Hermésianax. Diogène de Sinope,

Pyrrion; école sceplique. Théopompe de Chios.

ARISTOTE; école peripatéticienne.

Aristophou, Antiphanes et Alexis, poètes comiques

Anaximène de Lampsaque. Callisthène. Onésicrate d'Égine. Charès, Jérôme de Çardie. Aristobule. Proténés, fils de Lagus. Marsyas. Ephippus d'Olynthe. Diodote. Eumène. Néarque. Béton, Dioguète. Hécatée d'Abdère.

Macédoine. LYSIMAQUE, roi de Thrace. PTOLÉMÉE, fils de Lagus, roi d'Egypte. Seexviii, 4 LEUCUS I NICATOR, roi de Syrie.

301 exxi, 1 Bataille d'Ipsus. Partage définitif de la monarchic d'Alexandre-le-Grand. 300 La Ligue étolienne prend de l'influence. cxx, 2

298 Philippe I. roi de Macédoine. cxx, 4 DÉMÉTRIUS POLIORCÈTE, roi de Macédoine. 294 cxx:. 3

Fondation du royaume de Pergame. 284 CXXIV. 1 PTOLÉMÉE II PHILADELPHE, roi d'Égypte. Alexandrie est le siège des lettres.

281 PTOLÉMÉE CERAUNUS, roi de Macédoine. cxxiv, 4 ANTIOCHUS I SOTER, roi de Syrie. La Ligue achéenne paroît sur la scène. 280 cxxv, 1

Antigonus Gonatas , roi de Macédoine. 278 cxxv, 3

276 CXXVI. 1 Les Gaulois s'établissent en Asie-Mineure.

NICOMEDS I, roi de Bithynie. LXXVII.1 ALEXANDRE II , roi d'Épire. 272

CXXVII, 2 HIÉRON II, roi de Syracuse. 260

CXXVIII,2 Toute la Grande-Grèce est soumise aux Ro-267 mains.

322 Ol. LXIV, 4. Mort de Démosthène et d'Aristote, Tuéo-PHRASTE.

> Dinarque. Démétrius de Phalère, Dicéarque. MENANDRE d'Athènes, Philémon. Apollodore de Gela. Euhémère. Clitarque.

EPICURE.

Arcisilas; moyenne Academie. Nossis. Anyto. Aristoxène de Tarente. Simmias?

Sopater de Paphos, Anaxippe, Philopides, poètes comiques.

Hégésias. Bérose. Démon. Zknon de Citium ; école stoicienne.

EUCLIDE le Mathématicien. Hiérophile. Erasistrate.

Ol. xx111, 2. Naissance d'Archimède.

Posidippe de Cassandre, et Damoxène, poètes comiques.

Mélampe le Médecin. LYCOPHRON, Zénodote d'Éphèse. Philinus; école empirique.

Ol. cxxvr, 1. Naissance d'Eratosthène. ARATUS de Soles. Timon de Phlionte. Léonidas de Tarente. THEOCRITE. Aristeas. Ol. exxvii. Mort d'Épicare.

Philodème. Sérapion.

PTOLÉMÉE IV PHILOPATOR, roi d'Egypte. 225 CEXXVIII, 4 Commencement de la décadence de cette monarchic. Seleucus III CÉRAUNUS, roi de Syrie.

ANTIOCHUS III LE GRAND, roi de Syrie.

Prise de Sparte par Antigonus Doson. OXXXIX, 2 PHILIPPE II , roi de Macédoine. CXXXIX.3 221 Guerre entre les Étoliens et les Achéens. cxxx:x, 4 220

JÉRÔME, roi de Syracuse. CXLI. 2 215 cxl.I, 4 Mort d'Aratus.

223 CXXXIX, 1

277

Ol. CXXX, 1. La chronique de Paros. Manéthon, Philochore. Damoxène. CALLIMAQUE. Cléanthes.

Aristarque de Samos. Antigone de Caryste. Nymphis. Apollonius de Perge. Lacydés. Ister.

Chrysippe (Livius Andronicus, premier poète dramatique latin). Biton.

ERATOSTHÈN

222 Ol. cxxxix, 3. Monument d'Adule.

Archagatus.
(Fabius Pictor, premier historien romain).

|       |           | FOLITIQUES,                                   |
|-------|-----------|-----------------------------------------------|
| J. C. | CLYMPIA-  |                                               |
| 212   | CXLIII, 1 | Prise de Syracuse par Metellus.               |
| _     |           | Alliance entre les Romains et les Étoliens.   |
| 106   | exliti, 3 | NABIS, tyran de Sparte                        |
| 204   | CXLIV, 1  | Prolémée V Erreniuse noi de                   |
| 201   | CALLY, 4  | Siege d'Athènes par Philippe II               |
| 200   | CXLV, 1   | Ligue des Romains , des Achéens et des Éto-   |
|       | 1         | Hens contre Philippe II                       |
| 198   | cxlv, 3   | EUMÈNE II , roi de Pergama                    |
| 197   | CXLV, 4   | Bataille de Cynoscépholog                     |
| 196   | CKLVI, 1  | Les Romains proclament la liberté des         |
|       | 1         | Grecs.                                        |
| 195   | CXLVI, 2  | Guerre des Romains et des Achéens contre      |
|       | 1 1       | les Etoliens.                                 |
| 192   | CXLVII, I | (Guerre des Romains avec Antiochus).          |
| ,190  | CXLVII, 3 | PRUSIAS II , roi de Bithynie                  |
| 187   | CXLVIII,2 | SELEUCUS IV PHILOPATOR . roi de Surie         |
| 183   | CXLIX, 2  | Mort de Philopamen. Décadence de la           |
|       |           | Ligue achéenne.                               |
| 181   | CXLIX, 4  | Prolémée VI Philométor, roi d'Égypte.         |
| 179   |           | Pensée, roi de Macédoine.                     |
| 176   | cz, 4     | Antiochus IV Epiphanes, roi de Syrie.         |
| 171   | CL11, 2   | Les Achécus se joignent aux Romains contre    |
|       |           | Persée.                                       |
| 168   |           | (Les Maccabées).                              |
| 167   | CLIII, 2  | Fin des royaumes de Macédoine et d'Epire.     |
|       |           | Mille ôtages achéens sont transportés à Rome. |
| 164   | CLIV, 1   | Antiochus V Eupator, roi de Syrie.            |
| 162   | cliv, 3   | Démétrius I Soter, roi de Syrie.              |
| 158   | CLV, 3    | ATTALE II , roi de Pergame.                   |
| 157   | cLv, 4    | MITHBIDATE VII, roi du l'ont.                 |
| 151   | CLVII, 2  | ALEXANDRE BALA, roi de Syrie.                 |
| 149   | CLVII, 4  | Guerre des Achéens contre les Romains.        |
|       | 1         | NICOMEDE II, roi de Bithynie.                 |
|       |           |                                               |

212

Ol. CXLII, 1. Mort d'Archimède. Héron. Athénée le Mécanicien. Ol. CXLIII, 2. Mort de Chrysippe.

207

Ol. cxLIII, 4. Naissance de Polyhe.

ARISTOPHANE de Byzance. (Jésus le Siracide).

(Ennius).

196 Ol. CKLVII, 1. Mort d'Eratosthène. Apollonius de Rhodes.

( Plaute ). Bion. Moschus.

ARISTARQUE de Samothrace. Crates de Malles, Carnéade, nouvelle Académie. Hirzarque. Agatharchide. (Térence).

Pamphile d'Alexandrie.

Denys de Thrace. Philon de Byzance.

| 254            | i                | VÉNEMENS POLITIQUES.                                                                    |
|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| AVANT<br>J. C. | OLYMPIA-<br>DES. |                                                                                         |
| 148            | 1                | La Macédoine est réduite en province<br>maine.                                          |
| 146            | cLVIII, 3        | Destruction de Corinthe. La Grèce es<br>duite en province romaine, sous le<br>d'Achaïe. |
|                |                  | Démérrius II Nicator, roi de Syrie.                                                     |
|                | _                | PTOLÉMÉE VII EVERGETE II OU PHYSCON                                                     |

|     | 1         | mame.                                       |  |  |
|-----|-----------|---------------------------------------------|--|--|
| 146 | civiii, 3 | Destruction de Corinthe. La Grèce est ré-   |  |  |
|     | 1         | duite en province romaine, sous le nom      |  |  |
|     | 1         | d'Achaïe.                                   |  |  |
|     |           | Démétrius II Nicator , roi de Syrie.        |  |  |
|     |           | Protémée VII Evergere II ou Physcon, roi    |  |  |
|     |           | d'Égypte.                                   |  |  |
| 145 |           | Antiochus VI, roi de Syrie.                 |  |  |
| 142 |           | Tryphon usurpe le trône de Syrie.           |  |  |
| 139 | CL, 2     | ANTIOCHUS VII DE SIDE, roi de Syrie.        |  |  |
| 138 | eL, 3     | ATTALE III , roi de Pergame.                |  |  |
| 133 | CLXI,1    | Le royaume de Pergame est légué au peuple   |  |  |
|     |           | romain.                                     |  |  |
| 130 |           | Démétrius II remonte sur le trône de Syrie. |  |  |
| 126 | ськии, 3  | ALEXANDRE ZEBENA, roi de Syrie.             |  |  |
| 125 | CLXIII, 4 | Antiocuus VIII Grypus, roi de Syrie.        |  |  |
| 121 | CLXIV, 4  | MITHRIDATE-LE-GRAND, roi du Pont.           |  |  |
| 116 | CLXVI, 1  | CLÉOPATRE, reine d'Égypte, avec son fils    |  |  |
|     |           | Prolémée VIII LATHURUS.                     |  |  |
| 107 | clxviii,2 | ARISTOBULE I, roi des Juifs.                |  |  |
|     |           | Prolémée IX ALEXANDRE I, roi d'Égypte.      |  |  |
| 96  | ćLXXI, 1  | Antiochus IX, roi de Syrie.                 |  |  |
| - F |           | C                                           |  |  |

CLXXI, 2 SELEUCUS II, roi de Syrie.

CLXXI, 4 ANTIOCHUS X et X1, rois de Syrie.
CLXXII, 1 PHILIPPE et DÉMÉTRIUS III, rois de Syrie. 93 CLEXII,2 NICOMÈDE III, roi de Bithynie. 92

CLXXII, 4 PTOLÉMÉE VIII LATHURUS, roi d'Égypte pour 90 la seconde fois. CLXXIII, 1 Première guerre des Romains avec Mithri-

Antiochus XII, roi de Syrie.

123

POLYBE.

Apollodore d'Athènes.

Panætius. Nicandre.

Clitomaque.

Le traducteur grec de Jésus le Siracide. Ol. CLXIV, 2. Mort de Polybe,

(Naissance de Varron).

Asclépiades.

Athénée le médecin; école pneumatique.

106 (Naissance de Cicéron). 100 (Naissance de César).

(Naissance de Cesar

93 (Naissance de Lucrèce ). Méléagre de Gadare,

Ezéchiel le Tragique. Thémison de Laodicée ; école méthodiques

Andronicus de Rhodes, Parthenius.

87 (Naissance de Catulle ).

(Naissance de Salluste)

| 250        |                                       | EVENEMENS POLITIQUES,                                |
|------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Avai       | OLYMPIA<br>DES.                       |                                                      |
| 8:         |                                       | (Dictature de Sylla).                                |
| 81         | CLXXIV,                               | Prolémée X Alexandre II , roi d'Égypte.              |
|            | -                                     | Prolémée XI Alexandre III, roi d'Égypte.             |
| 76         |                                       | Nicomède IV, roi de Bithynie.                        |
| 75         | CLXXVI,                               | Le royaume de Bithynie est légué au peuple           |
|            | 1                                     | romain.                                              |
| 74         |                                       | Deuxième guerre de Mithridate.                       |
| 69         | CLEAVIII,                             | HYRCAIN II et ARISTOBULE II se disputent le          |
|            | 1                                     | trône des Juifs.                                     |
| 66         |                                       | Prolémée XII Auleres, roi d'Égypte.                  |
| 64         |                                       | Fin du royaume de Syrie.                             |
| 63         | CLXXIX, 2                             | Mort de Mithridate VII. Fin du royaume du            |
|            |                                       | Pont,                                                |
| 60         |                                       | ( Premier triumvirat).                               |
| 57         | CLXXX,4                               | Ptolémée Auletes est détrôné. Bérénice,              |
|            | 1                                     | reine d'Égypte.                                      |
| 55         |                                       | Ptolémée Auletes est rétabli.                        |
| 51         | CLXXXII,3                             | CLÉOPATRE, reine d'Égypte avec Prolé-                |
|            |                                       | mée XIII DENYS.                                      |
| 46         | CLXXXIII,3                            | (Bataille de Pharsale).                              |
|            |                                       | Cléopâtre règne avec Prolémie XIV le                 |
|            |                                       | JEUNE.                                               |
| 44         | CLXXXIV,1                             | (Mort de Jules-César).                               |
|            | 7                                     | att A                                                |
| 42         |                                       | Cléopâtre, seule reine d'Égypte.                     |
| 41         |                                       | (Second triumvirut). Hérode-le-Grand, roi des Juifs. |
| 37         | CLIALV,I                              | HEROBE-LE-GRAND, FOI des Julis.                      |
| 31         |                                       | Bataille d'Actium. Fin de la république ro-          |
| 31         | CZ-ZATII,2                            | maine, Auguste.                                      |
| <b>3</b> 0 | CLEASUR 2                             | Fin du royaume d'Egypte.                             |
| 30         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | am da royaume u Egypte.                              |
|            |                                       |                                                      |

| Λ | V. | A | N  | 1 |
|---|----|---|----|---|
| 1 | ١. | • | 3. |   |

Seymnus

Cassius Dionysius d'Utique.

- 70 (Naissance de Virgile). Geminus de Rhodes.
- 65 (Naissance d'Horace). Apollonius de Citium.
- 64 (Naissance de Tibulle).

L'auteur du livre de la Sagesse? Xénocrate d'Aphrodise?

- 59 (Naissance de Tite-Live).
- 58 (Naissance de Properce).
- 53 Timagène.
  (Mort de Lucrèce).
  Posidonius de Rhodes.
- 49 (Mort de Catulle).
  Diophane de la Bithynie.
  Sosigène.
- (Naissance d'Ovide).
  Diodore de Sicile.

(Cornelius-Nepes). (Vitruve). Didyme.

35 (Mort de Salluste).

Conon le Grammairien. Parthenius, Babrias. Denys d'Halicarnasse. Nicolas de Damas. Potamon? Memnon. Apollonius le Sophiste, Denys le Périégète.

- (Mort de Virgile et de Tibulle, Naissance de Velleius Paterculus ).

  Sreason (Antonius Musa). Juba le jeune Philistion.
  - STRABON. (Antonius Musa). Juba le jeune, Philistion.
    II.

ÉCRIVAINS. 259 J. C. 16 (Mort de Properce). (Mort d'Horace). (Naissance de Sénèque). 3 (Celsus). Serenus d'Antissa? Cassius Felix. 16 (Mort d'Ovide), Lesbonax. ( Mort de Tite-Live ). 19 23 (Naissance de Pline). 31 ( Mort de Velleius Paterculus ). 34 (Naissance de Perse). LITTÉRATURE PROFANE. LITTÉRATURE SACRÉE. PHILON LE JUIF. Isidore de | (Jésus-Christ). Charax. Alexandre d'Egée. Xénocrate d'Aphrodise? 38 (Naissance de Lucain). ST.-PIERRE, ST.-PAUL, ST .-( Naissance de Plutarque ). 50 JEAN, ST.-JUDE. ST.-JAC-Le Pseudo-Dictys. Phurnu-QUES. ST.-MATHIEU. ST.tus ou Cornutus. LUC. ST.-MARC. (St.-Ni-Andromaque père et fils. codème. St. Jacques le Erotien ou Hérodien. jeune. St. Thomas ). Thessalus de Tralles. ONOSANDRE. (Juvenal). Athénée d'Attalie; école pneumatique. Ammonius. Dioscombe. (Naissance de Tacite). 62 ( Mort de Perse ). (Mort de Sénèque et de 65 Lucain ).

| 260            | ÉVÉNEMENS POLITIQUES.                    |
|----------------|------------------------------------------|
| Arnès<br>J. C. |                                          |
| 66             | Commencement de la guerre des Juiss.     |
| 68             | 11 juin. Galba, empereur.                |
| 69             | 15 janv. Othon, empereur.                |
| -5             | 16 avr. Vitellius, empereur.             |
| _              | 20 déc. Vespasien, empereur.             |
| 70             | Destruction de Jérusalem.                |
| 75             | Fin du royaume de Comagène.              |
| ,              |                                          |
| 79             | 27 juin. Tirus, empereur.                |
| 81             | 13 sept. Domitien, empereur.             |
| 01             | To sope Domition, empereda               |
|                |                                          |
| 96             | 18 sept. Nerva, empereur.                |
| 98             | 24 janv. TRAIAN, empereur.               |
|                |                                          |
|                |                                          |
|                |                                          |
|                | <b>↓</b> -                               |
|                |                                          |
|                | 2007                                     |
|                |                                          |
| 107            | La Dace est réduite en province romaine. |
|                |                                          |
|                |                                          |
| 117            | 11 août, Adrien, empereur.               |

Arérée. Archigène. EPICTÈTE. (Valérius Flac-ST.-CLÉMENT de Rome. cus, Stace, Martial, Silius Italicus. Quintilien). PLUTARQUE. Rufus d'Ephèse. Léonidas d'Alexandrie. Théodose de Tripolis, Ménélas d'Alexandrie. Apollodore de Damas. Herennius Philon de Byblus. Antoine Polémon. Favorinus. Dracon de Stratonicće. Philippe de Thessalonique. St. Ignace. Philon de Tarse.

Ptolémée Chennus, Soranus d'Ephèse. Criton. Archigène. (Tacite). Adrien, empereur. Marcellus de Side. Secundus. Alcinoüs. Albinus. Théon de Smyrne. ARRIEN.

( Mort de Pline l'ainé ).

79

| 262<br>Arrès<br>J. C. | ÉVÉNEMENS POLITIQUES.                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 131                   | Publication de l'édit perpétuel.<br>Antonin-le-Pieux, empereur.          |
|                       |                                                                          |
|                       |                                                                          |
| 161                   | Marc-Aurèle et Lucius Verus, empereurs.                                  |
| 169                   | Mort de Lucius Verus.                                                    |
| 180                   | 17 mars. Commons, empereur.<br>Les Goths s'établissent sur la mer Noire. |

120

Céphaléon. Appien. Celsus le Philosophe.

Mort de Plutarque (Sué-

tone ). Vettius Valens? Aquila? Hégésippe. Lamprias. Apollonius Dyscole. Aelius

Dionysius, Hephæstion. DION CHRYSOSTOME, Hérodes Atticus.

Lucien. Maxime de Tyr. Nicomaque de Gérase. CLAUDE Prolémée. Hypsiclès.

Elien le Tacticien. PAUSA-NIAS. Artémidore, Phiégon de Tralles. Xénophon d'Ephèse? Harpocration?

MARC-AURÈLE, HERMOGÈ-NE. Alexandre Numenius Antoninus Liberalis.

Polyen. Aphthonius? Aclius Théon? (Justin, Apulée).

Jamblique le Syrien. Aelius Hérodien. Achilles Tatius? Oppien.

ristides. CLAUDE GALIEN. Condia- 185. Naissance d'Origène. nus, Maximus et Quinti-

lien.

Aquila? St.-Papias. St-Polycarpe. Théodotion.

Symmaque.

St.-Justin le Martyr. Tatien.

| 264           | ÉVÉNEMENS POLITIQUES,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arni<br>J. C. | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 193           | 1 janv. Pertinax, empereur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|               | 28 mars. Julien, empereur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|               | 1 juin. Septime Sévère, empereur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 211           | CARACARLA et GETA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 212           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 212           | Meurtre de Geta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 217           | 11 avr. Macrinus, empereur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ,             | and the same of th |
| 218           | 8 juin. Eliogabale, empereur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 222           | 11 mars. Alexandre Sévère, empereur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               | - 'x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               | V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 235           | août, Maximin, empereur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 200           | e i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 238           | GORDIEN I et II, empereurs. aur. Pupien et Balbin, empereurs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|               | 18 juill. Gordien III, empereur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 244           | févr. Philippe L'Arabe, empereur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 249           | sept. Decius, empereur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 251           | oct. Gallus I, empereur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - 1           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

phe.
Atténée de Naucratio
Plotin.
Sextus ou Sixtus?

Après J. C.

233

Diogène Laerce? Antoine St.-Hippolyte.

Cl. Aclien de Preneste. ORIOÈNE. Ammonius d'A-Callinicus. Minucien ou Nicagoras. Agathemère. St.-Cyprien).

| <b>26</b> 6    | ÉVÉNEMENS POLITIQUES.                                                                             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arrès<br>J. C. |                                                                                                   |
| 253            | mai. Emilien, empereur.                                                                           |
|                | août. Valésien, empereur.                                                                         |
| 259            | GALLIEN , empereur. Les trente tyrans.                                                            |
|                |                                                                                                   |
| 268            | mars. CLAUDE II, empereur.                                                                        |
| 270            | oct. Ausélien, empéreur                                                                           |
| 274            | La Dace est cédée aux Goths.                                                                      |
| 275            | 25 sept. Tacite, empercur.                                                                        |
| 276            | avril. Probus, empereur.                                                                          |
| 282            | août. Carus, empereur.                                                                            |
| 284            | 17 sept. Diocléries, empereur.                                                                    |
| 286            | Diocléticn se donne MAXIMIEN pour collègue.                                                       |
| 292            | GALÉRIUS et CONSTANTIN CHLORUS SOUL nommés Césars,                                                |
| 303            | Persécution des chrétiens.                                                                        |
| 305            | Abdication de Dioclétien et de Maximien,                                                          |
| 306            | Six empereurs à la fois, savoir : GALÉRIUS, SÉVÈRE,                                               |
|                | MAXIMIN, CONSTANTIN, MAXENCE et MAXIMIEN.                                                         |
| 315            | Le nombre des empereurs est réduit à deux. Constantin et Licinius se partagent l'Empire.          |
| 324            | Constantin-le-Grand, seul maître de l'Empire. Le<br>christianisme est déclaré religion de l'état. |
| 325            | Premier concile de Nicée.                                                                         |
|                |                                                                                                   |

330 Le siège de l'Empire est transféré à Byzance.

Sextus Julius Africanus. Alciphron. Longin.

Herennius Dexippus. Ménandre de Laodicée.

Porpure. Anatolius le Pythagoricien, et Anatolius, évêque de Laodicée.

Sextus Julius Africanus, 254. Mort d'Origène. St.-Grégoire le Thaumaturge,

Denys d'Alexandrie. Paul de Samosate.

Achilles Tatius?

Archelaüs,

Timée le Sophiste. Hieroclès, le préfet de Bithynie. Hesychius d'Alexandrie. Helladius. Ptolémée d'As-

calon.

Jamblique de Chaleis.Grégorius ou Gregorien.Hermogène.

mogène.
Themistius. Anatolius de
Beryte?
Eusène de Césarée. Aph-

thonius? Aclius Théon? Dexippus. Maxime de l'Epire. Maxime d'Ephèse.

St. Lucien. (Arnobius),

Hesychius d'Alexandrie. St.-Methodius de Tyr. St.-Pamphile. St.-Pierre d'Alexandrie.

Eusène de Césarée.

Constantin-le-Grand.(Lac-

Cléomède?

Arius. Alexandre d'Alexandrie. Eusèbe de Beryte, St.-Eustathe.

Vettius Valens?

| 268   | ÉVÉNEMENS POLITIQUES.                                                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| Arri: |                                                                         |
| 337   | Cover very                                                              |
| 350   | CONSTANTIN, CONSTANCE et CONSTANT, empereurs. CONSTANCE, seul empereur. |
| 361   | JULIEN, dit l'Apostat, empereur.                                        |
| 363   | 25 jain. Jovies, empereur.                                              |
| 364   | 24 fev. Valentinien et Valens, empereurs.                               |
| 367   | GRATIEN, collègue de Valentinien en Occident,                           |
| 375   | Établissement des Visigoths dans l'empire romain.                       |
|       | GRATIEN et VALENTINIEN II, empereurs d'Occident,                        |
| 378   | Mort de Valens,                                                         |
| 379   | 19 janv. Théodose I, empereur d'Orient.                                 |
| 38 ı  | Premier concile de Constantinople.                                      |
|       |                                                                         |
|       |                                                                         |
| 394   | Theodose-le-Grand, seul maître de l'Empire.                             |
|       |                                                                         |
| 395   | 17 janv. Partage de l'empire romain. Arcadus, empereur d'Orient.        |
|       |                                                                         |

Invasion des Huns dans la Panonie et la Mœsie.

## LITTÉR. PROFANE. LITTÉR. SACRÉE. 269

| A۱ | rrès |  |
|----|------|--|
| j  | . С. |  |

| į |                                      |                             |
|---|--------------------------------------|-----------------------------|
|   | LIBANIUS. Himerius. Aris-<br>ténète? | St Dorothée, StATHA-        |
|   | Val. Harpoeration? Ap-               | Théodore d'Héraclée. Eu-    |
|   | syrte.                               | sèbe d'Emèse. Serapion.     |
|   | JULIEN. DIOPHANTE?                   | St. Cyrille de Jérusalem.   |
|   | Oribasius de Pergame.                | (StHilaire).                |
|   | Proæresius, Sallustius.              | ( Lucifer ). SrEphraim.     |
|   | Anatolius de Béryte, le              | Actius.                     |
| i | naturaliste ?                        | Eunome, Mcletius, Apol-     |
|   | StEpiphane.                          | linaire l'ancien, Saint-    |
|   | Paul d'Alexandrie.                   | Epiphane.                   |
|   | (Ausone).                            | (Ulphilas).                 |
|   |                                      | Apollinaire le jeune. Tite. |
|   | Cæsarius. Ammonius d'A-              | SAINT-BASILE-LE-GRAND.      |
|   | lexandrie. Héliodore.                | SAINT-GRÉGOIRE de Na-       |
|   | 1                                    | zianze, Cæsarius, Gélase    |
|   |                                      | Pancien. (StAmbroise).      |
|   |                                      | Saint-Amphiloque de Cap-    |
|   |                                      | padocc.                     |
|   | Nemesius d'Emèse.                    | Didymc d'Alexandrie. St     |
|   | Pappus. Théon d'Alexan-              | Macaire le Grand. Saint-    |
|   | drie, Hypatie,                       | Macaire le jeunc. Jean      |
|   |                                      | de Jérusalem. (Optatus).    |
|   | Léonce le Sophiste, Syria-           | Philostorge. Philippe de    |
|   | nus. Syncsius de Cyrène.             | Side.Hesychius le Prêtre.   |
|   |                                      | Synesius de Cyrène.         |
|   | Eudocie. Nonnus de Pa-               | SAINT-GRÉGOIRE de Nysse.    |
|   | noplis.                              | Diodore de Tarsc. Timo-     |
|   |                                      | thée. Evagrius du Pont.     |
|   |                                      | St Astère. Sophronius.      |
|   | (Ammien Marcellin, Pru-              | SAINT-JEAN-CHRYSOSTOME.     |
|   | dence ).                             | Jérôme de Jérusalem ? Sé-   |
|   |                                      | vérien.                     |

| 270                   | ÉVÉNEMENS POLITIQUES. |
|-----------------------|-----------------------|
| Arnès<br>J. C.<br>408 |                       |

- 431 Concile d'Ephèse.
- 438 Publication du Code Théodosien.

- 450 MARCIEN, empereur d'Orient.
- 451 Concile de Chalcédoine.
- Les Ostrogoths s'emparent de la Pannonie après la chute de l'empire des Huns.

Arnks J. C.

Phœbammon Pæanius?
Palladed'Hélénopolis.Marcien d'Héraclée.

Naissance de Proclus.
Olympiodore l'Historien.
Eunape de Sardes. Priscus.
(Claudien, Symmaque).

ZOSIME. St.-Nil, Heros Patricius. Heros Eudoxius. Domninus. Agathodemon. Pelagius Patricius. Longus? Dracon de Stratonicée?

Pallade d'Hélénopolis. Heraclide de la Chypre. Théophile. Philon Carpathius, Théodore de Monsueste. Marc l'Ascète. (Rufin). Polybe de Rhinocorure. Jean Cassianus, Victor d'Antioche. (St.-Jérôme). Polychronius. (St. - Augustin ). St. - Hesychius. SAINT-CYRILLE d'Alexandrie. Nestorius, Jean d'Antioche, Acacius de Berrhoé. A cacius de Mélitène. Saint-Nil. Memnon, So-CRATE. Sozomène. (Petrus Chrysologus). Dorothée de Martianopolis. Alex. d'Hiérapolis. Meletius de Mopsueste. St. - Proclus. -Maximin d'Anazarbe, Helladius de Tarse, Eutherius de Tyane. André de Samosate, Rabbulas, Irénée deTyr. Paul d'Émèse. Maximin, patriarche. Ibas d'Edesse, Adrien le moine, Sabin, Théodote, Eutychès. Flavien. Eusèbe de Dorylée. Euthalius.

| 272   | ÉVÉNEMBNA                                       |
|-------|-------------------------------------------------|
| APRÈ  | ÉVÉNEMENS POLITIQUES.                           |
| J. C. | •                                               |
| 457   | Léon I, empereur.                               |
|       |                                                 |
|       |                                                 |
| 474   | Léon II, dit le Jeune, empereur.                |
|       | Zénon l'Isaurien, empereur.                     |
|       | . empereur.                                     |
|       |                                                 |
|       |                                                 |
|       | 1                                               |
|       |                                                 |
| 491   | Av. To                                          |
| -3-   | ANASTASE I DICORE, empereur.                    |
| 499   | Invasion des Bulgares.                          |
|       | Tariban des Bargares.                           |
| 502   | Guerre contre Cosroès (Koschron Anouschirvoan). |
| 518   | JUSTIN I LE VIEUX, empereur.                    |
|       | ,                                               |
|       | •                                               |
| ,     | •                                               |
|       |                                                 |
|       |                                                 |
| 527   | JUSTINIEN I, empereur.                          |
| 32/   | Josinia i, empereur.                            |
|       | ,                                               |
|       | •                                               |
|       | ,                                               |
| 529   | Promulgation du premier Code Justinien.         |
| 533   | Promulgation du Digeste.                        |
| 534   | Promulgation du nouveau Code Justinien.         |
|       |                                                 |

The state of the s

ļ

485

Proceus le Lycien. Hiéroclès le Ph losophe. Gelasius, Severus d'Alexandrie. Actius d'Amida, (Sidonius Apollinaris). Acueas de Gaza. Denys d'Antioche. Chariton. Philémon le lexicographe? Etienne de Byzance. Am monius, fils d'Hermias, Mort de Proclus Marinus de Flavia Neapolis. Procope de Gaza. Candide l'Isaurien, Malchus, (Cassiodore). Urbicius, ou Orbicius (Boëce).

thus. Tryphiodore.
Sopater. Philoxène. Hesychins de Milet, dit l'Illustre.
Paccore de Cézarée. Nonnose. Hieroclès le Grammairien? Pierre le Patricien.
Cosmas. Anthemius de Trylles Assactions

cien.
Cosmas. Anthemius de
Tralles. Agapetus.
Transonien, Théophile,
Dorothée, Thallelée,
Stephanus, Anatolius,
Théodore, Cyrille, Atha-

Théodore. St.-Isidore de Peluse. St.-Isaac. Basile de Seleucie. Chrysippe. (Léon le Grand. Moses de Chorène).

Gennadius. Gregentius. St.-Diadochus. (St.-Vigile). Gélase le Jeune. Severus de Sozopolis.

Procope de Gaza. Theodore l'Anagnoste.

QUINTUS de Smyrne, Coluthus. Tryphiodore. Jean Maxence de Scythopolis.

> Grégoire de Girgenti. (St.-Benoît).

| 274            | ÉVÉNEMENS POLITIQUES                                                     |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| APRÈS<br>I. C. | l .                                                                      |
| 548            | Les Lombards envahissent la Pannoni<br>Second concile de Constantinople. |
| 554            | Conquête de l'Italie.                                                    |
|                |                                                                          |
| . / :          |                                                                          |
| 578            | Tinène II Constantin-                                                    |
|                |                                                                          |
|                |                                                                          |
|                |                                                                          |
| 582            | MAURICE.  Les Avares occupent la Pannonie.                               |
| 598<br>602     | PHOCAS, empereur.                                                        |
|                |                                                                          |
|                |                                                                          |
| 610            | Herachius, empereur.                                                     |
|                |                                                                          |

nase, Isidore, Philoxène, Anastase, Julien, juristes. Zacharie le Scholastique. Choricius. Jean Philoponus. Jean Lydus. Eutocius d'Ascalon. Paul le Silentiaire. Hermolaus.

Zacharie le Scholastique. Saint - Anastase l'Ancien. Jean Philoponus.

Olympiodore le Platonicien. Simplicius.
Damascius.
Jean Stobée. Jean le Scholastique.
Alexandre de Frahles. Joan

d'Alexandrie.

Cyrille de Seythopolis. Jean d'Antioche.

Olympiodore le Péripatéticien.
Priscien de la Lydie.
L'empereur Maurice.
Agathias.
Cubidius, Heros Amblichius, Léon d'Anamarze,
Bestes; juristes.

Grégoire d'Antioche.

Bestes; juristes.
Ménandre Protector. Jean
d Epiphanie.
(Grégoire de Tours.)
Théophane de Byzance.
Théophile Prôtospathaire.

St.-Anastase le Jeune.
Enloge d'Alexandrie.
S.-Jean le Scholastique.
St.-Jean le Jeûneur.
Eustrate de Constantinople.

Evagrius d'Epiphanie.

nople.
André de Cappadoce?
(St. Grégoire le Grand).
Léonce le Scholastique.
Dorothée l'archimandrite.
Hesychius de Jérusalem.
Jean Moschus Eucratas.
Antiochus le Moine.

| 276            | ÉVÉNEMENS POLITIQUES.                               |
|----------------|-----------------------------------------------------|
| Arnès<br>J. C. |                                                     |
| 622            | Origine de l'empire des Arabes, fondé par Mahomet.  |
| 634            | Les Arabes s'emparent de la Syrie.                  |
|                | Les Arabes s'emparent de la Syrie.                  |
|                |                                                     |
| 638            | Publication de l'Ecthésis de l'empereur Héraclius.  |
| 640            | Les Arabes s'emparent de l'Égypte.                  |
| 641            | HÉBACLIUS CONSTANTIN, empereur.                     |
|                | HERACLÉONAS, empereur.                              |
|                | Constant II, empereur.                              |
|                | w .                                                 |
| 648            | Les Arabes s'emparent de l'île de Chypre.           |
|                | Publication du Typus par Constantin II.             |
| 653            | Les Arabes s'emparent de l'île de Rhodes.           |
| 668            | Constantin III Pogonat, empereur.                   |
|                | -/                                                  |
|                |                                                     |
| 672            | Les Arabes attaquent Constantinople, qui est sauvée |
|                | par le feu grégeois.                                |
| 680            | Troisième concile de Constantinople.                |
|                | JUSTINIEN II, empereur.                             |
|                | Concile de Trulle.                                  |
| 695            | Léonce, empereur.                                   |
| 698            | Absimare Tibère, empereur.                          |
| 711            | PHILEPIQUE BARDANE, empercur.                       |
| 713            | ANASTASE II, empereur.                              |
| 716            | Théodose III, empereur.                             |
| 717            | LEON III L'ISAURIEN, empereur.                      |
| 726            | Second concile de Nicce.                            |
| 741            | CONSTANTIN IV COPRONYME, empereur.                  |
| ,              |                                                     |
| 775            | Léon IV CHAZARE, empereur.                          |
| 780            | Constantin V Porphyrogennète, avec sa mère Irène.   |
|                |                                                     |

Arrès J. C.

> Théophylaete Simoeatta. Héron le Jeune.

Timothée. George, patriarche d'Alexandrie. Serge, patriarche de Constantinople. Cyrus de Phasis, Sophronius.

George de Pisidie, Etienne d'Athènes, Paul d'Egine, Palladius l'Iatrosophiste,

Platrosophiste.
Saint-Maxime.
George d'Alexandrie.
Rufus le Jurisconsulte.
Docimus.

Saint-Maxime. Théodore de Rhaithu. Saint-André de Crète. Olympiodore d'Alexandrie. Paul de Constantinople. George le Sicilien. Thalassius. Jean le Géomètre. Saint-Afustase le Sinaite.

Callinieus

. .

(Beda le Vénérable).

St.-Germain.

St. Jean de Damas, Antoine Melissa? George-le-Syncelle. Théodore Abucara. (Aleuinus, Rabanus Maurus).

St.-Jean de Damas, St.-Côme.

> Théodore Abucara. Saint Tarasius. Michel le Syncelle.

| 278            | ÉVÉNEMENS POLITIQUES                 |
|----------------|--------------------------------------|
| Arrès<br>J. C. |                                      |
| 797            | IRÈNE, seule.                        |
| 802            | Nicephone II, empereur.              |
| 811            | STAURACE, empereur.                  |
|                | MICHEL I CUROPALATE, empereur.       |
| 812            | Léon V l'Arménien, empereur.         |
| 820            | MICHEL II LE BEGUE, empereur.        |
| 823            | Les Arabes s'emparent de l'île de Cr |
| 826            | Les Arabes s'emparent de la Sicile.  |
| 829            | THÉOPHILE, empereur.                 |
| 842            | MICHEL III L'IVROGNE, empereur.      |
|                |                                      |
| 867            | Basile I LE Macébonien, empereur.    |
|                |                                      |
|                | " Y                                  |
|                |                                      |

6 Leon VI LE SAGE, empereur.

911 ALEXANDRE, empereur.
912 CONSTANTIN VI PUBLIN ROGENNETE, empereur.
919 ROMAIN I LECATEME et ses trois fils.

Après J. C.

Constantin Cephalas, Ba- Arethas. (Elfric).

Théodose le Petit.

sile le Patricien.

| 280            | ÉVÉNEMENS POLITIQUES.                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|
| Agrès<br>J. C. | 1                                                                   |
| 945            | Constantin VI, pour la seconde fois.                                |
|                |                                                                     |
|                |                                                                     |
| _              | 1.0                                                                 |
| 959            | ROMAIN II LE JEUNE, empereur.                                       |
|                |                                                                     |
| 963            | Nicéphore II Phocas, empereur.                                      |
| 969            | Jean I Zimisch, empereur.                                           |
| 909            | Zan z Zansezs, empereur.                                            |
|                | YY                                                                  |
| 976            | BASILE II et CONSTANTIN VIII, empereurs.                            |
|                |                                                                     |
|                |                                                                     |
|                |                                                                     |
|                | D                                                                   |
| 1028           | ROMAIN III ARGYRE, empereur.                                        |
| 1034           | Michel IV Le Paphlagonien, empereur.  Michel V Calaphate, empereur. |
| 1044           |                                                                     |
| 10/12          | Zoé et Constantin IX Monomaque, empereur.<br>Constantin IX, seul.   |
| 1050           |                                                                     |
| 1054           | Théodora, impératrice. Michel VI Strationique, empereur.            |
| 1056           |                                                                     |
| 1057           | Isaac Comnène, empereur.                                            |
| 1059           | CONSTANTIN X DUCAS, empereur.                                       |
| 1067           | EUDOCIE, AVEC MICHEL VII PARAFINACE, ANDRONIC EL                    |
| 1 1            |                                                                     |
| 1068           | ROMAIN IV DIOGÈNE, épouse d'Eudocie, est associé à<br>l'empire.     |
|                | Michel VII, seul empereur.                                          |
| 1071           | Nichrose Botoniate, empereur.                                       |
| 1078           | THE MORE DOTORIATE, Empereur.                                       |

Arnès J. C.

> Cassianns Bassus. Théophane Nonnus. Nicétas le Médecin? (Flodoard. Luitprand).

Théodore le Diacre. Léon le Grammairien. George le Moine.

Julius Pollux l'Historien. Nicéphore II Phocas. Siméon le Métaphraste.

Siméon le Métaphraste. St. Nicon Metanoite.

SUIDAS?

Léon le Diacre. (Al.-Razi, dit Rhazès.) Œcumenius.

Michel Cerularius, Nicétas Pectoratus.

Siméon le Théologien, Samonas.

(Abou Ali Hosani, dit Avicenne. Hermanuus Contractus). Jean Mauropus. Hippolyte. Michel Psel-

Hippolyte. Michel Psel-Lus le jeune. George Cedrenus. Jean Scylitza le Curopalate.

Nicétas le Médecin? Eudocie Makrembolitissa Siméon Seth. Jean Xiphi lin.

Michel Attaliate. (Lambert d'Aschaffenbourg.)

Jean Mauropus. Michel Psellus le jeune.

Nicétas d'Héraclée. Pierre Chartophylax. (Bérenger. Lanfranc.)

|              | 1                                                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 282          | ÉVÉNEMENS POLITIQUES.                                                      |
| Arri<br>J. C | an I                                                                       |
| 108          | ALEXIS COMNÈNE, empereur.                                                  |
| 1098         | Les Grecs sont entièrement expulsés de l'Italie.                           |
| 1099         | Fondation du royaume de Jérusalem.                                         |
| 1118         | JEAN II COMNÈNE, dit CALOJEAN, empereur.                                   |
|              |                                                                            |
|              |                                                                            |
| 1143         | MANUEL COMNÈNE, empereur.                                                  |
|              |                                                                            |
|              | -                                                                          |
|              |                                                                            |
| 1180         | ALEXIS II COMNÈNE, empereur.                                               |
| 1183         | Andronic I Compène le Vieux, empereur.                                     |
| 1185         | Isaac II L'Ange, empereur. L'empire grec perd la<br>Bulgarie et la Servic. |
| 1187         | Fin du royaume de Jérusalem.                                               |
| 1191         | Foudation du royaume de Chypre.                                            |
| 1195         | ALEXIS III L'ANGE, dit Comnène, empereur.                                  |
| 1203         | ISAAC II, empereur pour la seconde fois avec son fils<br>ALEXIS IV l'ANGE. |
| 1204         | ALEXIS V Ducas, dit Murzuphle, empereur.                                   |
|              |                                                                            |

ı

1

Nickphone Bayenne.

Constantin Africain. Marc le Grec? JUAN ZONARAS. Philippe le So'itaire. (Sigebert de Gemblours ).

Fustathe Antecessor. Isaac Comnene.

ANNE COMSENE. (Irnérius).

Antoine Melissa? Eustratius.

Michel Glycas? Gregoire de Corinthe.

Constantin Manasses. Theodore Balsamon. Alexius

Aristenus. Synesius le médeein.

Philémon le lexicographe? Nicephore Basilaca.

EUSTATHE, Jean Tzetzès Isaac Tzetzès.

Jean Cinnamus. (Guillaume de Tvr). NICETAS ACOMINATUS. Jean Phoeas. Michel Acomi-

natus. (Aboul Walid Mohammed,

dit Averroès ). Joel. Matthieu le Médecin. Jean de Citron.

THROPHYLACTE, archeveque Bulgarie. Josephe.

Jran Zonaras. Euthymius Zigabenus.

Théodore d'Edesse. Nicétas le Philosophe. (Abélard ).

Michel Glycas? Nil Doxapatrius. Andronic Camaterus. (St. Bernard. Gratien. Pierre le Lombard). Théodore Balsamon. Théophane Céramée. Alexius Aristenus.

Lucas Chrysoberges. Théorianus.

George Cupharas. Eustathe. Andronic Comnène.

Nicétas Acominatus.

Démembrement de l'empire grec. Bautouin I, premier genereur sain de Constantinople. Trátoiosa I Lascana J, empereur de Nicée. Un troisième empire se forme à Trèbisonde, et un royaume à Thessalonique. La Morée, avec Candie et plusieurs îles, est c'dée aux Vénitieus.

1206 Henri, empereur de Constantinople.

PIERRE DE COURTENAY, empereur de Constantinople.

1219 ROBERT I, empereur de Constantinople. 1222 JEAN DUCAS VATACE, empereur de Nicée.

BAUDOUIN II, empereur de Constantinople.

1231 JEAN DE BRIENNE, corégent de Baudouin II.

1237 Baudouin II, seul empereur de Constantinople.

1255 THÉODORE DUCAS LASCARIS, empereur de Nicée.

1259 JEAN LASCARIS, empereur de Nicée.

1260 Michel VIII Paléologue, empereur de Nicée.

Michel Palcologue reprend Constantinople. Fin de l'empire des Latins.

1274 Concile de Lyon. Réunion des églises d'Orient et d'Oecident.

Andronic II Paléologue, empereur. Fin de la réunion des deux églises.

Fondation de l'empire des Turcs Ottomans.

#### Germain II.

Nicephore Blemmida. (Albéric. Mathieu Paris).

taléon. (St.-Thomas d'Aquin). Théodore Prodrome, Chio-

Nicéphore Blemmida. Pan-

nidas. Eumathius? Nicétas Eugenianus ? f Albert - le-Grand). George Acropolita. Nicéphore II le Patriarche.

(Roger Bacon ).

NicéphoreII le patriarche. Arsenius Autorianus.

Jean Actuarins. Demetrius Pepagomenus. Pythagogoras Archicestor. George de Chypre. (Marc-Pelo).

Jean Beccus, Constantin Mélitaniota. George Metochita. Simon

de Crète. George de Chypre.

Manuel Philes. Nicolas (Jean de Paris). Myrepsus.

Athanase le Macédonien.

| 286  | ÉVÉNEMENS POLITIQUES.                                                           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| APRÈ | 1                                                                               |
| . с. |                                                                                 |
| ,    |                                                                                 |
|      | )                                                                               |
|      |                                                                                 |
|      |                                                                                 |
|      |                                                                                 |
| 1326 | OBCHAN, sultan des Turcs, soumet la Bithynie, et éta-                           |
|      | blit sa résidence à Pruse.                                                      |
|      |                                                                                 |
| 1328 | Andronic III Paléologue le Jeune, empereur.                                     |
|      |                                                                                 |
| 1341 | JEAN I PALÉOLOGUE et JEAN CATACUZÈNE, empereurs.                                |
|      | daracezene, empereurs.                                                          |
|      |                                                                                 |
| 1347 | JEAN CANTACUZÈNE, seul empereur.                                                |
| 354  | Mathieu Cantacuzène, empereur avec son père.                                    |
|      |                                                                                 |
| - 1  |                                                                                 |
|      |                                                                                 |
| 355  | Abdication de Jean et Mathieu Cantacusène. Jean I<br>Paléologue, seul empereur. |
|      | Les Tures prennent Sestos et Gallipoli.                                         |
| 360  | Munad I s'empare de la Romanio, et établit sa rési-<br>dence à Andrinople.      |
| 391  | MANUEL II PALÉOLOGUE, empereur.                                                 |
| 396  | Bataille de Nicopoli, Bajazetti, empereur des Turcs.                            |
| 3.   | s'empare de la Bulgarie, de la Servie, de la Macé-                              |
| - 1  | doine, de la Thessalie, de la Grèce et de toute l'Asie-                         |
| 1    | Mineure.                                                                        |
|      |                                                                                 |

Constantin Harmenopulus. ConstantinHarmenopulus. Simon de Crète Philothée Nicéphore Xanthopulus, fils de Calliste. Nicolas Cabasilla, (Jean Wiclef). Jean Cantacuzène, Ma-

JEAN CANTACUZÈNE. Perdiccas. George Chrysococca. Demetrius Cydone. Isaac Argyre. (Bartolus, Pétrarque. Le Boccace ).

Crète.

(Chaucer. Jean Froissard). Emanuel Chrysoloras. Jean Pediasimus. (Baldus). Demetrius Triclinius. Manuel Moschopulus de

thieu Cantacuzene. Demetrius Cydone. Jean de Chypre.

Nilus de Rhodes.

| 882            | ÉVÉNEMENS POLITIQUES.                                                                                                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Après<br>J. C. |                                                                                                                                                          |
| 1400           | Jean II Paléologue, empereur.                                                                                                                            |
| 1402           | Siège de Constantinople par Bajazetti. Timour Bey<br>envahit l'Asie-Mineure et sauve Constantinople.<br>Bataille d'Ancyre. Bajazeth est fait prisonnier. |
| 1415           | MANUEL PALEOLOGUE, empereur pour la seconde fois.<br>Concile de Constance.                                                                               |
| 1425           | JEAN III PALÉOLOGUE, empereur.                                                                                                                           |
|                | Set                                                                                                                                                      |
| 1430           | Prise de Thessalonique par les Turcs.                                                                                                                    |
| 1439           | Concile de Florence.                                                                                                                                     |
| 1444           | Baraille de Varna gagnée par MURAD II.                                                                                                                   |
| 1448           | CONSTANTIN XI PALEOLOGUE DRAGASES, empercur.                                                                                                             |
|                |                                                                                                                                                          |
| 1453           | 29 mai. Prise de Constantinople par Manomer II. Fin<br>de l'Empire grec.                                                                                 |
| - 1            |                                                                                                                                                          |
|                |                                                                                                                                                          |
|                |                                                                                                                                                          |
|                | •                                                                                                                                                        |
|                |                                                                                                                                                          |
| 1              |                                                                                                                                                          |

Prise de Leshos par les Turcs. Fin de l'empire de Trébisonde.

1455 1461 Joseph de Bryenne. (Jean Huss).

Manuel Paléologue. Jean Chrysoloras. (Pierre d'Ailly. Gerson).

(Pierre d'Ailly. Gerson). George Codinus. Jean Anagnoste.

Théodore Gaza. Jean Cananus.

Jean Bessarion, George de Trébisonde,

Jean Argyropulus. George Gemistus Plethon. Michel Andreopulus.François Philelphe. Guarini Guarino. Jeau Aurispa. George Sanginaticius, le consul.

Laouieus Chalcondyle.
Jean Ducas-Emanuel Moschopulus le jeune. Michel Apostolius. George
Phrantus. Constantin Lascaris. André-Jean Lascaris. Demetrius Chalcondyle. Mathieu Camariota.
Jean Andronic Calliste.
Andronic Contablacas.
Thomas Diplovatatius.
Arsenius. Marc MusurusHermonyme de Sparte.

Manuel Paléologue. Gabriel,

Siméon de Thessalonique. Grégoire Mammas.

Jean Bessarion. George de Trébisonde. Esaias. Sylvestre Sguropulus. Jean Argyropulus. George Gemistus Plethon. Théodore Xanthopulus. Marc d'Ephèse. Jean Plusiadenus. Hillarion.

Gennadius.

#### ÉVÉNEMENS POLITIQUES.

Arrès J. C.

1570

1473 Les Grecs sont chassés de Caffa.

1479 Prise de Négrepont et de Lemnos par Mahomet II.

1514 Conquête de la Moldavie par Selim I.

1522 Prise de Rhodes par Soliman II.

Conquête de l'île de Chypre, dernière province de l'Empire grec qui fût encore au pouvoir des Grecs.

## APERCU

DE

# L'HISTOIRE DE LA GRÈCE

DEPUIS LES TEMPS LES PLUS RECULÉS
JUSQU'A LA DESTRUCTION DE L'INDÉPENDANCE,

338 ANS AVANT J. C.

11 10 1

### PRÉFACE.

Un de nos écrivains les plus élégans a consacré plusieurs pages d'un livre généralement estimé 2 à donner à la jeunesse des conseils sur la manière de faire des extraits de ses lectures. Il existe une méthode de faire des extraits dont cet auteur ne parle pas : elle consiste à réduire en tableaux l'ensemble d'un ouvrage, à deviner, en quelque sorte, et à retracer sur le papier, le plan que l'auteur a suivi, quel que soit l'art avec lequel il a caché les élémens de son travail. Ce genre d'extraits est très -usité en Allemagne; il l'a été surtout à l'université de Strasbourg où j'ai fait mes études, il y a vingt-cinq à trente ans. Plusieurs professeurs de cette école célèbre ont même donné, de préférence, la forme de tableaux aux ouvrages qu'ils ont publiés pour servir de base à leurs lecons. Je citerai entre autres trois ouvrages de feu M. Lorenz, intitulés : Elementa historiæ

M. Deleuze, dans son Eudoxe ou entretiens sur l'étude des sciences, des lettres et de la philosophie. Paris, 1810, deux volumes in-8°.

universæ, usibus auditorum edita, editio II. Argent., 1772, in-80. - Elementa historiæ Imperii Germanici, usibus auditorum edita, editio II, Argent, 1775, in-80. - Summa historiæ Gallo-Francicæ civilis et saera, Argent., 1790, quatre volumes in-8°. Ces derniers tableaux surtout mériteroient d'être plus connus en France. Ils se distinguent par une érudition profonde et par la sagacité avec laquelle ils sont composés. On en peut dire autant des ouvrages publiés par un autre professeur de cette université, M. Oberlin, sous les titres de: Orbis antiqui monumentis suis illustrati primæ lineæ, editio II, Argent., 1790, in-80.- Rituum romanorum tabulæ, editio II, Argent., 1784, in-8°. Loin de moi la pensée de vouloir comparer à ces ouvrages' vraiment classiques les feuilles que l'on va lire. Elles se composent d'une suite d'extraits de livres anciens et modernes, qui traitent de l'histoire de la Grèce, J'ai d'abord fait ces extraits pour mon usage particulier et pour me rendre compte de mes lectures; je les ai réunis ensuite, et leur ai donné la forme sous laquelle je les publie. Ils appartiennent à une suite de tableaux rédigés en allemand, que je destinois à me servir de canevas pour des leçons que je donnois sur quelques parties de l'histoire et du droit public, à une époque où je n'avois pas encore embrassé la profession que j'exerce aujourd'hui. J'en laissai prendre plusieurs copies qui circulent parmi mes amis : quelques-uns, auxquels un sentiment de bien-veillance pour l'auteur a fait porter un jugement favorable sur ce travail, m'ont demandé de les traduire en françois J'ai pensé que la partie de ces tableaux qui se rapporte à l'histoire de la Grèce, ne seroit nulle part mieux placée qu'à la suite d'un ouvrage sur la littérature grecque, et que peut-être on leur accorderoit le mérite de rappeler au lecteur, en peu de mots, et dans un ordre systématique, une série assez nombreuse de faits et d'observations. Ces feuilles sont moins une histoire de la Grèce que la table des matières de cette histoire.



## APERÇU

#### DES TABLEAUX SUIVANS.

### I. Temps fabuleux.

- I. Habitans de la Grèce.
  - I. Pélasges.
  - 2. Hellènes.
  - Colonies venues de l'Égypte et de l'Asie.
- II. Événemens.

### II. Temps historique.

- I. Première période de l'histoire de la Grèce.
  - Invasion ou retour des Héraclides.
  - 2. Abolition de la royauté.
  - 3. Institution des Jeux Olympiques.
  - 4. Législation de Lycurgue à Sparte.
  - 5. Guerre de Messène.
  - Établissemens formés par les Grecs dans la Basse-Italie et en Sicile.
  - 7. Première guerre sacrée.
  - 8. Législation de Solon à Athènes.
  - Révolutions d'Athènes, depuis la législation de Solon jusqu'à la première guerre de Perse.

- II. Deuxième période de l'histoire de la Grèce.
  - 1. Première guerre de Perse:
  - Guerre entre les Syracusains et les Carthaginois.
  - Troubles intérieurs de la Grèce, depuis la première guerre de Perse jusqu'à celle du Péloponnèse.
- III. Troisième période de l'histoire de la Grèce.
  - 1. Guerre du Péloponnèse.
  - 2. Fin de la liberté en Sicile.
  - 5. Deuxième guerre de Perse.
  - 4. Guerre de Thèbes.
  - 5. Guerre des Alliés.
  - 6. Philippe de Macédoine subjugue la Grèce.

### I. TEMPS FABULEUX

Depuis Inachus et Phoronée jusqu'à la prise de Troie.

| Avant<br>J. C. | OLYMPIA-<br>DES. I. HABITANS DE LA GRÈCE : deux peup<br>originaires de l'Asie.                                                                                                                                                                                                                                                               | oles                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| /              | <ol> <li>Pélasges, les plus anciens habitans<br/>ee pays.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                         | de                                  |
| 1980           | a. Origine de divers états pélasgicus d<br>la presqu'ile d Apia, formés par I<br>chus et Phoronée à Argos, et<br>d'autres à Sicyone, en Arcadie et<br>Égialé.                                                                                                                                                                                | na-<br>par                          |
| 1885           | b. Tremblement de terre qui sépare l'Ode l'Olympe : les eaux s'écoulent cla mer; la Thessalie devient habital les Pelasges de la presqu'ile d'a s'étendent vers le nord dans les papelés depuis Hellas et Thessalies, et Pelasgus, le chefs.  Observ. Une tribu de Pélasges, éta en Thessalie, s'appeloit Tpau. Greev. Comme dans la suite e | lans ble; upia bays alie. curs blie |

| 300            | - н              |
|----------------|------------------|
| Avant<br>J. C. | OLYMPIA-<br>DES. |
| . 1830         | -                |
| 1529           |                  |
| 1510           |                  |

peuplade passa en Italie, les labiataus de ce dernier pays donnèrent une trop grande extension au nom de Grees, qui chez eux devint la dénomination générale de tous les peuples établis entre la mer lonienne et la mer Égée.

- c. Œnotrée et Peueète conduisent en Italie une colonie pélasge. Origine de la Grande-Grèce.
- Hellenes.
  - a. Leur origine. Les babitans du Mont-Parnasse, nommément les Carètes et les Lélèges, chassès de leurs demeures par un grand déluge, envahissent, sous la conduite de Deucalion, leur chef, la Thessalie, occupée par les Pélasges; ils sont appelés Hellènes, d'ôprès son flis Itellen.

Obs. Les Pélasges, chassés de leurs demeures, se retirèrent, les uns en Crète et dans les Cyclades, les autres en Béotie et en Eubéo; d'autres enfin sur les cêtes de l'Hellespont; par la suite, les Hel-Renes se confondirent avec eux dans tous ces pars.

- b. Leurs diverses branches.
  - Amphictyon, l'un des fils de Deucalion, s'empare du royaume d'Attique, et devient le fondateur du conseil des Amphictyous, près des Thermopyles.

AVANT OLYMPIA-

- Hellen, autre fils de Deucalion, et son successeur en Thessalie, devient, par ses trois fils, la souche des quatre principales branches des Hellènes.
  - a. Éolus, souche des Eoliens, dans la Phthioide et dans la Magnésie en Thessalie, à Corinthe, dans l'Élide et la Phocide. Sisyphe, fondateur du royaume de Corinthe; Salmonée, fondateur de cclui d'Elis et souche des Néleides; Phocus, descendant de Sisyphe, conduit une colonie corinthienne en Phocide.
  - b. Dorus, souche des Doriens, dans l'Hellade, en Crète et en Macédoine.
  - c. Xuthuss'établiten Attique. Ses fils æ. Achæus, tige des Achéens, de la Thessalie méridionale; et, par ses fils, des peuples de l'Argolide et de la Laconie.
    - β. Ion, tige des Ioniens, en Attique et en Égialé.
    - Obs. (1) Dans l'Arcadie, les Pélasges se maintinent seuls, dans toutesles autres parties de la Grèce, le sang hellénique se méla à celui des Pélasges.
      - (2) Comme dans ce mélange

J. C. DES.

des deux races, les Hellènes prirent le dessus, et que parmi eux les loniens et les Doriens étoient les plus nombreux, on regarda les Grecs comme divisés en deux branches principales, qui, différentes entre elles de caractère et de mœurs, se haissoient mutuellement. Les Doriens, d'un caractère sérieux et austère, préférèrent le gouvernement aristocratique; les Ioniens, plus vifs, plus spirituels, et plus propres aux arts et aux sciences, aimoient micux ane liberté plus générale. Les Lacédémomiens se trouvèrent à la tête du parti aristocratique ; les Athéniens étoient les chefs du parti démocratique. En parlantd' Ioniens, Homère entend les Athéniens et les habitans de la côte septentrionale du Péloponnèse; sous le nom d'Achéens, il compreud les Argiens et les Lacédémoniens.

|       |          | TEMPS FABULEUX. JOJ                      |
|-------|----------|------------------------------------------|
| AVANT | OLYMPIA- | 1                                        |
| J. C. | DES.     |                                          |
|       |          | 3. Colonies venues de l'Égypte et de     |
|       |          | l'Orient.                                |
| 1572  |          | a. Sous la conduite                      |
| /-    |          | de l'Égyptien Da-                        |
|       |          | naus, en Argos. Commencement             |
|       |          | b. Sous celle de l'É- de l'agriculture.  |
| 1,570 |          | gyptien Cécrops,                         |
|       |          | en Attique.                              |
| •     |          |                                          |
| 1549  |          | c. Du Phénicien Cadmus en Béotie.        |
|       |          | Introduction des lettres.                |
| 1/100 | 1        | d. Du Phrygien Pélops en Elide. Ses      |
|       |          | nombreux descendans se répandent         |
|       |          | dans la presqu'île d'Apia, qui,          |
| 1 1   |          | d'après lui, reçoit le nom de Pélo-      |
|       |          | ponnese.                                 |
| . A.  |          | II. Evénemens remarquables.              |
| 1520  |          | 1. Minos I, législateur des Crétois.     |
| 1510  |          | 2. Établissement du conseil des Amphic-  |
| 1510  |          | tyons.                                   |
|       |          |                                          |
|       | ٠.       | a. Nature de cette institution. Confédé- |
|       |          | ration de douze peuples du nord de       |
|       |          | la Grèce, pour le maintien de la paix    |
|       |          | publique; ces douze peuples étoient      |
|       | 1.       | les Thessaliens , les Béotiens , les Do- |
|       | -        | riens, les Ioniens, les Perrhèbes,       |
|       | 1        | les Magnètes, les Locriens, les          |
|       |          | Œtiens, les Phthiotes, les Maliens,      |
|       | 1        | les Phocidiens, et, à ce qu'il paroit,   |
|       |          | les Dolopes.                             |
|       |          |                                          |
|       |          | b. Composition du conseil. Chaque        |
|       | -        | peuple confédéré avoit deux suffrages    |
|       | 1        | qu'il pouvoit faire exercer par tel      |
|       |          |                                          |
|       |          |                                          |

| 504   | HISTOIRE DE LA GRÈCE,                       |
|-------|---------------------------------------------|
| J. C. | OLYMPIA-                                    |
| 3. 0. | nombre de députés qu'il jugeoit i           |
|       | propos. Leur assemblée avoit lieu deu       |
|       | fois par an , au printemps à Delphes        |
|       | en automne aux Thermopyles.                 |
| - 1   | .c. Attributions de ce conscil. Il jugeoi   |
|       | toutes sortes de cas civils et criminels    |
|       | principalement les attentats contre l       |
|       | droit des gens et contre la tranquillit     |
|       | publique, ou contre la sainteté de          |
|       | temple à Delphes.                           |
| 1350  | 3. Eumolpe, Orphée et Musée, travaillen     |
|       | à la civilisation des Grecs.                |
|       | 4. Première tentative pour franchir le Pont |
|       | Euxin; sous la conduite de Phrixus          |
|       | prince de la Béotie.                        |
| 1260  | 5. Expédition des Argonautes, sous l        |
|       | conduite de Jason , prince de la Thes       |
|       | salic. Temps heroiques ; Hercule , etc.     |
| 1254  | 6. L'Arcadien Evandre conduit en Itali      |
|       | une colonie de Pélasges et d'Hellènes.      |
| 1250  | 7. Dédale. Origine des arts parmi le        |
|       | Grees.                                      |
| 1240  | 8. Minos II , le guerrier , fondateur de    |
|       | marine crétoise.                            |
|       | Obs. Quelques écrivains confonder           |
|       | les deux Minos, et regardent                |
|       | second non seulement comme                  |
|       | fondateur de la marine des Créto            |
|       | mais aussi comme leur législateu            |
| 1230  | 9. Thésee , fondateur d'Athènes , premi     |
| 5.    | legislateur de l'Attique.                   |
|       | 10. Expulsion des descendans d'Hercu        |
|       | du Péloponnèse, par Eurysthée, r            |

1194-

1184

d'Argos, Origine de la rivalité entre les Héraclides et les Pélopides.

- Guerre de Thèbes entre les fils d'Œdipe.
- 12. Guerre des Epigones.
- 13. Les Pélopides Agamemnon et Ménélas acquièrent une grande prépondérance dans le Péloponnèse et dans les îles de la mer Egée.
- 14. Guerre de Troie. Première réunion des forces des Grecs, sons la conduite d'Agamemnon. Destruction de Troie. Troubles civils de la Grèce; émigrations.
  - Obs. Quoique la prise de Troie termine la période fabuleuse de l'histoire grecque, il règne cependant de l'incertitude sur la chronologie de cet événement. Nous le rapportons à l'année 1884, en suivant pripinion vulgaire qui se fonde sur le calcul d'Ératosthène. (Voyez mes Élémens de chronologie, vol. II., p. 55.)

# II. TEMPS HISTORIQUE DEPUIS LA PRISE DE TROIE.

# PREMIÈRE PÉRIODE DE L'HISTOIRE DE LA GRÈCE

Jusqu'a La Première guerre de Perse.

1184 -- 490 ANS AVANT J.

Enfance de la Grèce.

J. C. Bas.

I. Invasion ou retour dans le Pélofonnèse des Héraclibes, réunis aux Doriens et aux Etoliens.

Etoliens.

Obs. Les Héraclides chassés du Péluponnèse par les Pélopides (voyez ci-dessus à
l'an 1230) avoient trouvé un asyle en
Hellade parmi les Doriens, dout le chef
Æpalius adopta Hyllus, fils d'Hercule.
Les descendans de ce prince avoient fait
plusieurs tentatives infructueuses pour
rentrer dans la péninsule, avant celle
qui leur réussit, 1103 ans avant J. C.

AVANT OLYMPIA-

Révolutions opérées par cette expédition.

- 1. Destruction des états des Pélopides et des Néléides, et fondation de six états par les Héraclides, savoir :
  - a. Argos, avec Mycène, par Tousles trois
    Temenus.
  - Messénie, par Cresphonte. (site filled)
     Laconie, par Aristodème (les.
  - et par ses fils Eurysthée et Proclès. d. Sicyone par Phalcès, fils de Te-
  - menus.

    c. Corinthe par Aletès, fils d'Hippotès,
    et petit-fils d'Hyllus.
  - f. Elide, par Oxyle, chef des Etoliens,
    Obs. Dans ce grand boulewersement, l'Arcadie et l'Égiale
    seules ne furent pas conquises par
    les Doriens et les Etoliens. Au
    feste, cette révolution fit faire
    un pas rétrograde à la cirilisation, et le partage produisit des
    jalousies entre les divers chefs,
    notamment entre les descendans
    d'Aristodème et de Cresplionte.
    Ces dissensions deviurent l'Origine de nouvelles révolutions.
- 2. Établissement de la lique achéenne.
  - a. Origine du nom d'Aclaïe. Les Achéens de l'Argolide et de la Laconie (voyez ci - dessus, p. 501), chassés de ces deux pays par les Hérachides, entrèrent en Égialé sous la conduite de Tisamèné, fils

DES.

- d'Oreste , en chassèrent les Ioniens, et donnèrent leur nom à ce pays.
- b. Objet de cette ligue. C'étoit une confédération de douze petits états indépendans.
  - 1. Le pouvoir législatif étoit exercé par les députés des douze états qui se réunissoient à Hélice et par la suite à Ægæ, et étoient responsables à leurs commettans.
  - 2. Le pouvoir exécutif étoit confié à des magistrats annuels, nommés dans l'assemblée générale. Obs. Les Achéens ont été le premier et pendant long-temps le seul état grec qui accordât le droit de cité à des étrangers.
  - c. Epoque de cet établissement. On ne la connoît pas avec certitude, mais on la place avec vraisemblance dans les premiers temps de l'histoire de la Grèce. Pendant plusieurs siècles, les Achéens jouirent d'une existence tranquille et heureuse, sans fixer les yeux de leurs voisins. Ce ne fut que dans le troisième siècle avant J. C. qu'ils sortirent de leur obscurité. Ils engagèrent ou forcèrent alors les autres états du Péloponnèse à entrer dans leur confédération, et furent pendant plus d'un siècle les défenseurs de

AVANT | OLYMPIA 1071 1096 1054

l'indépendance des Grecs contre l'ambition des Romains.

- Changement du gouvernement d'Athènes après la mort de Codrus.
  - Obs. Je place ect événement au nombre des suites de l'invasion des Héraclides, parce que la guerre dans laquelle Codrusse sacrifia pour sa patrie, eut pour cause la fondation de Mégare par les Doricus.
- Origine des trois colonies grecques dans l'Asic-Mineure.
  - a. Foliens, dans la Troade, en Carie et à Lesbos. Ces colonies furent fondées par les Pélopides.
  - b. loniens. Les Jouiens, chasées d'Égialé par les Achéens, et plusieurs habitans de l'Attique, méconiens du changement opéré dans le gouvernement de ce pays, s'établirent dans l'Asic-Mineure, sous la conduite d'Androelus et de Nelée, fils puinés de Codrus.
  - c. Doriens. Çeux-ci, chassés de la Mégaride par les Athéniens, se rendirent en Caric.
- 5. Extension de l'autorité du conseil des Amplietyons. Les Doriens, transplantés dans le l'éloponnèse, continuèrent d'être membres de ce conseil: il en fut de même des Ioniens établis en Asie-Mineure; mais les uns et les autres ne jouissoieut que de l'un des

deux suffrages attribués à chaque peuple confédéré; l'autre continua d'être exercé par les Doriens de l'Hellade et par les Athéniens.

depuis 974

- II. ABOLITION DE LA ROYAUTÉ dans la plupart des états de la Grèce, et introduction de la démocratie.
  - Obs. Dans les temps les plus reculés, tous les états de la Grèce étoient gouvernés, par des rois revêtus d'un pouvoir limité: Homère counoit aussi peu une répablique que le despotisme. Il est probable que, s.us l'invasion des Héraclides, il se seroit formé quelques grands états en Grèce; mais la foiblesse de ceux que fondèrent les Héraclides donna l'essor au penchaut des peuples pour la démocratie.

884

- III. ÉTABLISSEMENT DES JEUX OLYMPIQUES.
  - Leurs instituteurs furent Lycurgue de Lacédémone, Iphite d'Elis, et Cléosthène de Pise.
    - Öbs. Ces trois législateurs ne furent proprement, pas les instituteurs de ces jeux; ils ne firent que renouveler une institution attribuée à Pisus, Pelops et Hercule.
  - Leur objet étoit de maintenir la paix dans le Péloponnèse, et surtout de garantir l'Elide contre toute attaque extérieure.

AVANT | OLYMPIA-J. C. DES. 776 I, 1

- 3. Epoque de leur institution. Ce fut 884 ans avant J. C., et c'est ce qu'on appelle l'Olympiade d'Iphitus ; mais comme depuis la vingt-huitième Olympiade on introduisit la coutume de tenir registre des noms des vainqueurs, ces inscriptions qui furent conservées devinrent, après les temps d'Alexandrele-Grand , la base d'une ère commune. La vingt-huitième Olympiade, nommée Olympiade de Corcebus, fut alors regardée comme la première.
  - Obs. Cette époque répond à l'an 776 avant J. C., à l'an 23 avant la fondation de Rome , à l'an 29 avant l'ère de Nahonasar.
- 4. Utilité de cette institution et conséquences qui en résultent.
  - a, Suspension de toutes les hostilités entre les états de la Grèce pendant la célébration de ces jeux, et quelque temps avant et après.
    - b. La communication réciproque des connoissances et des lumières, ce qui les répandit et leur fit faire des progrès.
    - c. Etablissement d'un point de réunion entre les colonies et la mère-patrie. & Oceasion de se distinguer et de se faire connoître.

    - e. Naissance d'un esprit public.
  - f. Moyen pour les étrangers de convenir de droit d'hospitalité, ce qui rapprocha les divers peuples.

AVANT OLYMPIA-

- DES.
- g. Les peuples éloignés pouvoient y réclamer l'appui et le secours de leurs compatriotes.
- h. Le nom d'Hellènes devient commun à tous les Grecs d'Europe et d'Asie.
- IV. L'ÉGISLATION DE LYCURGUE A SPARTE.
  - 1. Démarches préparatoires.
    - a. Voyages de Lycurgue en Crète, cn Egypte et en Ionie.
    - b. Oracle de Delphes qui déclare les lois de Lycurgue inspirées par Apollon.
  - 2. Double but de la législation de Lycurgue.
    - a. Egalité parfaite de tous les citoyens: a. Par l'égalité des fortunes. De là,
      - 1. Partage de toutes les terres en 30,000 parts de famille dont 9,000 dans le district de Sparte et 30,000 dans le reste de la Laconie, les unes et les autres cultivées par les Hilotes.
        - Obs. La législation de Lycurguene changea rien aux rapports qui existoient entre les Spartiates et les Lacédémoniens. La souveraineté appartenoit aux premiers; les habitans de la Laconie étoient leurs sujets. Agis, fils d'Eurysthènes, avoit établi ce rapport; mais en privant les Laconiens de la liberté politique, il leur laissa la liberté

AVANT OLYMPIA

civile. Seulement les babitans d'Ilélos ou d'Hilos qui lui avoient fait une résistance opiniàtre, furent réduits en esclavage. Ce nom fut ensuite étendu à tous les esclaves. Ils ne formoient pasune propriété de famille, mais étoient tous regardés comme appartenant à l'état.

- Loi qui interdit l'aliénation, la diminution et l'augmentation des portions de famille.
- 3. Loi sur la succession. Le fils aîné héritoit de toute la portion: les puinés trouvoient leur subsistance par le moyen des repas publics, par l'abaudon qu'on leur faisoit de portions devenues vacantes, et (probablement) par le mariage avec des filles de familles éteintes dans la branche mâle.
- 4. Loi qui interdisoit la dotation des filles.
- b. Par la suppression de toute industrie et du luxe. De là,
  - La défense de s'appliquer aux arts et aux sciences.
  - Celle d'exercer des métiers; ceux-ci étoient abandonnés aux Hilotes.

AVANT OLYMPIA-

- 3. Celle de tous les procès civils.
- L'abolition des monnoies d'or et d'argent qu'on remplaça par du fer.
- c. Par des repas publics.
- Par une éducation commune et publique.
- Formation d'un état guerrier, sans esprit de conquête.
   Toute l'éducation tendoit à ce but,
- Constitution de l'état: une démocratie limitée par l'autorité d'un sénat perpétuel, avec deux chefs héréditaires. Obs. Quoique, par la constitution donnée
  - à Sparte par Lycurgue, la puissance souveraine fût confiée à l'assemblée du peuple, cependant les bornes mises à l'exercice de cette puissance, comparces au pouvoir absoluque s'arrogea dans la suite le peuple d'Athènes, firent regarder la constitution de Sparte comme aristocratique, par les démagogues qui ne reconnoissoient de véritable · liberté que dans la démoeratie absolue. Le mépris qu'un pareil gonvernement inspira aux Lacédémoniens les engagea à employer leur influence dans les autres villes grecques pour établir, partout où cela leur étoit possible, un gouvernement aristocratique, et même oligarchique, sur les ruines de la démocratie.

Les parties du gouvernement étoient :

DES.

- a. Les deux rois , au sujet desquels il faut remarquer
  - a. L'ordre de succession. La royauté étoit héréditaire dans les deux branches des descendans de l'Héraclide Aristodème, les Eurysthénides et les Proclides. Dans chaque branche on observoit l'ordre de succession agnatique, sans pouvoir passer de l'une à l'autre.
  - b, Leur éducation particulière, distincte de celle des autres enfans de l'état.
  - c. Leurs prérogatives.
    - 1. Comme premiers citoyens de l'état, ils avoient le rang sur tous les autres; on leur témoignoit le plus grand respect; dans les repas ils recevoient
    - une double portion qu'ils partageoient avec leurs amis, ctc.
    - 2. Comme chefs de la religion, ils exerçoient certains sacerdoces, régloient toutes les cérémonies religieuses et y présidoient, avoient le dépôt des oracles de Delphes, etc.
    - 3. Comme chefs du gouvernement, ils présidoient le sénat et y avoient l'initiative ; leur voix compteit pour deux; et quand ils étoient d'accord



J. C. DE1.

entre eux , leur avis étoit d'une grande autorité.

- Comme chefs de l'armée, ils la commandoient de droit avec un pouvoir absolu.
- d. Leur responsabilité. Un roi, accusé d'avoir violé les lois ou trahi les intérêts de l'état, étoit jugé par un tribunal composé des sénateurs, des éphores et de son collègue.
- h. Le sénat (Gerousia).
  - a. Il étoit composé des denx rois et de vingt - huit vieillards de soixante ans au moins, que le peuple nommoit à vie.

#### b. Ses fonctions

- Législatives. Il avoit l'initiative des lois; aucune proposition ne pouvoit être faite à l'assemblée du peuple, sans un décret du sénat, sur lequel le peuple ne pouvoit voter que par oui ou par non, sans avoir le droit de le modifier.
- Exécutives, Il étoit chargé de toutes les ordonnances qui concernoient la guerre et la paix, les alliances, les hautes affaires d'état.
- Judiciaires. Il connoissoit des crimes qui entraînoient punition de mortcivile ou naturelle.

| AVANT | OLYMPIA-<br>DES |
|-------|-----------------|
|       |                 |

- c. L'assemblée du peuple (ecclesia).
   ll y en avoit deux,
  - a. La petite, composée de tous les Spartiates, âgés de trente ans, à l'exclusion des Lacédémoniens.
     Elle
    - S'assembloit ordinairement tous les mois.
    - 2. Décidoit à la pluralité des voix et par oui ou non, de toutes les affaires de législation, de guerre ou de paix, d'après na décret du sénat qu'elle ne pouvoit pas modifier.
    - 3. Choisissoit tous les magistrats.
    - b. La grande à laquelle toutes les villes de la Laconie concouroient par des députés, s'occupoit de leurs intérêts et de leurs dissensions , des infractions aux traités de paix, des projets de campagne, de la répartition des contributions à fourair , etc.
  - d. Les Enhores.
    - a. Leur institution ne vient pas de Lycurgue, mais de Polydore et de Théopompe qui régnèrent 30 ans après lui, et voulurent, par l'établissement de ce corps intermédiaire, mettre des bornes au pouvoir des rois et du sénat.
      - Obs. Ce tribunal usurpa par la

AVANT O

OLYMPIA-

que celui qui lui avoit été originairement attribué.

- b. Leur nombre. Ils étoient cinq, nommés par le peuple pour une année : l'année étoit désignée d'après le premier d'entre eux.
- c. Leurs fonctions,
  - Ils prononçoient sur certaines accusations.
  - 2. Ils avoient l'inspection de l'éducation de la jeunesse et des mœurs de tous les habitans, et la surveillance des magistrats, même des rois, qu'ils pouvoient traduire en justice.
  - Ils convoquoient l'assemblée générale du peuple et y recueilloient les suffrages.
     Ils recevoient les ambassa-
  - deurs.

    5. Les généraux étoient sous leurs

#### V. GUERRES DE MESSENIE.

742

1x, 3

- 1. Première guerre de Messénie.
  - a. Causes de cette guerre.

ordres.

a. Éloignée. La jalousie entre l'état de Messénie et celui de Sparte, provenant de leur ambition respective et des avantages que le sol de la Messénie avoit sur celui de la Lasconie.

| -   |                         |
|-----|-------------------------|
|     |                         |
| 722 | <b>x</b> i <b>v</b> , 3 |
| 700 | xx, 1                   |
| 682 | xx17, 4                 |
| 682 | xx1 <b>v</b> , 4        |

J. C. DES.

Obs. Cette jalousie remonte à l'origine des états Héraclides de Sparte et de Messénie. Les fils mineurs d'Aristodème prétendoient avoir été lésés dans le partage.

b. Prochaines.

- L'insulte faite à des vierges de Sparte par des jeunes gens Messéniens.
- 2. Le refus des Messéniens de livrer Polycharès qui, indigné de ce que l'on avoit refusé à Sparte de punir les meurtriers de son fils, avoit tué quelques Lacédémoniens.
- Événemens. Siége d'Ithome. Aristodème sacrifie sa fille, Prise d'Ithome.
   Snites.
  - a. Fin de l'état de Messénie. Les Messéniens sont condamnés à porter annuellement à Sparte la moitié des produits de leur sol, et à assister en babits de deuil à l'enterrement des rois et des magistrats de Sparte.
  - b. Etablissement à Tarente d'une colonie de Parthéniens (enfans des filles de Sparté), sous la conduite de Phalante.
- 2. Seconde guerre de Messénie.
  - a. Cause, Insurrection des Messéniens sous la conduite du héros Aristo-

| J. C. | OLYMPIA<br>DES. | 1                                           |
|-------|-----------------|---------------------------------------------|
|       | 1               | mène, et avec l'assistance des Argiens      |
|       | 1               | et des Arcadiens.                           |
|       | 1               | b. Evénemens.                               |
|       |                 | a. Les Lacedémoniens, vaincus à plu-        |
|       | l               | sieurs reprises par les Mess niens,         |
|       | į .             | demandent un général aux Athé-              |
|       |                 | niens qui leur envoient le poète<br>Tyrtée, |
|       |                 | b. Défaite des Messéniens par la per-       |
|       |                 | fidie de leur allié, Aristocrates, roi      |
|       | 1               | d'Arcadie.                                  |
|       |                 | c. Siége d'Ira. Aventures d'Aristo-         |
|       |                 | mène.                                       |
| 668   | xxviii, 1       | d. Prise d'Ira. Aristomène se retire en     |
|       |                 | Arcadie.                                    |
|       |                 | c. Suites,                                  |
| 658   | xxxiii, 1       | a. Les restes des Messéniens vont s'é-      |
| 1     |                 | tablir à Zanclé en Sicile, qui prend        |
|       |                 | le nom de Messane.                          |
|       |                 | b. Les Lacédémoniens deviennent             |
|       |                 | puissance prédominante en Grèce.            |
| 668   | XXVIII, 1       | a Abolition de la dignité royale en         |
|       |                 | Arcadie.                                    |
|       |                 | Obs. La troisième guerre de Mes-            |
|       |                 | sénie tombe dans la période sui-            |
|       |                 | vante.                                      |
|       |                 | VI. ÉTABLISSEMENS FORMÉS PAR LES GRECS      |
|       |                 | DANS LA BASSE-ITALIE (Graude-Grèce),        |
| 1     |                 | Tableau de ces colonies.                    |
| - 4   |                 | a. Ioniens. Des Ioniens formèrent les       |
|       |                 | a. Jonicus. Des Joniens formerent les       |

premières colonies dans ce pays; mais leurs colonies ne purent jamais J. C. OLYMPIA-

se relever d'un certain état de foiblesse. Telles furent Cumes, fondées par des Ioniens et des Eoliens réunis, Naxos en Sicile, Catane, Egeste et Leontium. Néapolis et Zanclé étoient des colonies sorties de Cumes.

- b. Doriens, les plus puissans en Sicile.
   Par eux furent fondées :
  - a. Par les Corinthiens, Syracuse, qui, à son tour, fonda Acras, Camarina, et beaucoup d'autres colonies sur la côte méridionale de la Sicile.
  - b. Tarente, par les Lacédémoniens Parthéniens: ce fut ld plus puissante colonie des Doriens; elle ent un grand commerce et une marine considérable; à son tour, elle fonda Héraclée et Brundusium.
  - c. Messana par les Messéniens. Elle fouda Himère.
  - d. Rhegium, par les Messéniens et par les Chalcidiens d'Eubée.
  - e. Gela, par les Rhodiens. Agrigente, colonie de Gela, surpassa bientôt en forces sa métropole, et devint la seconde ville de la Sicile.
- c. Eoliens et Achéens, les plus puissans sur le continent de l'Italie. Ils fondèrent:
  - a. Crotone qui devint la métropole de Laüs, Metapontum et Posidonia; cette dernière fonda à son tour Torina, Caulonia et Paudosia.

OLYMPIA-DES.

- b. Sybaris, par des Achéens et des Trézéniens.
- c. Locri-Epizephyrii.
- 2. Causes de leur état florissant, pendant que la métropole étoit encore foible ou barbare.
  - a. L'excellence du sol, dont la fertilité fut augmentée par les connoissances agricoles que les colous y portèrent.
  - b. L'établissement des lois achéennes dans une grande partie de ces colonies.
  - c. La forme de gouvernement introduite par les Doriens du Péloponnèse : des monarques héréditaires, mais limités, ou d'autres magistrats choisis dans les anciennes familles royales.
  - d. Le défaut de motifs de guerres civiles; les indigènes offroient à l'ambition un vaste champ pour faire des conquêtes.
- e. L'habitude d'accorder le droit de cité à des étrangers, et d'incorporer à l'état les peuples vaincus.
- f. L'arrivée, dans le sixième siècle avant J. C., de nouvelles colonies qui, sorties de l'Asie - Mineure, apportèrent avec elles une plus grande masse de connoissances, mais en même temps le luxe et les vices qui en furent la suite.
- g. Réformation des mœurs et des gouvernemens par Pythagore.

| Ayant<br>J. C.<br>510 | DIA |
|-----------------------|-----|
|                       | XLV |
|                       |     |

2. Événemens.

п. 3

 Guerre entre Crotone et Sybaris. Destruction de Sybaris.

Obs. Soixante aus après, les Athénieus fondèrent Thurium sur l'emplacement de Sybaris. Hérodote faisoit partie de cette colonie, ainsi que le sophiste Protagoras et l'orateur Lysias.

b Troubles civils à Crotone. Le peuple, escité par Cylon qui avoit été expulsé de la société pythagoricienne, demande le partage du territoire conquis sur les Sybarites. Conspiration contre les chefs de l'état. Expulsion des Pythagoriciens. Décadence de la Grande-Grèce.

### VII. Première guerre sacrée.

1. Causes.

- a. Les habitans de Crissa en Phocide imposent des droits sur les marchandises et les pélerins qui alloient à Delphes.
- Amphictyons, les Crisséensenvalussent Jeur territoire, pilleut le temple d'Apollon, et insultent les députés des Amphictyons.
- c. Les Amphictyons, d'après l'avis de Solon, déclarent la guerre aux Crisséens.
- 2. Evénemens.
  - a. Siége de Crissa, pendant lequel l'As-

21 \*

| AVANT<br>J. C. | OLYMPIA- |                                            |
|----------------|----------|--------------------------------------------|
| 3. 0.          | DES.     | clépiade Nebros de Cos, un des an-         |
|                |          | cêtres d'Hippocrate, guérit les as-        |
|                |          | siégés de la peste. Destruction de         |
|                |          | Crissa.                                    |
|                |          | b. Siége cf destruction de Cyrrha et       |
|                |          | d'Anticyrrha, dont le territoire est       |
|                | 1        | consacré à Apollon.                        |
| 581            | XLIX, 4  | 3. Suites. Le renouvellement des jeux py-  |
| 301            | XLIX, 4  | thiques.                                   |
|                |          | Obs. La même année furent institués        |
|                |          | les jeux isthmiques , et seize ans plus    |
|                |          | tard les jeux néméens.                     |
|                |          | VIII. LÉGISLATION DE SOLON A ATHÈNES.      |
|                |          | Pour connoître la législation de Solon, il |
|                | 1        | faut examiner ,                            |
|                | l .      | 1. La constitution d'Athènes avant Solon,  |
|                |          | a. Première période : jusqu'à Thésée.      |
|                | 1        | a. Les habitans de l'Attique étoient       |
|                |          | distribués en différentes tribus,          |
|                |          | d'abord nomades, mais qui depuis           |
|                |          | Cécrops s'adonnèrent à l'agricul-          |
|                |          | ture.                                      |
|                |          | b. Les tribus, gouvernées chacune          |
|                |          | par un chef indépendant, se fai-           |
|                | 1        | soient continuellement la guerre.          |
|                | 1        | c. Elles avoient cependant un chef         |
|                |          | commun, portant le titre de roi qui,       |
|                |          | 1. Dans les guerres contre des             |
|                | 1        | . étrangers étoit à la tête de l'armée.    |
|                |          | 2. En temps de paix présidoit l'as-        |
|                | 1        | semblée des chefs de famille.              |
|                |          | 3. Il étoit revêtu du pontificat.          |
|                | 1        |                                            |

| J. C. | DES.    |
|-------|---------|
|       | .       |
|       |         |
| ′     |         |
|       |         |
|       |         |
|       |         |
|       |         |
|       | -00     |
|       |         |
| 754   | vı, 3   |
| 686   | жхии, 3 |
|       | 1 1     |

AVANT | OLYMPIA- |

- b. Deuxième période : depuis Thésée jusqu'à l'établissement du gouvernement aristocratique.
  - a. Réunion de diverses tribus par Thèsée; fondation de la ville d'Athènes, et établissement d'une fète commune, les Panathénées.
    - Obs. Depuis cette époque, le nom d'Ionien fut remplacé par celui d'Athéniens.
  - Etablissement d'un tribunal suprême (peut-être l'Arcopage).
  - Établissement d'un gouvernement monarchique, dont le chef portoit le titre de
    - Roi, jusqu'à la mort de Codrus,
       1071 ans avant J. C.
    - Archonte à vie jusqu'à l'an 754 avant J. C.
  - d. Division du peuple en nobles (eupatrides), en agriculteurs et en artisans.
- c. Troisième période : gouvernement aristocratique.
  - a. A la place des archontes à vie, on en institua de décennaux.
  - b. Le gouvernement dégénère en oligarchie par l'établissement de neuf archontes annuels nommés dans les classes les plus riches.

| 326                   | H                |
|-----------------------|------------------|
| AVANT<br>J. C.<br>624 | OLYMPIA-<br>DES. |
|                       |                  |
|                       |                  |
| 598                   | xLV, 3           |
|                       |                  |
| /<br>594              | xLvi, 3          |
| Jar                   | ALVI, 3          |
|                       |                  |
|                       |                  |
| 1                     | .                |
|                       |                  |
| 40                    |                  |
|                       | 2                |
|                       | - 1              |

c. Législation de l'archonte Dracon. Elle adoucit un peu le joug du peuple en mettant des bornes au pouvoir arbitraire des optimates, mais elle étoit trop sévère pour les débiteurs.

d. Insurrection de Cylon, qui veut s'emparer de la souveraineté, et est tué par Mégaclès, de la famille des Aleméonides, avec des circonstances qui firent regarder ce meurtre comme un sacrilége.

#### 2. Législation de Solon :

a. Provoquée par le mécontentement général du peuple, éxcité par la sévérité des riches envers leurs déhiteurs; il faisoit eraindre une insurrection générale, ou l'établissement d'un gouvernement monarchique que les anciens républicains appeloient tyrannie.

06s. La haine, qu'en Grèce et à Rome, les classes inférieures portoient aux riches, doit être attribuée à l'existence de l'esclavage qui empécha que les classes riches et pauvres n'eusent des intérêts communs. Le riché possesseur d'esclaves pouvoit se passer du travail du pauvre, et celui ci ne tiroit aueun avantage de la fortune de sou concito en aisé. Avec l'ésclavage, le christianisme a

fait disparoître ces haines entre les divers ordres.

- b. Préparée,
  - a. Par l'appel d'Épiménide de Crète qui parifia la ville, souillée par le meurtre de Cylon et de ses partisans.
  - b. Par l'abolition de toutes les fois de Dracon, à l'exception de celles contre le meurire.
  - c. Par l'anéantissement de toutes les dettes, ou leur diminution par un changement fait dans la valéur de l'argent (seisachtheia), et l'élargissement de tous les débiteurs.
- c. Nouvelle constitution : une démocratie parfaite.
  - a. Le pouvoir législatif, le droit de genere et de paix, le choix des magistrats et la punition de ceux d'entre eux qui avoient manquéli leur devoir, furent abandonnés au peuple, c'est-à-dire aux citoyens (politæ), à l'exclusion des simples habitans (metoikoi). Ils exerçoient ces droits dans l'assemblée, nommée Ecclesia, par des décrets ou pesphismata.
    - b. Le pouvoir judicidire partagé entre le peuple et les optimates, de manière que,
      - Les causes criminelles étoient portées devant des tribunaux exclusivement composés de citoyens des classes riches.

AVAKT OLYMPIA

- Les causes civiles devant des tribunaux nommés dans toutes les classes par la voie du sort.
- d. Barrières opposées à l'ochlocratic.
  - a. Exclusion des pauvres de l'administration des affaires publiques. Distribution du peuple, d'après ses facultés, en quatre classes (phylé), dont la dernière étoit incapable d'exercer aucun emploi, à l'exception de celui de juge dans les tribuneaux civils.
    - Obs. Les deux premières de ces quatre classes étoient dispensées du service militaire à pied et par mer; mais les citoyens de ces classes étoient obligés d'entreteair un cheval et de servir dans la cavalerie. Ils étoient nommés chevaliers (hippeis).
  - b. Election des magistrats par suffrages publics, ce qui donnoit beaucoup d'influence aux riches.
    - Les principaux magistrats étoient les neuf archontes, savoir:
    - L'Éponyme, d'après lequel l'année se nommoit, et qui présidoit les tribunanx civils.
    - 2. Le Basileus, ou roi, chef de la religion.
    - Le Polémarque, chef des affaires de la guerre.

AVANT OLYMPIA-

- . 4. Six Thesmothètes, présidens de tribunaux.
- c. Loi qui ordonnoit qu'aucun fonctionnaire public ne fût salarié.
- d. Loi qui obligeoit tout citoyen d'avoir un métier.
- e. Pouvoir donné à l'Aréopage, composé des archontes sortis de place.
  - 1. Il étoit juge dans les causes criminelles qui entraînoient peine de mort.
  - 2. Il avoit l'inspection sur les mœurs.
  - Quand la chose publique étoit en danger, il exerçoit une espèce de dictature.
  - Il avoit peut-être le droit de rejeter les lois (psephismata) rendues par le peuple.
- f. Pouvoir donné au Sénat (boulé), ou Conseil des Quatre-Cents.
  - Il étoit chargé de l'administration suprème de toutes les affaires de la république.
  - 2. Il avoit le dépôt des archives et du trésor.
  - 3. Toute affaire qui devoit être portée devant l'assemblée du peuple, étoit d'abord examinée par le sénat. Si celui-ci en approuvoit le projet, il étoit soumis au peuple comme un pré-avis ( prohouleuma ).

| 950            |          | ISTOIRE DE LA GRECE,                      |
|----------------|----------|-------------------------------------------|
| AVANT<br>J. C. | OLYMPIA- | 1                                         |
| J. C.          | DES.     |                                           |
|                |          | 4. Le sénat seul pouvoit convoquer        |
|                |          | l'assemblée du peuple.                    |
| -              |          | 5. Il pouvoit faire toutes sortes de      |
|                |          | réglemens valables pendant une            |
| - 1            |          | année.                                    |
|                |          | g. Loi qui mit des entraves à l'admis-    |
|                |          | sion de nouveaux citoyens.                |
|                |          | h. Lois pour le maintien des mœurs.       |
|                |          | 1. Loi contre les prodigues.              |
| ×              |          | 2. Contre la corruption.                  |
|                |          | · 3. Loi qui obligeoit tout citoyen       |
|                |          | de faire apprendre à ses fils l'agri-     |
|                |          | culture ou un métier.                     |
|                |          | ominio da un mener.                       |
|                |          | IX. REVOLUTIONS D'ATHÈNES JUSQU'A LA PRE- |
|                |          | MIÈRE GUERRE DE PERSE.                    |
| 560            | LV, 1 ·  | 1. Usurpation des Pisistratides.          |
| 200            | L*, 1 ·  | a. Pisistrate.                            |
|                |          | a. Origine de sa domination. Nou-         |
|                |          | veaux troubles à Athènes pendant          |
|                |          | l'absence de Solon. Trois factions.       |
|                |          |                                           |
|                |          | Pisistrate se fait chef du parti popu.    |
| - 1            |          | laire, et s'empare par ruse du pou-       |
|                |          | voir suprême. Il est chassé deux          |
|                |          | fois; rétabli pour la seconde fois, il    |
|                |          | se maintient jusqu'à sa mort, et          |
|                | -        | transmet son pouvoir comme un             |
|                |          | héritage à ses fils.                      |
|                |          | b. Grandeur de son caractère et ex-       |
|                |          | cellence de son gouvernement.             |
| 528            | ixiii, 1 | b. Hipparque ct Hippins, ses fils.        |
|                |          | a. Gouvernement paternel des deux         |
|                | 1        | freres.                                   |

| AVANT<br>J. C.<br>514 | OLYMPIA<br>DES.<br>LXVI, 3 |
|-----------------------|----------------------------|
| -                     |                            |
| <b>5</b> 10.          | LXVII,                     |
| 510                   | LXVII,                     |
|                       |                            |

b. Les Aleméonides Harmodius et Aristogiton entreprennent d'affranchir la patrie, Assassinat d'Hipparque.

Obs. Les honneurs excessifs que par la suite les Athéniens rendirent à la mémoire d'Harmodius et Aristogiton, paroissent inexpliquables, si l'on n'admet qu'ils ont été dictés par l'esprit de parti. La famille des Aleméonides crut sans doute y trouver un appui contre l'influence des partisans nombreux des Fisistratides.

 Gouvernement tyrannique d'Hippias, resté seul maître de l'état.

d. Expulsion d'Hippias par Isagoras et l'Alentéonide Clisthène, avec l'aide des Spartiates.

Obs. Le gouvernement des Pisistratides fut si doux, que la législation de Solon n'en souffrit presque pas d'atteinte.

2. Révolution de Clisthène.

a. Il s'élève dans l'état de nouveaux troubles; dissension entre le parti aristecratique, a yant à sa tête Isagoras, et les démocrates dont le chef fut Clisthène.

b. Clisthène fait des changemens dans la constitution; première atteinte portée à la législation de Solon: la démocratie commence à dégénérer en AVANT | OLYMPIA-

- ochlocratie. Ces changemens furent; a. L'établissement de l'ostracisme.
  b. L'augmentation du nombre des classes du peuple (phylé), portées à dix au lieu de quatre; admission de beaucoup de nouveaux citoyens sans fortune.
- c. L'augmentation du nombre des sénateurs, porté à cinq cents au lieu de quatre cents.
- c. Expulsion des Alcméonides par Isagoras, avec l'aide de Cléomène, roi de Sparte. Tentative d'Isagoras d'établir l'aristocratie; il est chassé: retour des Alcméonides.
- d. Tentative infructueuse des Lacédémoniens pour le rétablissement d'Hippias. Athènes maintient son indépendance.
- 3. Etablissemens formés, sous la conduite de Miltiade, dans la Chersonèse thracique et dans les Cyclades.

## DEUXIÈME PÉRIODE

## DE L'HISTOIRE DE LA GRÈCE

depuis la fremière guerre de perse jusqu'a la guerre du péloponnèse

490-431 ANS AVANT J. C.

Grandeur de la Grèce.

# AVANT OLYMPIAJ. C. DES. I. PREMIÈRE GUERRE DE PERSE. 1. Causes de cette guerre.

- a. Demande adressée par le roi des Perses aux Athéniens, pour le rétablissement d'Hippias.
- b. Secours foarnis par les Athéniens aux Grecs de l'Asie-Mineure; destruction de Sardes.
  - Histoire des Grecs de l'Asie-Mineure jusqu'à la guerre de Perse.
    - Origine de ces colonies. Voyez ci-dessus, p. 309.
    - II. Tableau de ces colonies.
      - Ioniens, les plus puissans. Leurs établissemens à Éphèse, Colophon, Lebedos, Téos,

Clazomène, Phocée, Milet (la plus considérable de ces villes), Myus, Priène, Erythres, et les îles de Samos et de Chios. Dans la suite aussi Smyrne, que les Colophoniens enlevèrent aux Éoliens.

- Éctiens, à Cumes, Larisse, Neontichos, Temnos, Cilla, Notion, Aeginusa, Aegæa, Myrine, Grynion, Smyrne), et cinq villes dans l'île de Lesbos, dont Mitylène étoit la principale.
- 3. Doriens, à Cos, Cnide, Halicarnasse, à Lindus, Ialyssus et Kamiros dans l'île de Rhodes (ces trois villes y fondèrent dans la suite celle de Rhodes).
- III. État florissant de ces colonics.
  - Fertilité de leur sol, excellence de leur climat et de leur position.
  - Leurs progrès dans le commerce et la navigation, notamment ceux des Ioniens, et, parui eux, ceux des Milésiens, Colophoniens, Samiens et Phocéens.
- Progrès des arts, invention de la sculpture, de la peinture et de l'architecture.

AVART | OLYMPIA- |

| 4. Commencement de la philosophie grecque chez lesloniens. Thalès de Milet.  IV.Leur constitution politique.  1. En général; elles formoient trois états confédérés; les Joniens s'assembloient au Paninium, temple de Neptune sur le mont Mycale; les Doriens dans le temple d'Apollon Triopius; les Eoliens à Cumes.  2. De chaque état en particulier.  a. Dans l'origine elles étoient gouvernées par des rois revêtus d'un pouvoir trèsborné.  b. Après l'abolition de la royauté, elles eurent des gouvernemens aristocratiques.  c. A la fin , elles avoient l'habitude des edonner des chefs ou rois , sous le titre d'Assymmètes.  V. Perte de leur indépendance.  1. Par les Lydiens.  a. Cygès, premier roi de la troisième race des rois de Lydie, soumet Colophon.  b. Guerre des Milésiennavec les trois successeurs de ce prince.  ce. Sous Alyates, ils derinrent alliés des Lydiens. | J. C. | DES.   |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------------------|
| sophie grecque chez kezloniens.  Thalès de Milet.  IV.Leur constitution politique.  1. En général; elles formoient trois états confédérés; les Ioniens s'assembloient an Panienium, temple de Neptune sur le mont Mycale; les Doriens dans le temple d'Apollon Triopius; les Eoliens à Cumes.  2. De chaque état en particulier.  a. Dans l'origine elles étoient gouvernées par des rois revêtus d'un pouvoir trèsborné.  b. Après l'abolition de la royauté, elles eurent des gouvernemens aristocratiques.  c. A la fin , elles avoient l'habitude de se donner des chefs ou rois, sous le titre d'Assymmètes.  V. Perte de leur indépendance.  1. Par les Lydiens.  a. Gryg's, premier roi de la troisième race des rois de Lydie, soumet Colophon.  b. Guerre des Milésiensavec les trois successeurs de ce prince. Sous Alystes, ils derince.                                                   |       |        | 4. Commencement de la philo-     |
| IV.Leur constitution politique.  1. En général ; elles formoient trois états confédérés ; les Ioniens s'assembloient au Panicanium, temple de Neptune sur le mont Mycale ; les Doriens dans le temple d'Apollon Triopius; les Eoliens à Cumes.  2. De chaque état en particulier.  a. Dans l'origine elles étoient gouvernées par des rois revêtus d'un pouvoir trèsborné.  b. Après l'abolition de la royautê, elles eurent des gouvernemens aristocratiques.  c. A la fin , elles avoient l'habitude de se donner des chefs ou rois , sous le titre d'Assymmètes.  V. Perte de leur indépendance.  1. Par les Lydiens.  a. Gygès, premier roi de la troisième race des rois de Lydie, soumet Colophon.  b. Guerre des Milésiensavec les trois successeurs de ce prince. Sous Alystes, ils derince.                                                                                                  |       |        |                                  |
| 1. En général; elles formoient trois états confédérés; les loniens s'assembloient au Panioniens de la confédérés; les loniens de la confédérés; les Doriens de la confédérés; les Doriens dans le temple d'Apollon Triopius; les Eoliens à Cumes.  2. De chaque état en particulier.  a. Dans l'origine elles étoient gouvernées par des rois revêtus d'un pouvoir trèsborné.  b. Après l'abolition de la royauté, elles eurent des gouvernemens aristocratiques.  c. A la fin , elles avoient l'habitude des donner des chefs ou rois, sous le titre d'Mesymmètes.  V. Perte de leur indépendance.  1. Par les Lydiens.  a. Cygès , premier roi de la troisième race des rois de Lydie, sounte Clophon.  b. Guerre des hiliésiensavec les trois successeurs de ce prince.  ce. Sous Alyates, ils derince.  |       |        | Thalès de Milet.                 |
| trois états confédérés; les Joniens s'assembloiren au Panionium, temple de Neptune sur le mont Mycale; les Doriens dans le temple d'Apollon Triopius; les Eoliens à Cumes.  2. De chaque état en particulier.  a. Dans l'origine elles étoient gouvernées par des rois revêtus d'un pouvoir trèsborné.  b. Après l'abolition de la royauté, elles eurent des gouvernemens aristocratiques.  c. A la fin , elles avoicnt l'habitude de se donner des chefs ou rois , sous le titre d'Assymmètes.  V. Perte de leur indépendance.  1. Par les Lydiens.  a. Gygès, premier roi de la troisième race des rois de Lydie, soumet Colophon.  b. Guerre des Milésiens avec les trois successeurs de ce prince.  ce. Sous Alyates, ils derince.                                                                                                                                                                |       |        | IV.Leur constitution politique.  |
| niens s'assembloient an Panic- nium, temple de Neptune sur le mont Mycale; les Doriens dans le temple d'Apollon Trio- pius; les Eoliens à Cumes.  2. De chaque état en particulier. a. Dans l'origine elles étoient gouvernées par des rois re- vêtus d'un pouvoir très- borné. b. Après l'abolition de la royauté, elles eurent des gouvernemens aristocrati- ques. c. A la fin , elles avoicnt l'ha- bitude de se donner des chefs ou rois , sous le titre d'As- symnètes.  V. Perte de leur indépendance. 1. Par les Lydiens. a. Gygés, premier roi de la troisième race des rois de Lydie, soumet Colophon. b. Guerre des Milésiensavec les trois successeurs de ce prin- ce. Sous Alystes, ils derin-                                                                                                                                                                                            |       |        | 1. En général ; elles formoient  |
| niens s'assembloient an Panic- nium, temple de Neptune sur le mont Mycale; les Doriens dans le temple d'Apollon Trio- pius; les Eoliens à Cumes.  2. De chaque état en particulier. a. Dans l'origine elles étoient gouvernées par des rois re- vêtus d'un pouvoir très- borné. b. Après l'abolition de la royauté, elles eurent des gouvernemens aristocrati- ques. c. A la fin , elles avoicnt l'ha- bitude de se donner des chefs ou rois , sous le titre d'As- symnètes.  V. Perte de leur indépendance. 1. Par les Lydiens. a. Gygés, premier roi de la troisième race des rois de Lydie, soumet Colophon. b. Guerre des Milésiensavec les trois successeurs de ce prin- ce. Sous Alystes, ils derin-                                                                                                                                                                                            |       |        | trois états confédérés ; les Io- |
| le mont Mycale; les Doriens dans le temple d'Apollon Trio- pius; les Eoliens à Cumes. 2. De chaque état en particulier. a. Dans l'origine elles étoient gouvernées par des rois re- vêtus d'un pouvoir très- borné. b. Après l'abolition de la royautê, elles eurent des gouvernemens aristocrati- ques. c. A la fin , elles avoient l'ha- bitude de se donner des chefs ou rois , sous le titre d'As- symnètes.  XXV, 1  V. Perte de leur indépendance. 1. Par les Lydiens. a. G'gès, premier roi de la troisième race des rois de Lydie, soumet Colophon. b. Guerre des Milésiensavec les trois successeurs de ce prin- ce. Sous Alystes, ils derin-                                                                                                                                                                                                                                                |       |        |                                  |
| le mont Mycale; les Doriens dans le temple d'Apollon Trio- pius; les Eoliens à Cumes. 2. De chaque état en particulier. a. Dans l'origine elles étoient gouvernées par des rois re- vêtus d'un pouvoir très- borné. b. Après l'abolition de la royautê, elles eurent des gouvernemens aristocrati- ques. c. A la fin , elles avoient l'ha- bitude de se donner des chefs ou rois , sous le titre d'As- symnètes.  XXV, 1  V. Perte de leur indépendance. 1. Par les Lydiens. a. G'gès, premier roi de la troisième race des rois de Lydie, soumet Colophon. b. Guerre des Milésiensavec les trois successeurs de ce prin- ce. Sous Alystes, ils derin-                                                                                                                                                                                                                                                |       |        | nium , temple de Neptune sur     |
| dans le temple d'A pollon Triopius; les Eoliens à Cumes.  2. De chaque état en particulier.  a. Dans l'origine elles étoient gouvernées par des rois revêtus d'un pouvoir trèborné.  b. Après l'abolition de la royauté, elles eurent des gouvernemens aristocratiques.  c. A la fin, elles avoicnt l'habitude de se donner des chefs ou rois, sous le titre d'Assymnètes.  V. Perte de leur indépendance.  1. Par les Lydiens.  a. Cygès, premier roi de la troisième race des rois de Lydie, sounet Colophon.  b. Guerre des Milésiensavec les trois successeurs de ce prince. Sous Alyates, ils derince.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |        |                                  |
| pius; les Eoliens à Cumes.  2. De chaque étate a particulier.  a. Dans l'origine elles étoient gouvernées par des rois revêtus d'un pouvoir trèsborné.  b. Après l'abolition de la royauté, elles eurent des gouvernemens aristocratiques.  c. A la fin , elles avoient l'habitude des edonner des chefs ou rois, sous le titre d'Assymmètes.  V. Perte de leur indépendance.  1. Par les Lydiens.  a. Cygès, premier roi de la troisième race des rois de Lydie, soumet Colophon.  b. Guerre des Milésiennavec les trois successeurs de ce prince.  ce. Sous Alyates, ils derince.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |        |                                  |
| 2. De chaque état en particulier.  a. Dans l'origine elles étoient gouvernées par des rois revêtus d'un pouvoir trèsborné.  b. Après l'abolition de la royauté, elles eurent des gouvernemens aristocratiques.  c. A la fin , elles avoicnt l'habitude de se donner des chefs ou rois , sous le titre d'Assymmètes.  V. Perte de leur indépendance.  1. Par les Lydiens.  a. Gygés premier roi de la troisième race des rois de Lydie, soumet Clophon.  b. Guerre des Milésiensavec les trois successeurs de ce prince. Sous Alystes, ils derince.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |        |                                  |
| a. Dans l'origine elles étoient gouvernées par des rois revêtus d'un pouvoir trèsborné.  b. Après l'abolition de la royauté, elles eurent des gouvernemens aristocratiques.  c. A la fin, elles avoient l'habitude de se donner des chefs ou rois, sous le titre d'Assymnètes.  V. Perte de leur indépendance.  1. Par les Lydiens.  a. Cygès, premier roi de la troisième race des rois de Lydie, sounet Colophon.  b. Guerre des Milésiensavec les trois successeurs de ce prince. Sous Alyates, ils derince.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |        |                                  |
| gouvernées par des rois revêtus d'un pouvoir trèsborné.  b. Après l'abolition de la royauté, elles eurent des gouvernemens aristocratiques.  c. A la fin , elles avoicnt l'habitude de se donner des chefs ou rois , sous le tire d'Assymmètes.  V. Perte de leur indépendance.  1. Par les Lydiens.  a. Gygès , premier roi de la troisième race des rois de Lydie, sounte Clolphon.  b. Guerre des Milésiensavec les troissucesseurs de ce prince. Sous Alystes, ils derince.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |        |                                  |
| vêtus d'un pouvoir tres- borné.  b. Après l'abolition de la royautê, elles eurent des gouvernemens aristocrati- ques.  c. A la fin , elles avoient l'ha- bitude de se donner des chefs ou rois , sous le titre d'As- symnètes.  V. Perte de leur indépendance.  1. Par les Lydiens.  a. Cygès, premier roi de la troisième race des rois de Lydie, soumet Colophon.  b. Guerre des Milésiensawec les trois successeurs de ce prin- ce. Sous Alyates, ils derin-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |        |                                  |
| borné.  b. Après l'abolition de la royauté, elles eurent des gouvernemens aristocratiques.  c. A la fin , elles avoient l'habitude de se donner des chefs ou rois , sous le titre d'Mesymmètes.  V. Perte de leur indépendance.  1. Par les Lydiens.  a. Cygès , premier roi de la troisième race des rois de Lydie, sounet Colophon.  b. Guerre des hiliésiensavec les trois successeurs de ce prince. Sous Alyates, ils derince.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |        |                                  |
| royauté, elles eurent des gouvernemens aristocratiques.  c. A la fin , elles avoicnt l'habitude de se donner des chefs ou rois , sous le titre d'Assymnètes.  V. Perte de leur indépendance.  1. Par les Lydiens.  a. Cygès , premier roi de la troisième race des rois de Lydie, soumet Colophon.  b. Guerre des Milésiensavec les trois successeurs de ce princes. Sous Alyates, ils derince.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |        |                                  |
| royauté, elles eurent des gouvernemens aristocratiques.  c. A la fin , elles avoicnt l'habitude de se donner des chefs ou rois , sous le titre d'Assymnètes.  V. Perte de leur indépendance.  1. Par les Lydiens.  a. Cygès , premier roi de la troisième race des rois de Lydie, soumet Colophon.  b. Guerre des Milésiensavec les trois successeurs de ce princes. Sous Alyates, ils derince.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |        | b. Après l'abolition de la       |
| gouvernemens aristocratiques.  c. A la fin, elles avoicat l'habitude de se donner des chefs ou rois, sous le titre d'Assymnètes.  V. Perte de leur indépendance.  1. Par les Lydiens.  a. Cygès, premier roi de la troisième race des rois de Lydie, sounet Colophon.  b. Guerre des Milésiennavec les trois successeurs de ce prince. Sous Alyates, ils derince.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |        |                                  |
| c. À la fin, elles avoicat l'habitude de se donner des chefs ou rois, sous le titre d'Assymnètes.  V. Perte de leur indépendance.  1. Par les Lydiens.  a. Cygès, premier roi de la troisième race des rois de Lydie, soumet Colophon.  b. Guerre des Milésiensavec les trois successeurs de ce prince. Sous Alyates, ils derince.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |        | gouvernemens aristocrati-        |
| bitude de se donner des chefs ou rois , sous le titre d'As- symmètes.  V. Perte de leur indépendance.  1. Par les Lydie, a. G'gès, premier roi de la troisième race des rois de Lydie, soumet Colophon. b. Guerre des Milésiens avec les trois successeurs de ce prin- ce. Sous Alystes, ils derin-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |        |                                  |
| ou rois, sous le titre d'Assymmètes.  V. Perte de leur indépendance.  1. Par les Lydiens.  a. Cygès, premier roi de la troisième race des rois de Lydie, soumet Colophon.  b. Guerre des Milésiensavec les trois successeurs de ce prince. Sous Alyates, ils derince.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        |                                  |
| symnètes.  V. Perte de leur indépendance.  1. Par les Lydiens.  a. Cygès, premier roi de la troisième race des rois de Lydie, soumet Colophon.  b. Guerre des Milésiensavec les trois successeurs de ce prince. Sous Alyates, ils derince.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |        |                                  |
| V. Perie de leur indépendance.  1. Par les Lydiens.  a. Gygts, premier roi de la troisième race des rois de Lydie, soumet Colophon.  b. Guerre des Milésiensavec les trois successeurs de ce prince. Sous Alystes, ils derince.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |        |                                  |
| 1. Par les Lydiens. a. Gygès, premier roi de la troisième race des rois de Lydie, soumet Colophon. b. Guerre des Milésiensavec les trois successeurs de ce prin- ce. Sous Alyates, ils derin-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |        |                                  |
| a. Cygès, premier roi de la troisième race des rois de Lydie, soumet Golophon. b. Guerre des Milésiensavec les trois successeurs de ce prin- ce. Sous Alyates, ils derin-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 680   | XXV, 1 |                                  |
| troisième race des rois de<br>Lydie, soumet Colophon.<br>b. Guerre des Milésiensave cles<br>trois successeurs de ce prin-<br>ce. Sous Alyates, ils devin-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |        |                                  |
| Lydie, soumet Colophon.<br>b. Guerre des Milésiensavec les<br>trois successeurs de ce prin-<br>ce. Sous Alyates, ils devin-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |        |                                  |
| b. Guerre des Milésiens avec les<br>trois successeurs de ce prin-<br>ce. Sous Alyates, ils devin-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |        |                                  |
| troissuccesseurs de ce prin-<br>ce. Sous Alyates, ils devin-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | 1      |                                  |
| ce. Sous Alyates, ils devin-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |        |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |        |                                  |
| rent alliés des Lydiens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6     |        | rent alliés des Lydiens.         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |        |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |        |                                  |

| 356<br>Avant<br>J. c. | OLYMPIA- |
|-----------------------|----------|
| 559                   | LVIII, 3 |
| 514                   | LVIII, 1 |
| -                     |          |
|                       |          |
|                       |          |

- c. Couquête de toute l'Asie-Mineure par Croesus,
- 5. Par les Perses.
  - a. Bouleversement de l'empire de Lydie à la suite de la bataille de Thymbrée.
  - b. Confédération générale des colonies grecques de l'Asie-Mineure, pour le maintien de leur liberté.
  - c. Ambassade des Lacédémoniens auprès de Cyrus pour intercéder en faveur de ces colonies.
  - d. Soumission de ces colonies par le général perse Harpagus, à l'exception de Samos, où Polycrate s'empare du pouvoir suprême.
- e. Les Phocéens quittent leur patrie et se réfugient en Corse. Leur établissement à Alcria : leurs guerres avec les Carthaginois et les Etrusques; bataille navale dans les parages de la Sardaigne, la première dont l'histoire fasse mention. Victoire des Phocéeno. Par la suite ils fondèrent Massilia.
- f. Les Téiens se réfugient à Abdère.

| J. C. | OLYMPIA<br>DES. |
|-------|-----------------|
|       |                 |
| 1     |                 |
|       | •               |
|       |                 |
| 500   | LXX, 1          |
|       |                 |
| 496   | LXXI, 1         |
| 11.   |                 |

g. Sous le règne de Darius, le général perse Otanès s'empare de l'île de Samos, et achève ainsi la conquête des colonies grecques dans l'Asie-Mineure.

VI. Leur insurrection contre les Perses.

- Aristagoras, gouverneur de Milet, et Histiée engagent les Ionieus à se révolter. Les gouverneurs perses sont chassés; les villes grecques recouvrent leur liberté.
- Aristagoras réclame en vain l'assistance des Lacédémoniens.
   Les Athéniens et les Erétricus
- envoient vingt-cinq vaisseaux au secours des Ioniens.
- 4. Les Ioniens d'Asie et d'Europe, réunis, prennent Sardes, et y mettent le feu : dans leur retraite ils sont battus, et les Athéniens retournent en Europe.
- 5. Défaite des Ioniens à Lada, «près Milet. Les villes ioniennes sont, pour la seconde fois, soumises par les Perses. Destruction de Milet.

| AVANT<br>J. C. | OLYMPIA- |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 492            | LXXII, 1 | <ol> <li>Trois périodes de la première guerre<br/>des Perses,</li> <li>Première période. Darius. Miltiades.</li> <li>Expédition de Mardonius en Europe. Soumission de la Macédoine.</li> </ol>                                                          |
| 490<br>29sept. | lxxii, 3 | La flotte persane est détruite par<br>une tempéte près du Mont-Athos.<br>2. Expédition de Datis et Artaphernes.<br>a. Soumission des Cyclades.<br>b. Destruction d'Erétrie.<br>c. Débarquement en Attique, Ba-<br>taille de Marathon. Militade.         |
|                |          | <ol> <li>Expédition de Miltiade contre les<br/>Cyclades. Siége de Paros. Retraite<br/>de Miltiade; son accusation par<br/>la faction des Alcméonides; sa<br/>condamnation et sa mort.</li> </ol>                                                        |
|                |          | <ol> <li>Thémistocle achève l'entreprise<br/>contre les Cyclades. Soumission<br/>d'Egine. Commencement de la ma-<br/>rine athénienne.</li> </ol>                                                                                                        |
|                |          | <ul> <li>Deuxième période. Xerxès. Thémis-<br/>tocle et Pausanias.</li> </ul>                                                                                                                                                                           |
| 480            | LXXXV, 1 | 1. Expédition des Perses contre la Grèce. a. Invasion de Xertes à la tête d'une armés innombrable, suivie d'une flotte. Pont jeté sur l'Hellispont. b. Conseil tenu par les Grecs dans l'isthme de Corinthe. Occupation des défélés des Thermopyles. En |

AVANT | OLYMPIA-

- voi d'une flotte à Artemisium, sous le commandement du Spartiate Eurybiade.
- c. Arrivée de la flotte perse au cap Sapias; une partie de cette flotte périt par des tempêtes; une autre partie est détachée pour doubler l'Eubée et fermer aux Grees la retraite par l'Euripus; le reste va aux Aphètes.
- d. Batailles d'Artemisium: victoire des Grees. Le détachement de la flotte perse, envoyé à l'Euripus, est détruit par les tempêtes. La flotte grecque affoiblie par les combats d'Artemisium, se retire dans le golfe Saronique.
- Obs. Le motif qui engagea les Grees à choisir cet asyle, paroit avoir été la facilité qu'il offroit, de sauver les troupes en cas d'une défaite; elles pouvoient alors se joindre aux Péloponnésiens rangés der rière les défilés de l'isthme.
- c. Combats des Thermopyles. Victoires de Léonidas. Trahison d'Epialtès. Dévouement des Spartiates. Attaque du camp des Perses. Mort de Léonidas.
- f. Dévastation de la Phocide par les Perses. Une terreur panique

340 J. C. DES. 480 23sept LXXV, 2

s'empare du corps envoyé à Delphes. L'armée de Xerxès continue sa marche par la Béotie soumise.

- g. Entrée des Perses dans l'Attique. Les Péloponnésiens se retirent derrière l'isthme. Destruction d' Athènes.
- h. Bataille de Salamine. Thémistocle. Défaite des Perses.
- i. Retraite de Xerxès. Son général, Mardonius, reste en Grèce à la tête d'une armée de 300,000 hommes. k. Bataille de Platée. Défaite complète de l'armée de Mardonius
- qui est tué. Pausanias et Aristide. I. Bataille de Mycale. Défaite de l'armée des Perses, Destruction de leur flotte. Xantippus et Léotychide. Les colonies grecques
- de l'Asie Mineure recouvrent 2. Suite de cette expédition, et événemens auxquels elle donna lieu.

leur indépendance.

- a. Les Grees s'enrichissent par les dépouilles des Perses.
- b. Le peuple d'Athènes demande l'établissement d'une égalité constitutionelle. Loi d'Aristide qui le déclare éligible à toutes les places. Second changement dans la législation de Solon.

|          | PÉRIODE II.                                                                                                                            | 541                                                                                              |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J. C. DE | TA-                                                                                                                                    |                                                                                                  |
| 472 LXXV |                                                                                                                                        | rt de Pirée.                                                                                     |
| 476 LXXV | c. Troisième période. Les Gr<br>l'offensive. Artaxerxe. Ci<br>1. Expédition des Grees<br>a. Prise de Byzance, oi<br>beaucoup de seigne | mon.<br>en Thrace.<br>h l'on trouve                                                              |
|          | b. Trahison de Pausa<br>perd le commanden<br>Athènes devient la p<br>sance de la Grèce.                                                | ent en chef.                                                                                     |
| 475 LXXV | c. Aristide établit un<br>mun à Délos.                                                                                                 | trésor com-                                                                                      |
| 471 LXXV | d. Siége d'Amphipolis<br>Fin de la domination<br>en Europe.                                                                            |                                                                                                  |
| 470 LXX  | b. Bataille de l'Eury faite complète des le produit du butin les longues muraill                                                       | r les côtes de<br>n de la flotte<br>médon. Dé-<br>Perses. Avec<br>, Cimon bâtit<br>es qui réuni- |
| 462 LXXV | rent Athènes au poi  3. Expédition des Ai  Egypte.  a. Motif: Insurrection  tiens contre les Pei                                       | théniens en                                                                                      |

| 3 12           | H                | ISTOIRE DE LA GRÈCE,                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AVANT<br>J. C. | OLYMPIA-<br>DES. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                |                  | conduite d'Inarus, Ils demandent<br>des secours aux Athéniens,<br>b. Evénemens.<br>a. Bataille da Nil. Défaite des<br>Perses. Siège de Memphis par<br>les Grecs.                                                                                                                               |
|                |                  | 6. Arrivée d'une nouvelle armée                                                                                                                                                                                                                                                                |
| )              |                  | persane, commandée par Mé-<br>gabaze. Levée du siége de<br>Memphis.                                                                                                                                                                                                                            |
| 457            | LXXX, 4          | y. Les Athéniens sont bloqués<br>dans une île du Nil, nommée<br>Prosopitis. Mégabazc dé-<br>tourne un bras du Nil et s'em-                                                                                                                                                                     |
| -              |                  | pare de l'île Les débris de<br>l'armée athénienne se sauvent<br>dans la Cyrénaïque.                                                                                                                                                                                                            |
| 450            | LXXXII,2         | <ol> <li>Expédition de Cimon en Chypre.</li> <li>a. Siège de Ctium; mort de Cinon.</li> <li>b. Bataille navale. Destruction de la flotte perso-phénicienne et de</li> </ol>                                                                                                                    |
|                | 1                | · celle des Ciliciens. Les fuyards                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                |                  | sont poursuivis jusque sur les                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                |                  | côtes de la Cilicie.<br>c. Artaxerxe demande la paix.                                                                                                                                                                                                                                          |
| 149            | LXXXII,4         | <ol> <li>Fin de la première guerre des Perses, par la pais dite de Cimon, conclue après la mort de ce citoyen vertueux. Conditiqu de cette paix:         <ol> <li>L'indépendance de toutes les colonies grecques en Asie.</li> <li>Les armices persangs resteront cloi-</li> </ol> </li> </ol> |
|                |                  | Princip reserving                                                                                                                                                                                                                                                                              |

J. C. DES.

gnées de trois journées de marche de l'Asie-Mineure.

- Aucune flotte persane ne se montrera entre les roches Cyaniennes et les îles Chélidoniennes.
- Les, Athénieus quittent l'île de Chypre,

Obs. Il faut observer que Thucydide ne parle pas de cette paix, et que le silence de cet historien et quelques autres circonstances ont engagé divers auteurs à nier que cette paix cût été conclue. Ils supposent avec beaucoup de vraisemblance que deux faits avérés ont contribué à répandre et à accréditer l'opinion qu'Artaxerze, après la défaite de ses flottes, s'étoit vu forcé de demander la paix, et qu'elle lui avoit été accordée aux conditions que nous venons de rapporter. L'un de ces faits est que véritablement, après l'expédition de Cimon , les Grees de l'Asie-Mineure se sont maintenus dans leur indépendance, sans avoir été inquiétés par des armées persanes; l'autre que, pendant très-long - temps, aucune flotte persane n'a osé se montrer dans les parages de la mer Egée. Il paroit que les orateurs d'Athènes. J. C. DES.

qui ont fleuri un siècle plus tard, ont inventé la fable de la conclusion de cette paix, à laquelle Plutarque a sjouté foi, en confondant cependant l'ordre des temps, et plaçant cet événement après la bataille de l'Eurymédon, vingt ans plus tôt.

## II. Guerre entre les Syracusains et les Carthaginois.

- Révolutions de Syracuse antérieures à cette guerre.
  - 4. Gouvernement originairement aristocratique. La souveraineté placée entre les mains des Gamori ou propriétaires. Fondation de diverses colonies, telles qu'Acræ 665, Casmens 645, Camarina 600 ans avant J. C.
  - b. Guerre avec Hippocrate, prince de Géla; les Syracusains sont assistés par les Corinthiens et les Corcyréens.
  - c. Dissensions entre les Gamori et les habitans enrichis par l'industrie et le commerce. Expulsion des Gamori.
- d. Gouvernement monarchique. Gélon, tyran ou prince d'Agrigente, protecteur des Gamori, force les Syracusains à le charger de la pacification de leurs troubles. Il s'empare de l'autorité souveraine, et se fait, quelque temps après, proclamer roi.

735

497

484

J. C. DES.

- 2. Causes de la guerre entre Syracuse et Carthage.
  - a. Eloignée: la jalousie des Carthaginois contre la puissance des Grecs répandus dans la Basse - Italie fet en Sicile, mais principalement contre les Syracusains,
  - b. Prochaines:
    - a. L'engagement contracté par les Carthaginois envers Xerxès, d'attaquer les colonies grecques en Italie et en Sicile, à la même époque où il envahiroit la Grèce.
      - Obs. D'après Diodore de Sicile. Hérodote ignore cette alliance.
    - S. L'expulsion du tyran d'Himère par Théron, prince d'Agrigente. Alliance entre lui et Gélon.
- 3. Evénemens.
  - a. Les Carthaginois, commandés par Hamilcar, et réunis aux Étrusques, débarquent à Panorme. b. Siége d'Himère.
  - c. Défaite des Carthaginois par Gélon et Théron, Embellissement de Syracuse et d'Agrigente par les travaux des prisonniers carthaginois.
- 4. Paix.
  - a. Les Carthaginois payent 2000 talens d'argent.
  - b. Ils renoncent à leur coutume d'immoler aux Dieux des victimes humaines.

LXXV. 1

|       |          | more and and on the state of th |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AVANT | OLYMPIA- | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| J. C. | , DES.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | i        | c. Ils s'engagent à bâtir, en mémoire de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | 1        | cette paix, deux temples, l'un à Car-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | 1        | thage, l'autre à Syracuse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | 1        | Obs. Depuis cette paix, les Carthagi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | l        | nois ont laissé passer un siècle sans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | ł        | se mêler des affaires de la Sicile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | 1        | Ils restèrent cependant en posses-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | ł        | sion de Panorme et de Solœis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | ĺ        | sion de l'anorme et de Soneia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | 1        | III. TROUBLES INTÉRIEURS DE LA GRÈCE PEN-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | i        | DANT ET APRÈS LA PREMIÈRE GUERRE DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | 1        | Perse jusou's celle du Péloponnèse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 469   | LXXVII,4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 409   | III.     | 1. Troisième guerre de Messénie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       |          | a. Cause : Sparte ayant été détruite par                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | 1_       | un tremblement de terre , les Hilotes<br>et les Messéniens se révoltent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | l        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |          | b. Evénemens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | 1        | a. Les Messéniens s'emparent d'I-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |          | thome.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |          | b. Les Lacédémoniens obtiennent des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | l        | Athéniens des troupes auxiliaires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |          | commandées par Cimon, mais ils                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | . 1      | les renvoient par déliance.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 459   | LXXX, 2  | c. Prise d'Ithome. Les Messéniens ob-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | -        | tiennent la permission de se reti-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       |          | rer. Les Athéniens leur assignent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |          | des demeures à Naupacte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       |          | 2. Troubles en Argolide.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1     |          | a. Cause : par haine contre Sparte, Ar-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |          | gos qui anciennement avoit eu le pre-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11    |          | mier rang dans le Peloponnèse , avoit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | 11       | pris le parti des Perses. Après la dé-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |          | faite de ceux - ci, Mycène, rivale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       |          | i and ac cons cr, sajoone, mac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       |          | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| J. C. | OLYMPIA-<br>DES. |
|-------|------------------|
| 468   | LXXVIII,1        |
|       |                  |
| 455   | LXXXI, 2         |
|       |                  |
|       | 7                |
|       |                  |
| 455   | LXXXI, 2         |
|       |                  |
|       |                  |

d'Argos, et les autres villes de l'Argolide, sortirent de la dépendance dans laquelle cette ville les avoit tenues jusqu'alors.

- b. Événement. Destruction de Mycène. Obs: Cette ville ne fut plus rebâtie.
- c. Suite. Fin de la domination d'Argos sur les villes de l'Argolide.
- 3. Guerre des El ens et des Pisans. a. Cause : des discussions sur le droit de
  - présider aux jeux olympiques.
  - b. Evénemens. Prise et destruction de Pise. Embellissement du temple de Jupiter à Olympie, par le produit du butin. Statue de Jupiter par Phidias.
- 4. Guerre entre Mégare et Corinthe.
  - a. Les Mégariens renoucent à la confédération du Péloponnèse pour s'allier aux Athéniens.
    - b. Les Athéniens mettent garnison à Mégare et dans ses deux ports ( Pega et Nissen), ce qui les rend maîtres de l'isthme et des deux golfes.
    - c. Bataille navale d'Egine. Victoire des Athéniens sur les Péloponnésiens.
    - d. Siège de Mégare par les Corinthiens Les Athéniens, commandés par Myronide , le fout lever:
- 5. Troubles de la Béotie et de la Phocule.
  - a. Cause : les Thébains; par jalousie contre les Athéniens, avoient pris le parti des Perses. Insurrection des villes de la Béotie contre la métropole.

| 0.10  |          | istorich bir bir okueb,                                                                  |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| J. C. | OLYMPIA- |                                                                                          |
|       |          | b. Événemens.                                                                            |
| 459   | LXXX, 2  | a. Les Phocidiens attaquent les Do-                                                      |
|       |          | riens. Les Lacédémoniens envoient                                                        |
|       |          | à ceux · ci un secours commandé                                                          |
|       | 1        | par Nicomède.                                                                            |
|       | I I      | * b. Les Athéniens s'étant opposés au                                                    |
|       | 1        | retour de Nicomède dans le Pélo-                                                         |
|       | 1        | ponnèse, ce général prend ses quar-                                                      |
|       |          | tiers d'hiver dans la Béotie. Alliance                                                   |
|       | 1 1      | entre les Lacédémoniens et les Thé-                                                      |
|       | 1 1      | bains. Etablissement d'un gouver-                                                        |
|       | 1        | nement aristocratique dans les villes                                                    |
|       | 1        | de la Béotie.                                                                            |
| 457   | LXXX, 4  | c. Bataille de Tanagra , entre les                                                       |
|       |          | Lacédémoniens et les Athéniens.                                                          |
|       |          | Nicomède , vainqueur , repasse                                                           |
|       | 1 1      | l'isthme, Cimon est rappelé de son                                                       |
|       |          | exil.                                                                                    |
| 456   | LXXXI, 1 | d. Victoire de Myronide sur l'armée                                                      |
|       |          | béotienne, près d'Onophyte Réta-                                                         |
|       | 1 ' 1    | blissement du gouvernement démo-                                                         |
|       | 1 1      | cratique dans les villes de la Béotie.                                                   |
|       | 1 1      | Fin de la domination de Thèbes sur                                                       |
|       | ا. ا     | la Béotie.                                                                               |
| 461   | LXXIX, 4 | 6. Troisième changement dans la constitu-                                                |
|       |          | tion de Salon. Ephialte prive l'Aréopage                                                 |
|       | 1 1      | de la plupart de ses prérogatives , dont il<br>attribue l'exercice à l'assemblée du peu- |
| -     |          | ple : l'Aréopage conserve seulement le                                                   |
|       | ١. ا     | droit de juger en cas de meurtre.                                                        |
|       |          | 7. Usurpations et grandeur d'Athènes,                                                    |
|       | 1        | a. Les Athéniens font remplacer par                                                      |
|       |          | une contribution annuelle en argent                                                      |
|       | 1        | communication entire en argent                                                           |

AVANT OLYMPIA-J. C. DES.

461 LXXIX, 4

- les vaisseaux que les îles de l'Archipel devoient fournir pour la confédération.
- b. Ils dénaturent cette contribution et l'exigent comme un tribut.
- c. Ils transportent à Athènes la caisse de Délos.
- d. Périclès augmente le tribut des alliés, en le portant de 460 à 600 talens.

Obs. La domination, ou l'influence prépondérante d'Athènes, s'étendit à cette époque, indépendamment de l'Attique, sur la Mégaride, la Béotie, la Phocide, la Locride, la ville de Naupacte; et dans le Péloponnèse, sur l'Achaïe, l'Argolide et la ville de Trézènc; sur l'île d'Eubée, sur la plupart des Cyclades, sur une partie de l'île de Crète, sur la plupart des colonies grecques en Asie-Mineure, sur toutes celles de la Thracc, de l'Hellespont et de la Propontide. Il paroît que le plan de Périclès étoit de former un seul empire de tous ces états; mais la fureur des partis et les excès du peuple souverain ne permirent pas de donner de la consistance à ce projet Périclès, qui lui même avoit contribué à la corruption de ses compatriotes, vit arriver le commencement de la décadence de leur puissance.

| 350            | I         | HSTOIRE DE LA GRÈCE,                                                                                                                                                                                          |
|----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AVANT<br>J. C. | OLYMPIA-  |                                                                                                                                                                                                               |
|                |           | <ol> <li>Guerre d'Athènes et de Sparte.</li> <li>a. Cause ; les secours que les Lacédémoniens avoient envoyés aux Thébains.</li> </ol>                                                                        |
|                |           | b. Événemens.                                                                                                                                                                                                 |
| 455            | LXXXI, 2  | a. Expédition de Tolmidas dans le<br>Péloponnèse: sa flotte fait le tour<br>de cette presqu'île. Il établit les<br>Messéniens à Naupacte.                                                                     |
| 454            | LXXXI, 3  | <ul> <li>b. Campagne de Périclès dans le Pélo-<br/>ponnèse,</li> </ul>                                                                                                                                        |
|                |           | c. Seconde gurre sacrée, ou expédition des Lacédémoniens à Delphes, pour assurer aux habitans de cette ville la possession du temple d'Appollon contre les Phocidiens, qui y sont rétablis par les Athéniens. |
| 445            | LXXXIII,4 | d. Des exilés héotiens s'emparent<br>d'Orchomène, de Chéronée, etc.<br>Expédition de Tolmidas en Béotie.<br>Bataille de Coronée. Défaite des<br>Athéniens.                                                    |
|                |           | c. Trève de trente ans. Les Athèniens                                                                                                                                                                         |
|                | ı         | retirent leurs garnisons de la Béotie,<br>de Mégare, de l'Achaïe, de Trézène.<br>Commencement de la décadence de la<br>puissance athénienne.                                                                  |
| 449            | LXXXII,4  | <ol> <li>Quatrième changement dans la consti-<br/>tulion de Solon, par Périclès. Les tribu-<br/>naux populaires obtiennent trop de</li> </ol>                                                                 |
|                |           | pouvoir; les magistrats et les juges re-<br>çoivent un salaire. Gouvernement de                                                                                                                               |
|                |           |                                                                                                                                                                                                               |

AVANT OLYMPIA-J. C. DES.

Péricles. État brillant de la littérature et des arts à Athènes.

10.Insurrection d'Eubée, Samos, Egine, etc. contre les Athéniens; ces îles sont réduites par Périclès.

## TROISIÈME PÉRIODE

## DE L'HISTOIRE DE LA GRÈCE,

DEPUIS LA GUERRE DY "PÉLOPONNÈSE JUSQU"A LA FIN DE L'INDÉPENDANCE DE LA GRÈCE.

# 431-338 ANS AVANT J. C.

## Décadence de la Grèce.

J. C. OLYMPIA-DES.

# 1. GUERRE DU PÉLOPONNÈSE.

- Son importance; cette guerre est remarquable par
  - a. Sa durée de vingt-sept ans.
  - b. La grandeur du théâtre sur lequel elle s'étendit.
    - c. La destruction de plusieurs villes et peuples qu'elle occasionna.
    - d. Les batailles sanglantes qui furent livrées pendant sa durée.
    - e. La corruption des mœurs qui en fut la suite.
  - f. Les révolutions qu'elle occasionna dans les constitutions des états de la Grèce.
    - g. Les calamités qui pendant sa durée affligèrent tout ce pays.

J. C. OLYMPIA-

#### 2. Ses causes.

- a. Motifs véritables. La jalousie des 8partiates envers les Athéniens qui les avoient dépouillés de la suprématie, les usurpations de ceux ci, et la dureté avec laquelle ils gouvernoient leurs alliés devenus leurs sujets.
- Prétextes sous lesquels les Péloponnésiens cachèrent leurs vrais motifs,
  - Premier prétexte : l'assistance que, dans la guerre de Corcyre contre Corinthe, les Athéniens avoient accordée aux Corcyriens.
    - a. Origine et motifs de cette guerre.
      - a. Les Corcyriens, colonie fonde par, les Corintinens, non seulement avoient cessé de reconnoître la suprémaite de la métropole, mais ne lui témoiguoient pas même les égards que d'après les usages des Grecs ils lui deroient.
      - 6. Epidamne, colonie fondée par Corbyre, ayant vainement réclamé l'assistance de la mèrepatriccoutre une faction qu'elle avoit chassée de ses murs, et qui s'étoir résnie aux l'aulantins, nation illy rienne, pour l'inquiéter, s'adresse directement à Corinthe, métropole com-

J. C. DES.

mune; cette ville envoie garnison à Epidamne.

- b. Événemens.
  - a. Siége d'Epidamne par les Corcyriens.
    - Défaite de la flotte corinthienne.
    - γ. Prise d'Epidamne; massacre des captifs par les Corcyriens.
       δ. Les Corcyriens détruisent Cyl-
    - lane, l'arsenal des Eliens.

      6: Les Corcyriens, quoique Doriens, contractent une alliance
      défensive avec les Athéniens,
      qui leur envoient un secours
      commandé par Lacédémonus,

fils de Cimon.

- Obs. Jusqu'alors les Corcyriens, nation commerçante, avoient eu pour politique de rester neutres entre les Péloponnésiens et les Athéniens.
- ¿. Bataille navale de Sybota. Défaite des Corcyriens que les Athéniens sauvent d'une ruine
- totale.

  2. Deuxième prétexte. Le siège de Potidée, colonie corinthienne, par
  les Athéniens, contre lesquels elle

s'étoit révoltée.

Obs. Cette insurrection avoit été suscitée par les intrigues de Perdiceas, roi de Macédoine; ce AVANT OLYMPIA-

- prince y entraîna aussi les Chalcidiens, et les engagea à détruire leurs villes situées sur les côtes, pour se rétirer à Olynthe.
- Troisième prétexte. L'exclusion des Mégariens de tous les ports et marchés de l'Attique, à cause de quelques différends qui subsistoient entre eux et les Athénicus.
- 3. Événemens qui précédèrent la rupture.
  - a. Les confédérés péloponnésiens, assemblés à Sparte, se décident pour la guerre, contre l'avis d'Archidamus, roi de Lacédémone.
  - b. Négociations avec les Athéniens pour gagner le temps nécessaire aux préparatifs.
  - c. Le mécontentement du peuple d'Athènes contre Périclès éclate,
    - Par la condamnation à l'exil de sonmaître et de sonami, Anaxagore, accuse d'impiété.
    - Par celle de son ami Phidias, accusé d'avoir placé sa figure et celle de Périclès sur le bouclier de sa Pallas.
  - Par l'accusation portée contre son épouse A-pasie, à qui l'on imputoit la corruption des mœurs des matrones; Périclès la sauve par ses supplications.
    - . Par l'accusation de malversation

I. C. DES.

contre Péricles lui-même; accusation dont il se justifie.

- d. Périclès engage les Athéniens à retjeter les propositions des Pélopomésiens, et à se décider au sacrifice de leurs terres en Attique pour se renfermer dans les fortifications d'Athènes, et pour faire par mer une guerre vigoureuse.
- Comparaison des forces et des moyens des deux partis au commencement de cette guerre.
  - a. Du côté des Lacédémoniens.
    - 1. Avantages :
    - a. Une jeunesse nombreuse et aguerrie, une armée qui n'avoit jamais été vaincue.
      - b. L'allianee avec tout le Péloponnèse (à Pexception d'Argos et de l'Achaïe), avec les Béotiens, les Phocidiens, les Locriens et les Mégariens, qui leur donne une supériorité marquée pour les fonces de letre.
    - 2. Désavantages :
      - a. Le défaut de forteresses , b. celui d'argent et
    - c. d'armée navale, à l'exception de la flotte des Corinthiens.
    - b. Du côté des Athéniens.
      - Désaventages : Manque d'alliés sur le continent (à l'exception des villes de Platée et de Nampácte);

| 11 c.    | DES.      |
|----------|-----------|
| 1        |           |
| .        |           |
| - 1      |           |
| .        |           |
|          |           |
|          |           |
|          |           |
|          | 10/1      |
|          |           |
|          |           |
| . Norw   | remo      |
|          |           |
|          |           |
|          |           |
|          |           |
| -)       |           |
|          |           |
|          |           |
|          |           |
|          |           |
| 431      | Lerry II. |
| 2461     | j         |
| -":      | (10)      |
| 41 Mai 2 | re fet    |
| 430      |           |

- de la leur infériorité du côté des armées de terre, et le conseil de Périclès, d'éviter une bataille décisive.
- a. Les fortifications de la ville
  - d'Athènes.

     La domination sur la plupart des
  - îles de la mer Egée. c. L'alliance avec Corcyre, Za-
  - cynthe, Chio et Leshos.
    d. Des flottes nombreuses et des
  - marins expérimentés. c. Des trésors et des revenus con-
  - sidérables. Obs. Au commencement de la
  - guerre il y avoit 6000 talens
     (32 millions de francs) dans
     le trésor d'Athènes.
- 5. Événemens de la guerre. Trois périodes. Obs. Cette guerre ayant été féconde en événemens décrits par un grand histerien contemporain, on n'en a choisi ici que les plus importans.
  - a. Première période, jusqu'à la paix de Nicios, Ol. LXXVII, 2 - LXXXIX, 2 (431 à 422 av. J. C.), on les neuf premières années.
    - La guerre éclate par l'entreprise nosturne des Thébains contre Platée, que l'intrépidité des habitans de cette ville fait maquer. Athènes leur envoie une garnison,
      - 2. Première invasion et dévastation de

l'Attique par les Péloponnésiens,

|      | 1          | sous la conduite d'Archidamus.         |
|------|------------|----------------------------------------|
|      |            | Obs. Les Péloponnésiens renou-         |
|      |            | vellèrent cette invasion dans les      |
|      | -          | années Ol. LXXXVII, 3, et Ol.          |
|      |            | LXXXVIII, 1, 2, 4. Les Athéniens       |
|      |            | se renfermèrent chaque fois dans       |
|      |            | leur ville, et évitèrent une ba-       |
| 113  |            | taille.                                |
|      |            |                                        |
| 430  | LXXXVII, 2 | 3. La flotte d'Athènes fait le tour du |
|      |            | Péloponnèse et en ravage les côtes.    |
|      |            | Obs. Ces expéditions se renouve-       |
|      |            | lèrent presque annuellement.           |
| 429  | LXXXVII,4  | 4. Peste d'Athènes. Mort de Périclès.  |
| 429  |            | 4. Prise de Potidée par les Athéniens. |
| 1    |            | 6. Combat naval de Rhium. Victoire     |
|      |            | de Phormion.                           |
|      | -          | 7. Prise de Platée par les Péloponné-  |
| 427  | LEXXVIII,2 | siens, après un siège de cinq ans.     |
|      |            | Deux cents Platéens se sauvent par     |
|      |            | leur courage.                          |
|      |            | Obs. Ce siège est remarquable,         |
| 1    |            | entre autres, dans l'histoire de       |
|      |            | l'art militaire, parce qu'il est le    |
|      |            | premier de l'antiquité qui ait cté     |
|      |            | décrit d'une manière claire et         |
|      |            | circonstanciée.                        |
| 1    |            | 8. Soumission de Lesbos par Pachès.    |
| r. y |            | Cette île avoit renonce à l'alliance   |
|      |            | d'Athènes , c'est-à-dire à l'obéis-    |
| . 1  |            | sance. Les habitans de Mitylène        |
|      |            | sont condamnés à mort par l'assem-     |
|      |            |                                        |
|      |            |                                        |
|      |            |                                        |

| AVANT | OLYMPIA |
|-------|---------|
| J. C. | DES.    |
| 8 1   |         |

blée du peuple d'Athènes, excité à cet acte de crusuté par le démagogue Cléon. Diodote parvient à les sauver, à l'exception des chefs de l'insurrection. Les Athéniens se divisent les terres de Lesbos.

- Révolution de Corcyre.
  - a). Les Corinthiens ayant renvoyé à Corcyre les prisonniers qu'ils avoient faits à la bataille de Sybota, ceux-ci y excitent des troubles et tuent les chefs du parti populaire.
  - b). Les deux partis se livrent une bataille dans la ville même ; dont une partie est incendiée; la faction démocratique a le dessus.
  - c). Le parti vainqueur est secouru par les Athéniens, la faction aristocratique par les Péloponnésiens. Alcidas et Brasidas, amiraux des derniers, se retirent à l'approche d'une flotte athénicane.
- d). Massacre du parti aristocratique.
- Événemens dans le Coryphasion (c'est-à-dire dans l'ancienne Messénie).
  - a). Démosthène d'Athènes et les Messéniens de Naupacte s'emparent de Pylos et le fortifient.

425 LXXXVIII,4

AVANT OLYMPIA-J. C. DES.

- b). Siége de Pylos par terre et par mer, par les Péloponnésiens.
- o). Défaite de la flotte péloponnésienne devant Pylos, par Eurymèden et Sophoele.
- d). Quatre cents Spactiates détachés dans l'île de Sphactérie, y sont bloqués par les Athéniens.
- e). Les Lacédémoniens, pour délivrer leurs concitoyens enfermés dans Sphactérie, demandeutions tilement la pair Les Atheniens s'emparent de leur flotte par perfidie.
- f). Le peuple d'Athènes, mécontent de la durée du siège de Sphactérie, remet, par dérision, le commandement de l'armée au démagogue Cléon.
- g). Cléon et Démosthène forcent les Spartiates, assièges à Sphaetérie, de se rendre. Déclaration du peuple d'Athènes que ces prisonniers seront massacrés, si les Lacédémoniens envahissent encore

PAttique.

11. Conquête de l'île de Cythère par les Athéniens qui s'en servent pour faire des excursions en Laconie.

12. Prise de Nissa par les Athéniens.

13. Evénemens en Béquie.

a). Démosthène et Hippograte, d'accord avec quelques villes de

424 LXXXIX,1

| l. C. | DES.      |
|-------|-----------|
| 124   | LXXXIX, 1 |
|       |           |
| 124   | LXXXIX,1  |
| 11.7  |           |
| 129   | erreix, 3 |

la Béotie, tentent d'opérer une révolution à Thèbes. Leur projet échque.

- b). Hippocrate fortifie le temple d'Apollon, nommé Delium.
- c). Bataitle de Delium. Défaite des Athéniens par le Bœotarque Pagondas.

Obs. C'est dans cette bataille que Socrate sauva la vie à Xénoplion.

- 14. Événemens en Thrace.
  - a) Expédition du Spartiats Brasidas en Thrace, à travers la Béotie, la Thessalie et la Macédoine.
  - b). Conquêtes de Brasidas dans la Chalcidique et à Pellène. Prise d'Amphipolis.
    - Obs. L'historien Thucydide, qui commandoit la flotte athénienne dans ces parages, fut condamne à l'exil pour n'avoir pas empêché cette conquête.
  - c). Trève conclue pour une année entre les Athéniens et les Lacédémoniens, et rompue sur-lechamp.
  - d) Bataille d'Amphipolis. Défaite des Athéniens; Brasidas, général des Lacédémoniens, et Cléon, général des Athéniens, y périrent.

AVANT OLYMPIA-

15. Paix de Nicias.

a). Motifs qui portèrent les deux partis à conclure cette paix :

> De la part des Lacédémoniens:

 (a), Leur inquiétude sur le sort des prisonniers de Sphactérie.

(b). Les fréquentes invasions de leur territoire, depuis que les Athéniens étoient maîtres de Pylos et de Cythère.

(c). La mort de Brasidas, le seul grand homme que Lacédémone eût produit dans cette guerre.

(d). Le désir du roi Plistonax d'affermir sur sa tête la couronne qui lui étoit contestée.

 De la part des Athéniens :

 (a). Les défaites qu'ils avoient essuyées à Délium et à Amphipolis.

(b). La mort du démagogue Cléon, qui avoit entretenu la disposition guerrière du peuple.

(c). Les sentimens pacifiques de Nicias, principal chef de la république, et qui possédoit de grandes propriétés territoriales.

| AVANT | OLYMPIA |
|-------|---------|
| J. C. | DE*.    |
| J. C. | DE*     |

- b). Conditions de la paix.
  - Elle fut conclue pour cinquante ans.
  - a), Les deux partis se rendront réciproquement leurs conquêtes, à l'exception de Nissa, que les Athéniens garderont en compensation de Platée, que les Béotiens refusent derendre, et à l'exception de Solcium et -Angetorium, colonies corinthiennes qui leur sont eddes.
  - 3). Les villes de Thrace ne paieront aux Athéniens que le tribut fixé par Aristide. Il leur sera libre d'entrer dans l'une ou dans l'autre confédération; est exceptée Amphipolis, qui, étant une colonie des Athéniens, leur sera soumise.
  - Les prisonniers seront rendus de part et d'autre,
  - Aueun des deux partis ne contractera de nouvelle alliance sans la participation de l'autre.
- 6). Les Laccdémoniens et les Athéniens se réservent le droit de changer ou de modifier les articles de la paix; ee qui leur assure la suprématie sur leurs alliés respectifs.
- c). Protestation contre la paix, de la part des Béotiens, des Eliens,

| <b>\$</b> 21 | exxxix, 4 |
|--------------|-----------|
| <b>617</b>   | 10, 4     |

des Mégariens et des Corinthiens.

- b. Denxième période, jusqu'à la guerre de Sicile, Ol. IXXXIX, 4 — ICI, 2 (421-415 avant J. C.), ou les six années suivantes.
  - Obs. Ces six années se passèrent principalement en intrigues et en négociations : les Lacédémoniens et les Athéniens tenterent à l'envi de former des confédérations puissantes les uns contre les autres.
  - Alliance défensive des Lagédémoniens et des Athéniens, contre les états qui ne vouloient pas accepter la paix de Nicias.
  - a). Seconde ligue du Péloponnèse, ou confédération d'Argos, oppoéte aussi bien aux Lacédémoniens qu'aux Athéniens. Mantinée, Elis, Corinthe et Chalcis en Thrace, entrent dans cette confédération.
  - Alliance de Sparte et de Thèbes, conclue en violation de la paix de Nicias.
  - Troisième ligue du Péloponnèse, conclue par les intrigues d'Alcibiade, entre la ville d'Athènes et la ligue d'Argos, à l'exclusion des Corinthiens.
  - Guerre d'Épidaure. Bataille de Montinée. Défaite de la ligue d'Argos par Agis, roi de Sparte.

| J. C.<br>416 | OLYMPIA-<br>DES.<br>ECI, 1 |
|--------------|----------------------------|
|              |                            |
| 484          | exxiv, 1                   |
| <b>47</b> 7  |                            |
|              |                            |

- Guerre de Mélos, qui vouloit conserver la neutralité. Barbaric des Athéniens envers les Méliens.
- c. Troisième période, depuis le commencement de la guerre de Sicile jusqu'à la paix de Théramène, Ol. cx1, 2 2.—cx1v, 1 (415-404 ans avant J. C.), oa les douze dernières années de la guerre.
  - 1). Guerre de Sicile.
  - a). Révolutions de Syracuse avant cette guerre.
    - Première période, depuis la fondation de cette ville jusqu'à l'établissement de la monarchie par Gélon, 735-484 av. J. C. Voy. ci-dessus, p. 344.
    - Deuxième période. Gouvermement monarchique, 484-466 avant J. C.
      - a). Gélon, 484-477. Augmentation de la population par de nouveaux colonistes. Gélon consolide sa puissance par la victoire sur les Carthaginois. Voyez ci-dessu8, p. 345.
      - p. 345. b). Hiéron, son frère, prince de Géla, 477-467.
        - Splendeur de la cour de Syracuse; protection accordée aux lettres.
      - (2). Il contracte alliance avec

| J. C. | OLYMPIA-<br>DES. |                                             |
|-------|------------------|---------------------------------------------|
|       |                  | Agrigente, aprèsque cette                   |
|       |                  | ville eut chassé ses princes.               |
|       | 1                | (3). Il remporte une victoire               |
|       | 1                | navale sur les Étrusques,                   |
|       |                  | en défendant Cumes con-                     |
|       |                  | tre leurs attaques.                         |
| 467   | LXXVIII,2        | c). Thrasybule, son frère,                  |
|       |                  | est chassé après un règne                   |
|       |                  | cruel de huit mois. Réta-                   |
|       |                  | blissement de la république.                |
|       |                  | 3). Troisième période. La répu-             |
|       | l                | blique, 467-406 avant J. C.                 |
|       |                  | b). Guerres des Syracusains, anté-          |
|       |                  | rieures à celle qu'ils soutinrent           |
|       |                  | contre les Athéniens.                       |
| 446   | LXXXIII,3        | 1). Avec Agrigente. Victoire des            |
|       |                  | Syracusains; ils deviennent les             |
|       |                  | dominateurs de la Sicile.                   |
|       |                  | 2). Avec Léoutium, colonie io-              |
|       |                  | nienne.                                     |
| 427   | LXXXVIII,2       | a. Les Léontins envoient l'ora-             |
|       |                  | teur Gorgias à Athènes pour                 |
|       |                  | y demander des secours.                     |
|       |                  | <ol> <li>Première expédition des</li> </ol> |
|       |                  | Athèniens en Sicile, sous la                |
|       | 1                | conduite de Lachès, et avec                 |
|       | 1                | une flotte commandée par                    |
|       |                  | Eurymédon et Sophocle.                      |
| 426   | LXXXVIII,3       | y. Le Syracusain Hermocrate                 |
| 720   |                  | engage les villes grecques                  |
|       |                  | en Sicile à conclure la paix                |
|       |                  | sans la participation des                   |
|       | dr. ac 200       | Athéniens.                                  |
|       |                  |                                             |
|       |                  |                                             |

| Avant<br>J. C.<br>416 | OLYMPIA-<br>DE4.<br>XCI, 1 |
|-----------------------|----------------------------|
| 415                   | xcı, 2                     |
| <b>5</b> 14           | xer, 3                     |

- 3). Avec Egeste.
  - a.Une guerre ayant éclaté entre Selinonte et Egeste, et les Syracusains ayant envoyé des troupes auxiliaires aux Sélinontins, les Egestains réclament la protection d'Athènes.
  - £. Ils l'obtiennent par les intrigues d'Alcibiade et à l'aide d'un faux rapport sur leurs moyens de défense.
- c). Événemens de la guerre de Sicile. 1). Première année.

  - (a). Equipement d'une flotte nombreuse commandée par Alcibiade, Nicias et Lamaque.
    - (b). Les généraux Athéniens débarqués en Sicile tardent trop à attaquer Syracuse.
  - (c), Rappel d'Alcibiade par les intrigues de ses ennemis. (d). Niciasoccupe l'Olympiæum
  - près de Syracuse. (e). Défaite des Syracusains.
  - 2). Deuxième année.
    - (a): Siége de Syracuse?
  - (b). Les intrigues d'Alcibiade procurent aux Syracusains l'assistance des Péloponnésiens. Les Spartiates leur

| 368            | н                | ISTOII |
|----------------|------------------|--------|
| AVANT<br>J. C. | OLYMPIA-<br>DES. |        |
| 413            | xcı, 4           |        |
| -              |                  |        |
| •              |                  |        |
|                |                  |        |
| , .            |                  |        |
|                |                  |        |

envoient un général nommé Gylippe,

- 3). Troisième année.
  - (a). Rupture de la paix entre les Athéniens et les Lacédémoniens.
  - (b). Agis, roj de Sparte, s'empare de Décélie en Attique, et le fortifie.
  - (c). Défaite des Athéniens dans la rade de Syracuse.
  - (d).Démosthène et Eurymédon amènent des renforts à Nicias.
  - (e). Seconde défaite des Athéniens dans le port de Syracuse.
  - (f). Les Athéniens se décident à quitter la Sicile, mais sont retardés par la superstition de Nicias. (g). Troisième défaite des Athé-
  - niens dans le port de Syracuse.
  - (h). Retraite de l'armée de terre.
  - (i). Démosthène est pris près de l'Erinius, et Nicias sur le Assinacus.
  - (k). Démosthène et Nicias sont mis à mort; les prisonniers Athéniens enfermés dans les carrières.

| . xo | xo  |
|------|-----|
| XOI  | XOI |
| XOI  |     |
|      | £   |
|      | ε   |

- Guerre d'Ionic et sur l'Hellespont;
   révolutions à Athènes.
  - a. Alcibiade contre les Athéniens.
     1). Insurrection de tous les alliés ou sujets d'Athènes. Toute la Grèce se réunit contre elle.
    - a). Alliance des Péloponnésiens avec les Perses
    - Alcibiade quitte le parti des Lacédémoniens, intrigue contre eux auprès des Perses, et entre en négociation avec l'armée athénienne campée dans l'île de Samos.
    - 4) Etablissement à Athènes d'un gouvernement composé de quatre cents otioyens, par Pisandre, Théramène, Phrynique et Antiphon: la masse du peuple est remplacce par trois mille citoyens désignés. Fin de la constitution de Solon.
    - L'armée à Samos s'étant déclarée contre la dernière révolution, Thrasybule et Thrasylle proclament à Samos le rétablissement de la démocratie.
  - b. Alcibiade à la tête des Athéniens.
     1). Alcibiade est nommé général de l'armée de Samos.
    - Bataille navale d'Erétric. Les Lacédémoniens s'emparent d'Eubée.

| AVANT<br>J. C. | OLYMPIA- |                                                  |
|----------------|----------|--------------------------------------------------|
| 410            | xcII, 3  | <ol> <li>Théramène rétablit à Athènes</li> </ol> |
|                |          | la constitution de Solon.                        |
|                | ·        | . 4). Alcibiade défait près de Cy-               |
|                |          | zique la flotte réunie des Pélo-                 |
|                |          | ponnésiens et des Syracusains.                   |
| 408            | XCIII, 1 | 5). Prise de Chalcédon et de                     |
|                |          | Byzance par Alcibiade.                           |
|                |          | 6). Entrée triomphale d'Alcibiade                |
|                | 1        | à Athènes. Il est nommé gé-                      |
|                |          | néralissime des troupes de terre                 |
|                |          | et de mer.                                       |
|                |          | 7). Lysandre, général spartiate,                 |
|                |          | entre en liaisons intimes avec                   |
|                | 1        | Cyrus, prince de Perse.                          |
| 407            | Keili, 2 | 8). Bataille de Notium. Victoire                 |
| 407            | 2011, -  | de Lysandre sur Antiochus,                       |
|                |          | général des Athéniens. Alci-                     |
|                |          | biade est destitué, et remplacé                  |
|                | 1        | par Conon et neuf autres gé-                     |
|                |          | néraux.                                          |
|                |          | c. Les Athéniens sans Alcibiade.                 |
|                |          | 1. Callicratides, général spartiate,             |
| 406            | KCIII, 3 | est défait et tué près des îles                  |
|                |          | Eginusses. Procès des géné-                      |
|                | 1        | raux athéniens.                                  |
|                | ١.       | m . 21 2 2 To Defermen                           |
| 405            | xcm, 4   | La flotte athénienne est dé                      |
|                | 1        | truite par Lysandre. Massacre                    |
|                |          | des prisonniers.                                 |
|                |          | 3. Conquête des côtes d'Europ                    |
|                | 1        | et d'Asie, et des îles par l                     |
|                |          | Lacédémonien Lysandre.                           |
|                |          | 4. Prise d'Athènes.                              |
|                |          |                                                  |
|                |          |                                                  |
|                |          |                                                  |

- 5. Paix de Théramène. Les longues murailles sont démolies. Destruction de la marine athénieme. Fin de la domination d'Athènes sur les iles et les côtes. Fin de sa suprématie en Grèce. La constitution de Solon est abrogée paur la seconde fois. Sparte donne aux Athéniens un gouvernement aristocratique.
- 6. Prise de Samos par Lysandre.
   6. Suites de la guerre du Péloponnèse et de la paix de Théramène.
  - a. Troubles d'Athènes.

Histoire du gouvernement établi par Lysandre, et connu sous le nom des trente tyrans, qui sont soutenus par une garnison lacédémonienne.

- 1). Leurs cruautés.
  - a). Supplice de Théramène, l'un d'eux, qui blàmoit leur conduite.
  - b). Supplice de l'orateur Lysias et de sa famille.
  - c). Ils font tuer, à l'aide du satrape Pharnabaze, Alcibiade qui s'éloit réfugié à Grynion en Phrygie.
- Leur expulsion par Thrasybule.
   a). Thrasybule et soixante-dix autres
  - a). Thrasybule et soixante-dix autres exilés occupent Phylé.
  - b). Victoire de Thrasybule sur les troupes des tyrans.

| 572            |      |
|----------------|------|
| AVANT<br>J. C. | OLYM |
|                |      |
|                |      |
|                |      |
| 403            | XCIV |
| - 1            |      |

- c). Thrasybule s'empare du Pirée, et défait les tyrans près de Munychie. Mort de Critias, chef des trente tyrans.
- d). Les trente tyrans sont déposés, et se réfugient à Eleusis.
- e). Ilssont remplacés par un gouvernement de dix hommes, assistés des Hipparques, qui imitent la conduite des trente tyrans.
- f). Lysandre vient au secours des trente tyrans.
- g). Pausanias, roi de Sparte, s'approche d'Athènes avecune autre armée; il entre en négociation avec Thrasphule, et est nommé, avec quiuxe autres individus, par les Lacédémoniens, pour rétablir la tranquillité à Athènes.
- Paix de Pausanias. Rétablissement de la démocratie à Athènes.

103 xciv, 2 4

- 4. Amnistie de Thrasybule.
- b. Sparte s'eurichit par le butin apporté par Lysandre. L'usage de l'or et de l'argent défendu par Lycurgue y est établi. Décadence de la constitution de, Sparte.
- c. Grandeur de Sparte.
- Lysandre et les autres Lacédémoniens se conduisent avec avidité et cruauté dans l'exercice de la suprématie sur la Grèce,

|       |                  | PERIODE III 373                                      |
|-------|------------------|------------------------------------------------------|
| J. C. | OLYMPIA-<br>DES. |                                                      |
|       |                  | 2). Réduction des Fléens.                            |
|       |                  | a). Motifs de la haine entre eux et                  |
|       |                  | les Spartiates.                                      |
|       |                  | 1). Les secours que Sparte don-                      |
|       |                  | noit aux villes de l'Elide.                          |
| `     |                  | 2). L'exclusion des Lacédémo-                        |
|       |                  | niens de la célébration de la                        |
|       |                  | quatre-vingt-dixième olym-                           |
|       |                  | piade.                                               |
| 400   | xcv, 1           | b). Dévastation du territoire de                     |
|       |                  | l'Elide par Agis, roi de Sparte.                     |
| 399   | xcv, 2           | c). Paix. Les Elceus remettent leur                  |
|       |                  | flotte, reconnoissent l'indépen-                     |
|       |                  | dance des villes de l'Elide, et                      |
|       |                  | changent leur gouvernement.                          |
| 397   | xcv, 4           | <ol> <li>Expulsion des Messéniens de Nau-</li> </ol> |
| 1.    |                  | pacte et de Céphallénie : ils se                     |
| 113   |                  | retirent en Sicile et dans la Cyré-                  |
|       |                  | naïque.                                              |
| - 4   |                  | II. FIN DE LA LIBERTÉ EN SICILE.                     |
| 412   | xcii, 1          | 1. Réforme de la constitution de Syracuse,           |
| *12   | 1, 1             | par Dioclès.                                         |
| 410   |                  | 2. Deuxième guerre avec les Carthaginois.            |
| 410   | жен, 3           | a. Motifs. Les Ségestains, se trouvant               |
|       |                  | en guerre avec Sélinonte, réclament                  |
|       |                  | la protection des Carthaginois.                      |
|       |                  | b. Événemens.                                        |
|       |                  | a). Hannibal, fils de Giscon, et petit-              |
| _     |                  | fils d'Hamilcar, envahit la Sicile.                  |
|       |                  | b). Prise de Sélinonte et d'Himéra.                  |
| 409,  | xc111, 4         | Hannibal immole 3,000 prisonniers                    |
|       | 100              | aux manes de son aïeul.                              |

The matter of the state of the

| - / -          | - 11             | ISTUIRE DE LA GRECE,                                                                                 |
|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AVANT<br>J. C. | OLYMPIA-<br>DES. |                                                                                                      |
| 406            | xem, 3           | <ul> <li>c). Prise d'Agrigente après un siége de<br/>huit mois; destruction de cette</li> </ul>      |
| 405            | хси, 4           | ville.                                                                                               |
|                | 2020, 7          | d). Défaite des Syracusains à Géla.<br>Prise de toutes les villes de la Sicile,<br>excepté Syracuse. |
|                |                  | e). Une peste éclate dans l'armée car-                                                               |
|                |                  | thaginoise. Mort d'Hannibal. Son                                                                     |
|                |                  | successeur Hamilcar quitte la Si-<br>cile, après avoir laissé des garni-                             |
|                |                  | sons dans les villes conquises.                                                                      |
|                |                  | 3. Usurpation de Denys l'ainé. Quatrième                                                             |
|                |                  | période de la constitution de Syracuse;                                                              |
|                |                  | 405-212 avant J. C.                                                                                  |
|                |                  | a. Gouvernement de Denys l'ainé; 405-<br>368 avant J. C.                                             |
|                |                  | a). Moyens par lesquels il s'empare de                                                               |
|                |                  | l'autorité souveraine.                                                                               |
|                |                  | 1). L'amitié d'Harmocrates après la                                                                  |
|                |                  | mort duquel il devient le chef<br>de sa faction.                                                     |
|                |                  | <ol> <li>Ses exploits dans la guerre de<br/>Carthage.</li> </ol>                                     |
| - 1            | -                | 3). L'ércction d'une garde.                                                                          |
|                |                  | <li>b). Événemens de son règne.</li>                                                                 |
| 405            | xciu, 4          | <ol> <li>Après la mort d'Hannibal, il<br/>conclut la paix avec les Cartha-</li> </ol>                |
|                |                  | ginois.                                                                                              |
| 398            | xcv, 3           | <ol> <li>Troisième guerre avec les Car-<br/>thagiuois, commandés par Han-<br/>nibal.</li> </ol>      |
| 392            | xcv11, 2         | Paix avec les Carthaginois qui cèdent Taurominium.                                                   |

J. C. DES. XCVIII, 2

| 3. 0.      | DES.      |                                                                                                                                                                           |
|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 387        | KCVIII, 2 | 4). Copquête de Rhegium.                                                                                                                                                  |
| 383        | xcix, 2   | 5). Quatrième guerre avec les Car-                                                                                                                                        |
|            |           | thaginois commandés par Magon. 6). Pais avec les Carthaginois. L'Ha- lycus est établi frontière entre les deux puissances.                                                |
| 368        | xciti, 1  | b. Gouvernement de Denys II, avec<br>l'assistance de son oncle Dion.                                                                                                      |
| <b>360</b> | cv, 1     | <ul> <li>a). Exil de Dion; mauvais gouverne-<br/>ment de Denys II.</li> </ul>                                                                                             |
| 357        | cv, 4     | b). Retour de Dion. Troubles inté-<br>rieurs pendant dix ou douze ans                                                                                                     |
| 346        | cvnı, 3   | c). Denys s'empare de nouveau de la<br>souveraineté; les Syracusains ré-<br>clament l'assistance des Corin-<br>thiens                                                     |
| 343        | cix, 2    | d). Le Corinthieu Timoléon force<br>Denys de se rendre en Grèce.<br>c. Rétablissement de la république et<br>des lois de Dioclès à Syracuse et dans<br>les autres villes. |
| 317        | cxv, 4    | d. Usurpation d'Agathocles, de 317-289.                                                                                                                                   |
| 311        | CKVII, 2  | <ul> <li>Nouvelle guerre avec les Carthaginois.</li> <li>Agathocle, assiégé à Syracuse, transporte le théâtre de la guerre en Afrique.</li> </ul>                         |
| 306        | скік, 3   | f. Paix avec les Carthaginois. g. Troubles civils à Syracuse après la mort d'Agathocle.                                                                                   |
| 269        | cxxvII,4  | h. Hieron II, roi de Syracuse; 269-215.  Syracuse est heureuse sous son gouvernement.                                                                                     |



| 0,0   |                  | LIUX OILL |
|-------|------------------|-----------|
| J. C. | OLYMPIA-<br>DES. |           |
| 215   | CXLI, 2          | i. Non    |
|       |                  | d'H       |
|       |                  | train     |
|       |                  | les       |

CXLII, 1

- Nouveaux troubles après la mort d'Hièron. Le parti carthaginois entraîne la ville dans une guerre avec les Romains.
- k. Siége et prise de Syracuse par Marcellus. La Sicile devient province romaine.
- III. DEUXIÈME GUERRE DE PERSE, et ses suites.
- 4 1. Causes de cette guerre.
  - a. Le secours fourni par les Lacédémoniens au jeune Cyrus dans son entreprise contre son frère Artaxerxe Mnemon.
    - Histoire de l'expédition du jeune Cyrus et de la retraite des dix mille Grecs.
    - Motifs qui portèrent ce prince à se révolter contre son frère.
      - a. Ses prétentions au trône de Perse, son frère Artaxerxe étant né à une époque où Darius Nothus, leur père, n'étoit pas encore roi.
      - b. L'insulte qu'il avoit reçue de son frère, ayant été arrêté par suite d'une accusation portée contre lui par Tissaphernes, et relâebé sculement d'après les sollicitations de leur mère commune.
    - 2. Les Grecs, surtout les Lacédémoniens, fournissent à Cyrus un corps auxiliaire de 13,000 hommes, dans

J. C. OLYMPIA

399 xcv, 2

- lequel Xénophon servoit comme volontaire,
- 3. Expédition du jeune Cyrus qui traverse la Cilicie et la Syrie, et entre en Bahylonie. Son armée passe l'Euphrate près de Thapsaque, et campe dans les plaines de Cunaxa.
- 4. Bataille de Cunaxa. Mort de Cyrus.
  Défaite de ses troupes barbares. Les troupes auxiliaires grecques, commandées par Cléarque, remportent la victoire, et font un armistice avec Artaxerxe.
  - a. Marche le long du Tigre, vers le Nord.
- b. Arrestation perfide de leurs chefs par Tissaphernes, sur le fleuve Zabatus. Xénophon et Chirosophe sont élus à leur place.
- Marche à travers les montagnes des Cardouques.
- d. Marche par l'Arménie. Victoire remportée sur le satrape Teribaze. Les Grecs souffrent du froid.
- e. Défense désespérée des Taïques,
   f. Les Grees arrivés sur le Mont-
- Theches, voient la mer.
  g. Les Macroniens conduisent les
  Grees dans le pays des Colchiens,
  sur lesquels ils remportent une

victoire.

| AVANT<br>J. C. | OLYMI<br>DES |
|----------------|--------------|
|                |              |
|                |              |
|                |              |
|                |              |
|                |              |
| -              |              |
|                |              |

- Arrivée à Trébisonde, colonie de Sinope,
- i. Chirosophefait voile pour l'Hellespont pour chercher des vaisseaux de transport lacédémoniens. Les Grecs exércent la piraterie sur le pont Euxin, ets servent des vaisseaux capturés pour transporter leurs malades et leurs bagages à Cérasus, autre colonie de Sinope. L'armée s'y rend par tervent
- k. Arrivée des Grecs à Cotyore, colonie de Sinope. Dissension parmi eux. Le projet de Xénophon d'y établir une colonie est traversé.
- 1. Arrivée à Sinope et à Héraclée.
- m.Chirosophe arrive avec un nombre insulfisant de vaisseaux de transport. Discorde parni les Grees. Ils tentent de traverser la Bithynie par petits détachemens, souffrent une grande perto et sont sauvés par Xénophon.
- Xénophon conduit les Grecs à Chrysopolis et Byzance.
- Ils entrent au service de Seuthès, roi des Thraces, dépouillé, et le rétablissent.
- p. Ils joignent Thimbron, général des Spartiates. Leur nombre montoit encore à 6,000.

| AVANT<br>J. C. | OLYMPIA- |
|----------------|----------|
|                |          |
| ,              | -        |
| 398            | xcv, 3   |
| 397            | . xcv, 4 |
| 396            | xcvi, 1  |
| 396            | cxvı, 1  |

-394 -xcvi, 3

- b. La jalousie des Perses contre la puissance des Spartiates, leurs conquêtes sur les côtes de l'Asie-Mineure, et la grandeur de leur marine.
- 2. Événemens de cette guerre.
  - a. Première période. Guerre entre les Perses et les Lacédémoniens en Asie.
    - 1). Tissapherne attaque les villes de l'Eolide.
    - Campagne peu glorieuse de Thimbron.
      - Victoires remportées par son successeur Dercyllidas.
      - Victoires d'Agésilas , pendant trois années. Il se prépare à attaquer l'empire de Perse dans la Haute-Asie, lorsque les intrigues des l'erses suscitérent aux Lacédémoniens des ennemis dans la Grèce.
  - b. Deuxième période. Guerre entre les Perses et leurs alliés en Grèce d'une part, et les Lacé démoniens de l'autre, en Asie et en Grèce.
    - Le mécontentement des Grees contre les Spartiates engage les Corinthiens, les Thébains, les Argiens, les Thessaliens et les Athéniens, à se liguer contre eux avec les Perses.
    - La guerre éclate par l'invasion de la Phocide de la part des Locrieus Ozoliens, excités à cette démarche par les Théhains.

| AVANT<br>J. C. | OLYMPIA-         | 1 . `                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 399            | xcvi, 3          | <ol> <li>Invasion de la Béotie par les Lacé-<br/>démoniens. Bataille d'Hallartus.</li> <li>Défaite des Lacédémoniens. Mort<br/>de Lysanire. Retraite, condam-<br/>nation et fuite de Pausanias.</li> </ol>                                                     |
| 393            | xcxi, 4          | <ol> <li>Agésilas , rappelé d'Asie , passe<br/>l'Hellespont, traverse la Thrace et<br/>la Thessalie , et entre en Béotie.</li> <li>Bataille de Cnide. Défaite de la<br/>flotte lacédémonienne sous les or-</li> </ol>                                          |
|                |                  | dres de Pisandre, par les Perses<br>et les Grees commandés par Phar-<br>nabaze et Conon. Fin de la domi-<br>nation des Spartiates sur la mer,<br>les Ues et les côtes.                                                                                         |
|                |                  | 6). Bataille de Coronée. Victoire d'A-gésilas sur les Grees alliés, 7). Massacre de Corinthe, c'est-à-dire du parti lacédémonien (assistoratique), par le parti argien (démocratique). Les Argiens, maîtres de Corinthe, donnent à cette ville le nom d'Argos. |
| 392            | хе <b>ч</b> и, 1 | 8).Conon rétablit les longues murailles<br>et le port d'Athènes.  9). Tentative de Couon pour engager<br>les Grees d'Asie et des îles à re-<br>connoître la suprématie d'Athènes.<br>Il devient suspect aux Perses.                                            |
| 391            | XCV11, 2         | 10). Les Spartiates négocient avec les<br>Perses. Intrigues d'Antalcidas. Ar-<br>restation et mort de Conon.                                                                                                                                                   |

| AVANT<br>J. C. | OLYMPIA-<br>DES. |
|----------------|------------------|
| 389            | xcviii, 2        |
|                |                  |

387 | xcviii. 2

- Conquête des Athéniens, commandés par Thrasybulc. Sommation de Byzance et de Lesbos. Les Pauphyliens surprenuent Thrasybule sur l'Eurymèdon. Sa mort.
- c. Paix d'Antalcidas entre les Perses
  - 1). Ses conditions.
    - a). La souveraineté des colonies grecques de l'Asie-Mineure est abandounée aux Perses. Fin de la liberté des Grecs de l'Asie.
    - b). Lemnos, Scyros et Imbros restent aux Athéniens.
    - c). Toutes les autres villes de la Grèce, grandes et petites, sont déclarées libres et iudépendantes.
  - Elic est ratifiée par les autres Grecs.
    - Obs. Cette paix étoit favorable à l'ambition des Spartiates, qui se rés révient de la mettre en exécution, ce qui assuroit leur influence. La cession des colonies grecques en Asie-Mineure devoit dorénàvant donner le premier rang parmi les états de la Grèce à celui qui auroit la pirépondérance en troupes de terre.
  - d. Suites de la paix d'Antalcidas.
    - Affoiblissement des états grecs, par l'indépendance accordée aux petits.



AVANT OLYMPIA-

| J. C. | DES.      |                                                     |
|-------|-----------|-----------------------------------------------------|
|       |           | 2). Fin de la marine grecque, par la                |
|       |           | perte des possessions en Asie et dans               |
|       |           | la mer Egée.                                        |
|       | 1 1       | <ol> <li>Prépondérance des Lacédémoniens</li> </ol> |
|       | 1 1       | sur tous les états de la Grèce. Ils                 |
|       |           | en abusent. Exemples :                              |
| 385   | KCVIII, 4 | a). Guerre de Mantinée.                             |
|       | ,         | (1). Les Lacédémoniens exigent                      |
|       |           | que les habitans de Mantinée                        |
|       |           | quittent cette ville pour de-                       |
|       |           | meurer dans les villages de                         |
|       |           | leur canton.                                        |
|       | -         | (2). Siège et prise de cette ville par              |
|       |           | le roi Agésipolis.                                  |
| 334   | xcix, 1   | (3). Destruction de Mantinée.                       |
| 383   | xcix, 2   | b). Troubles de Phlionte, Punition                  |
| 000   | 2011, 2   | du parti démocratique par les                       |
|       |           | Spartiates.                                         |
|       | 1         | c). Guerre d'Olynthe.                               |
|       | 1         | (1). Causes, l'ambition et les con-                 |
|       |           | quêtes d'Olynthe. Les villes                        |
|       |           | d'Acanthe et d'Apollonie ré-                        |
|       | 1         | clament la protection de                            |
|       | 1         | Sparte.                                             |
|       | 1         | (2). Evénemens.                                     |
| 382   | xcix, 3   | a). Première campagne. Euda-                        |
|       | ,         | midas.                                              |
|       |           | a. Prise de Potidée par les                         |
|       |           | * Spartiates.                                       |
|       |           | €. Défaite et mort d'Euda-                          |
|       |           | midas.                                              |
| 381   | xcix, 4   | (b). Seconde campagne. Te-                          |
|       | 1         | leutias.                                            |
|       |           |                                                     |
|       |           |                                                     |

| 38o | e, 1    |
|-----|---------|
| 379 | с, 2    |
| 382 | xcix, 4 |

- a. Teleutias (frère d'Agésilas), assisté par Amyntas, roi de Macédoine, et par son frère Derdas, prince d'Elymée, bloque Olynthe.
- 6. Défaite et mort de Teleutias.
- (c). Troisième campagne. Agésipolis.
  - a. Prise de Torone.
  - Mort d'Agésipolis ( de maladie ).
- (d). Quatrième campagne. Polybiades. Siége et prise d'Olynthe.
- (3). Paix.
  - a. Les Olynthiens renoncent à la Chalcidique, et cèdent au roi de Macédoine leurs conquêtes en Piérie.
  - b. Ils se soumettent aux Spartiates.
- (4). Suite: Pella devient la capitale de la Macédoine.
- d). Troubles de la Réotie.
  - (1). Phœbidas, général lacédémonien, traversant la Béotie pour joindre l'armée d'Eudamidas , se laisse engager par le Thébain Léontiades à s'emparer par trahison du château deCadmée.

| 584                                     |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| J. C                                    | OLYMPIA-        |
| 378                                     | c, 3            |
| 378                                     | c, 3            |
|                                         |                 |
| 3 <sub>7 7</sub><br>et 3 <sub>7</sub> 6 | c, 4<br>et c, 1 |
| -                                       |                 |

- (2). Les Lacédémoniens punissent Phœbidas, sans restituer Cadmée.
- (3). Leur gouvernement tyrannique à Thèbes, suscite la guerre de Thèbes.

### IV.GUERRE DE THÈSES.

- 1. Causes de cette guerre,
  - a. Les chefs des Spartiates à Thèles, sont massacrés par une conspiration que trament les exilés, à la tête desquels sont Pélopidas et Phyllidas.
  - Bétablissement de la démocratie à Thèbes.
- c. La garnison lacédémonienne de Cadmée rend ce château aux Thébains.
   2. Événemens.
  - a. Première période, jusqu'à l'époque où Thèbes acquit la prépondérance en Grèce.
    - Invasion de la Béotie par Cléombrote, roi de Sparte.
    - Sphodrias, général lacédémonien, fait une tentative pour s'emparer du Pirée. Athènes se déclare pour Thèbes.
- 3). Invasions de la Béotie par Agésilas, pendant deux années consécutives.
- 4) Bataille navale de Naxos. Défaite des Lacédémoniens par Chabrias, général des Athéniens. Destructions

| AVANT<br>J. C. | OLYMPIA -<br>DES. |
|----------------|-------------------|
| 372            | сп, 1             |
| 18juil,        |                   |
| 369            | en, 4             |
|                |                   |

de leur flotte. Victoires de Chabrias, Timothée et Iphicrate.

- Timothée et Iphicrate,

  5). Destruction de Platée par les Thébains.
- 6). Congrès pour la paix tenu à Sparte, sous la médiation du roi de Perse. Renouvellement de la paix d'Antalcidas. Les Thébains refusent de la signer. E paminondas paroit sur la scène.
- 7). Seconde invasion de la Béotie par Cléombrote. Bataille de Leuctres. Défaite des Lacédémoniens par Epaminondas. Suites de cette bataille:
  - a). Fin de la domination des Spartiates. Insurgetion des Eléens, des Arcadiens et des Argiens. Rétablissement de Mantinée.
- b). Primauté des Thébains.
  c). Alliance des Thébains avec
- Jason, prince de la Thessalie. b. Deuxième période, jusqu'à la mort
  - d'Epamiuondas.

    1). Première campagne d'Epaminondas dans le Péloponnèse.
    - a). Dévastation de la Laconie. Agésilas sauve Sparte.
    - b). Rétablissement de Messène par Epaminondas.
    - c). Les Athéniens envoient aux Lacédémoniens un corps de troupes

586 AVANT | OLYMPIAnee ciii, 2 367 сш, 3 366

- auxiliaires, commandé par Iphicrate. Retraite d'Epaminondas.
- d). Suite de cette expédition : alliance des Lacédémoniens avec les Athèniens, avec Artaxerxe, roi des Perses, et avec Denys de Syracuse.
- Deuxième campagne d'Epaminondas dans le Péloponnèse.
  - a). Prise de Sicyone.
  - b). Chabrias force Epaminondas à la retraite : celui-ci est destitué.
  - c). Suite de cette retraite : les Arcadiens, excités par Lycomèdes, commencent à aspirer à la primauté du Péloponnèse, et à tourner le dos aux Thébains.
- Expédition de Pélopidas en Thessalie et en Macédoine.
  - a. Motifs.
  - (1). Les Thessaliens implorent la protection des Thébains contre Alexandre, successeur de Jason.
    - (2). L'usurpation de Ptolémée en Macédoine.
  - b. Evenemens.
    - (1). Alexaudre souscrit aux conditions que Pélopidas lui impose.
    - (a). Pélopidas place Perdiccas sur le trône de Macédoine et emmène comme ôtage son frère Philippe, Education de ce prince cher Epaminqudas:

| J. C. | 0. | LYMPI,<br>DES, | A |
|-------|----|----------------|---|
|       |    |                |   |
|       |    |                |   |
|       |    |                |   |
|       |    |                |   |
|       | 4  |                | - |
| 365   |    |                | - |
| 303   | C  | IVI, 4         |   |
|       |    |                | I |

 Alexandre s'empare par trahison de la personne de Pélopidas.

(4). L'armée théhaine proclame Epaminondas général.

(5). Epaninondas force Alexandre de rendre la liberté à Pélopidas.

 Campague d'Archidamus, roi de Sparte, pendant l'expédition des Thébains en Thessalie

Thébains en Thessalie.

a. La Laconie est délivrée des garnisons the baines.

 Bataille de Midea. Victoire des Lacédémoniens sur les Arcadiens et les Argiens.

c. Les Parrhasiens et les Ménaliens, assistés d'un corps thébain, batissent Mégalopolis.

5). Congrès de paix tenu par les Grees à la cour de Perse. Pélopidas conracteune alliance avec les Possans; les Athénicus doivent renoneer à leur marine, et les Lacéduoniens déclarer indépendans les Messéniens. Les états de la Grèce refusent d'accepter cette paix.

 Troisième campagne d'Epaminondas en Péloponnèse. Les alliés de Sparte concluent la paix avec les Thébains.

7). Deuxième campagne des Thébains en Thessalie contre Alexandre.

| 588                   | HIS                        |
|-----------------------|----------------------------|
| AVANT<br>J. C.<br>364 | OLYMPIA-<br>DES.<br>CIV, 1 |
| 363                   | civ, 2                     |
|                       |                            |
|                       |                            |
|                       |                            |
|                       |                            |
|                       |                            |

- a. Bataille de Cynoscéphales. Victoire des Thébains. Mort de Pélopidas.
- b. Alexandre est réduit à la possession de Phères.
- 8). Troubles d'Arcadie.
  - a. Les Arcadiens s'emparent d'Olympie et du trésor qui y étoit déposé, et célèbrent les jeux olympiques.
  - b. Les Mantinéens et l'assemblée générale des Arcadiens désauprouvent cette action.
  - c. Paix de Tégée entre les Eléens et les Arcadiens.
  - d. Les Thébains protestent contre cette paix.
- q). Quatrième campagne d'Epaminondas dans le Péloponnèse. a. Seconde invasion de la Laconie.
  - Archidamus sauve Sparte. b. Bataille de Mantinée. Mort
- d'Epaminondas. 10). Expédition d'Agésilas en Egypte, pour soutenir l'insurrection de Tachos contre les Perses. Sa mort
- en Cyrénaïque. c. Fin de la guerre, sans traité de paix, par l'épuisement des parties belligérantes.
- d. Suite de la guerre de Thèbes.
  - 1). L'épuisement de tous les états de la Grèce, ne permettant à aucun

J. C. OLYMPIA-

d'entre eux de s'arroger la primauté, le conseil des Amphictyons reprend son ancienne autorité.

 Les Athéniens rentrent dans la possession de plusieurs îles et colonies.

### 358 CV, 3 V.Guerre des alliés.

- 1. Causes. Les vexations que les Athéniens se permettoient contre leurs alliés, pour rempli leur trésor épuisé par une mauvaise administration et par les dépenses que coûtoient les amusemens du peuple d'Athènes. Ligue des iles de Cos, de Rhodes et de Chio, avec la ville de Byzance, et insurrection contre les Athéniens.
- 2. Événemens.
  - Siége de Chio par Charès. Mort de Chabrias.
  - Les collègues de Charès l'empêchent de livrer bataille.
  - Timothée et Iphicrate sont accusés devant le peuple par Charès; les accusés sont exilés.
  - Charès et ses troupes entrent au service d'Artabazc révolté contre Artaxerxe Ochus.
  - 5). Les menaces d'Artaxerxe forcent les Athéniens de retirer leurs troupes et d'accorder l'indépendance à leurs alliés. Fin de la nouvelle domination d'Athènes.

| AVANT<br>J. C. | OLYMPIA-            |                                                                                                                                                              |
|----------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                     | VI. Soumission de la Grèce par Philippe de<br>Macédoine.                                                                                                     |
|                |                     | A. Histoire du royaume de Macédoine jus-                                                                                                                     |
| vers           |                     | qu'à l'avénement de Philippe.                                                                                                                                |
| 800            | 3                   | <ol> <li>Fondation du royanme d'Emathia ou<br/>de Macédoine, par l'Héraclide Ca-<br/>ranus d'Argos, qui s'établit à Edesse,<br/>nommée alors Æga:</li> </ol> |
| , vers         | Old miles           | 2. Perdictas I, son troisième succes-                                                                                                                        |
| 700            | , t St , U          | seur.                                                                                                                                                        |
| . 1            | e . ъ.qo =          | Obs. Hérodote et Thucydide ne con-                                                                                                                           |
| ,              | 31, 17              | noissent pas Caranus et ses deux                                                                                                                             |
| 941            |                     | premiers successeurs. Ils regardent                                                                                                                          |
| ,              | and a               | comme le foudateur de l'empire                                                                                                                               |
| 1 4            | 2.01                | Perdiccas, qu'ils disent Argien et                                                                                                                           |
| Ī              | . , ,               | descendant de Temenus. D'après<br>eux, les Macédomens, tribu pé-<br>lasge, se donnèrent ce prince pour                                                       |
| 25 - 14        |                     | chef.                                                                                                                                                        |
| vers           |                     | 3. La Macédoine devient tributaire des                                                                                                                       |
| 513            | 1 = 1               | Perses sous Amyntas, dont le fils<br>Alexandre I fut obligé d'accompa-                                                                                       |
|                | note la<br>note has | gner Xerxès dans sa marche en<br>Grèce.                                                                                                                      |
| 479            | LXXII, 2            | 4. Après la bataille de Platée , les Macé-                                                                                                                   |
|                | 100                 | doniens recouvrent leur indépen-                                                                                                                             |
|                | 0 30                | dance.                                                                                                                                                       |
| 454<br>-413    | LXXXI, 3            | <ol> <li>Les colonies formées par les Athé-<br/>niens sur les côtes de la Macédoine, en-</li> </ol>                                                          |
|                |                     | veloppent les rois de Macédoine dans<br>les discussions des Grees. Perdiceas II                                                                              |
|                |                     | est l'allié des Péloponnésiens dans la<br>guerre du Péloponnèse.                                                                                             |

| 413  | DES.    |
|------|---------|
|      |         |
|      |         |
|      | 10.1    |
|      |         |
| -1   |         |
| 100  | xcv, 1  |
|      |         |
|      |         |
| 3-93 | xevi; 4 |
|      |         |
| 369  | си, 4   |
| 368  | сит, 1  |
| 365  | си, 4   |

- Archélaüs I., l'auteur de la civilisation de son peaple, le protecteur des lettres.
  - Obs. L'empire de Macédoine paroît avoir êté composé, à cette époque, des provinces d'Emathie, de Mygdonie et de Pélagonie; quelques princes barbares lui étoient tributaires.
  - Troubles de la Macédoine pendant quarante - cinq ans , après la mort d'Archelaüs.
    - a. Orestes; fils d'Archélaüs, est dépouillé par son tuteur Æropus, qui règné six ans.
    - b. Pansanias, fils d'Æropus, est tué.
    - e. Anyntas II, nevou de Perdiécas II, s'empare du trone qui lui est dispoté par Ægé, frère de Pausanias. Il prend part à la guerre des Lacedémoniens contre Olynthe, et transfère le siège de son empire à Pella.
    - d. Alexandre II, fils ainé d'Amyntas II, est établi sur le trône par Pélopidas, contre l'usurpateur Ptolémée. II donne son frère Philippe comme ôtage aux Thébains.
    - e. Ptolémée s'empare du gouvernement, comme tuteur des frères d'Alexandre.
    - f. Perdiccas III, frère d'Alexandre, est maintenu par Iphicrate contre Pausanias.

| 592 | HISTOIRE | DE | T.A | GRÉCÉ |
|-----|----------|----|-----|-------|
|     |          |    |     |       |

| AVANT<br>J. C. | OLYMPIA- |                                                                                                                                                         |
|----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 360            | cv, 1    | g. Perdiccas III est tué dans une ex-<br>pédition contre les Illyriens. Suites<br>de cet événement :<br>a). Son fils mineur Amyntas est dé-<br>pouillé. |
| *              | -        | <ul> <li>b). La Macédoine est attaquée</li> <li>1). Par Bardyllis, chef des Illy-</li> </ul>                                                            |

riens.

Pausanias.

- 2). Par les Péonicns.
  3). Par les Thraces, qui soutiennent les prétentions de
- Par les Athéniens, qui se prononcent pour Ægé, dans l'espoir d'obtenir la cession d'Amphipolis.
- c.) Philippe, frère de Perdiccas III, se sauve de Thèbes, et paroît en Macédoine comme protecteur de son neveu Amyatas. Il eugage par de l'argent les Péoniens et les Thraces à la retraite, et est proclamé roi de Macédoine.
- B. Histoire de Philippe jusqu'à la soumission de la Grèce. Ol. cv, 2 — cx, 3.
  - Première période , jusqu'à la troisième guerre sacrée. Ol. cv, 1 — cv1, 1.
    - Défaite des Athéniens; mort d'Ægé.
       Philippe renvoie sans rançon les prisonniers athéniens.
    - 2. Philippe envoie une ambassade à Athènes, déclare Amphipolis ville

| AVANT  | OLYMPIA-   |      |
|--------|------------|------|
| J. C.  | DES.       |      |
|        | i. Pr      | ŀ    |
| 1,50   | laula m    | ,ii: |
|        |            | ٠,   |
| 95.72  | terr eyel  | 9-   |
| ~ 17th | 715 5947   | - 1  |
| 359    | cv, 2      |      |
| . 7    |            |      |
| c +    | 4          |      |
| es r   |            |      |
| 91,040 |            | 0    |
|        |            |      |
|        | 4          |      |
|        | w 61 10    |      |
| , :    | 5-y        |      |
| 60 F   |            |      |
|        | Transport  |      |
| . 40   | are attack |      |
| ليما   |            | 1    |
|        |            |      |
|        | 50 2       | -    |
|        | 40.5       |      |
|        |            | 1    |
|        | 342 1.75   | L    |
|        |            |      |
|        |            | 1    |
|        |            |      |
|        |            |      |
| 358    | ev. 3      |      |
| - 238  | ev, s      |      |
| 1.     |            |      |
|        | 1          | 1    |
|        |            |      |

indépendante, et conclut une alliance avec les Athéniens.

- Erection du corps des Doryphori ou Amis du roi; introduction de la phalange dans les armées macédoniennes.
- 4. Conquête de la Péonie.
- Première expédition de Philippe en Illyrie. Défaite et mort de Bardyllis. Conquête de l'Illyrie, jusqu'au lac Lychnites.
- 6. Prise d'Amphipolis.
  - a. Amphipolis, pour se garantir contre l'ambition de Philippe, entre dans la ligue d'Olynthe, qui s'étoit soustraite à la suprématic spartiate.
  - b. Olynthe recherche l'alliance d'Athènes. Mesures de Philippe pour empêcher la conclusion de cette alliance:
    - Il contracte lui-même alliance
       Ivec les Athéniens, et s'engage
       à prendre Amphipolis pour
       eux, à condition qu'ils lui remettent Pydna;
    - Et une autre avec les Olynthiens, auxquels il remet Anthemos, et promet son assistance contre Pydna et Potidée.
  - c. Siége d'Amphipolis, qui sollicite en vain l'assistance des Athéniens trompés par les promesses

- de Philippe. Après s'en être emparé, Philippe réunit cette ville à son empire.
- d. Prise de Potidée, qui , avec Pydna, est remise aux Olynthiens.
- 7. Campagne contre Cotys, roi des Thraces. Philippe s'empare de Crenides; au pied du mont Pangée, et de ses mines d'or, y établit une colonie macedonienne, et nomme cette ville Philippes.
- 8. Campagne de Thessalie. Philippe délivre ce pays de la tyrannie de Tissiphonus, Philolaus et Lycophron, meurtriers et successeurs d'Alexandre, Les Thessaliens lui cèdent les revenus de leurs marchés, de leurs ports et de leurs villes de commerce.
- .; 9, Alliance avec Aribbas , roi d'Epire , dont il épouse la sœur Olympias.
- II. Deuxième période. Troisième guerre sacrée. Ol. cvi, 2 - Ol. cviii, 3.
  - 1. Causes de cette guerre.
    - a. Le conseil des Amphictyons, influencé par les Thébains, prend des arrêtés imprudens
      - 1). Contre les Phocidiens, pour avoir cultivé des terres consacrées à Apollon;

| AVANT<br>J. C. | DES    |
|----------------|--------|
| 353            | eva, 4 |
| J. C. J. S.    |        |
| 353            | evi, 4 |

- 2.) Contre les Lacédémoniens, à cause de la prise de Cadmée par Phœbidas.
- 6. Philomelus, génér. des Phocidiens, s'allie avec les Lacédémoniens et les Athéniens, s'empare du temple d'Apollon à Delpuss, et emploie les trésors qu'il y avoit trouvés, pour solder une armée, c. Les Thichains et les Locriens arment pour soutenir les décisions des Amblictons.
- 2. Défaité des Phocidiens à Néone. Mort de Philomélus.
- Kersobleptès, successeur de Cotys, roi des Thraces, contracte une alliance avec les Athéniens et leur cède la Chersonèse, dont Charès prend possession.
- 4. Prise de Methone par Philippe.
- Oenomarque, frère de Philomélus, continue la guerre sacrée.
- 6. Lycuphron, avec l'assistance des Phocidiens, s'empare de nouveau de l'autorité souveraine en Thessalie.
- Expédition de Philippe en Thessalie. Il est repoussé par Ocnomarque.
- Siége d'Hérzon, près Byzance, par Philippe. Alliance entre Olynthe et Athènes.
- 9. Défaite des Thessaliens par Philippe; mort d'Oenomarque. Phi-

| 396<br>Avant<br>J. C. | OLYMPIA-<br>DES. |
|-----------------------|------------------|
| 348                   | CVIII, 1         |
|                       |                  |
| e' "                  | 3                |

lippe marche vers les Thermopyles qu'il trouve occupées par les Athéniens. Son retour à Pella. Première apparition de Demosthène comme antagoniste de Philippe.

- 10. Prise d'Eubée par Philippe ; il en est expulsé par Phocion.
- 11. Prise d'Olynthe,
- a. Philippe tourne subitement ses armes contre Olynthe.
  - b. Les Olynthiens réclament le secours des Athéniens.
  - c. Les Athéniens leur envoient Charès qui, après avoir obtenu quelques avantages , retourne à Athènes.
  - d. Prise de Stagire, Miciberne et Torone, Siége d'Olynthe.
  - e. Seconde ambassade des Olynthiens à Athènes. Ils obtiennent un secours commandé par Charidème, et composé de troupes mercenaires qui commettent toutes sortes d'excès à Olynthe.
  - f. Troisième ambassade des Olynthiens à Athènes, Les Athéniens envoient Eschine dans le Péloponnèse pour engager les états de la péninsule à entrer dans une ligue contre Philippe. Ils arrêtent en même temps d'envoyer à Olynthe un corps de troupes composé de citoyens.

AVANT OLYMPIA-DES. cviii, 2

g. Prise et destruction d'Olynthe, avant le départ des troupes athéniennes. Philippe réunit la Chalcidique avec ses états.

h. Fête en l'honneur des Muses , célébrée par Philippe à Dion.

- Expédition maritime de Philippe contre les Athéniens.
  - a. Il dévaste Imbros et Lemnos. b. S'empare d'une escadre athé-
  - S'empare d'une escadre athénienne.
  - c. Débarque près de Marathon et pille l'Attique et Salamine. d. S'empare d'Eubée.
- Négociations entre Philippe et les Athéniens.
  - a. Arrivée à Athènes d'une ambassade d'Eubée, chargée de négocier la paix.
    b. Eschine revient de sa mission
  - dans le Péloponnèse. Alliance entre les Athéniens et les Arcadiens.
  - c. Les Athéniens arrêtent la guerre contre Philippe, mais les démagogues soldés par ce prince, font changer cette décision.
  - d. Première ambassade athénienne auprès de Philippe, composée de Demosthène, Eschine, Ctésiphoa et d'autres personnes. Philippe propose une alliance aux Athéniens.

- e. Philippe s'empare des états de Kersobleptès.
- f. Ambassade de Philippe à Athènes, composée d'Antipater, Parménion et Euryloque. Eschinc est gagné.
- g. Deuxième ambassade athénienne suprès de Philippe, pour ratifier la paix et l'alliance. Conduite extraordinaire de Demosthène. Les ambassadeurs se laissent corrompre et accompagnent Philippe dans sa marche en Thessalie. Philippe ratifie la paix, à condition que les Phocidiens en seront exclus. Retour des ambassadeurs athéniens. Eschine persuadeau peuple que les préparatifs de guerre de Philippe sont dirigés contre les Thébains, et non contre les Phécidiens.
- 14. Fin de la guerre sacrée.
  - a. Les Phocidiens punissent les ravisseurs du temple de Delphes, et destituent Phaleucus.
  - b. Ils implorent l'assistance des Spartiates qui ne veulent l'accorder qu'à condition qu'on leur cédera l'inspection du temple.
  - o. Phaleucus et sa troupe s'emparent de Nicée près des Thermopyles.

| AVANT<br>J. C. | OLYMPIA-<br>DES. |
|----------------|------------------|
| 346            | счш, 2           |
|                |                  |
|                |                  |

- d. Les Thébains engagent par une ambassade Philippe à se charger de la punition des Phocidiens.
- a. Les Phocidiens s'adressent aux Athéniens qui, trompés par Philippe, les rassurent sur les intentions de ce prince.
- f. Les Lacédémoniens envoient aux Phocidiens un secours qui est refusé, parce que les Phocidiens ajoutent foi aux protestations de Philippe.
- g. Phaleucus cède à Philippe le fort de Nicée. Le roi passe les Thermopyles et envahit la Phocide.
- h. Troisième ambassade athénienne auprès de Philippe.
- Les Phocidiens se soumettent à la sentence que les Amphictyons prononceroient entre eux.
- \*k. Sentence du conseil des Amphictyons, composé seulement de députés Locriens, Thébains et Thessaliens.
  - Les Phocidiens sont exclus de la confédération des Amphictygns.
  - Hs paieront: annuellement 60 millions jusqu'à ce que le trésor soit rétabli.
  - 3). Leurs villes sont détruites.

| 400            | 1                   | HISTOI |
|----------------|---------------------|--------|
| AVANT<br>I. C. | OLYMPIA-<br>DES.    |        |
| ₩ħ.            |                     |        |
| 346            | с <del>ч</del> ш, 3 |        |
|                |                     |        |

- 4). Les Corinthiens sont déchus de la présidence aux jeux pythiques.
- (5).Le roi de Macédoine est recu à la place des Phocidiens dans la confédération, et chargé de l'inspection du trésor et de la direction des jeux pythiques.
- L Philippe exécute la sentence des Amphictyons. La troisième ambassade athénienne, avertie de ce qui s'étoit passé, s'en retourne sans l'avoir vu. Dévastation de la Phocide.
- m. Les émigrés phocidiens sont accueillis par les Athéniens.
- n. Les villes de la Béotie sont obligées à reconnoître la suprématie de Thèbes.
- 15. Assemblée solennelle des Amphictyons. La Macédoine est proclamée premier membre de la confedération hellénique, et reconnue en cette qualité par Athènes.
- I. Troisième période. Depuis l'admission des Macédoniens dans la confédération hellénique jusqu'à la fin de la liberté de la Grèce. Ol. cv111,3 - cx, 3.
  - 1. Retour de Philippe dans la Macédoine, avec 11,000 prisonniers phocidiens, après avoir laissé des

| AVANT<br>J. C. | OLYMPIA-<br>DES. |
|----------------|------------------|
| 345            | суш, 4           |
|                |                  |
|                |                  |
|                |                  |
|                |                  |
|                |                  |
|                | •                |
|                |                  |

garnisons aux Thermopyles, en Phocide et en Thessalie.

- 2. Fondation de Philippopolis et Kabyla pour les prisonniers phocidiens.
- Deuxième expédition de Philippe en Illyrie. Il étend son empire jusqu'à la mer d'Ionie.
- Ambassade des Perses à Philippe.
   En son absence elle est reçue par le jeune Alexandre.
- Campagne de Thessalie. Philippe achève de soumettre cette province.
- Expédition au Péloponnèse.
  - a). Les Lacédémoniens soumettent Messène, Argos et l'Arcadie.
  - b). Les Thébains réclament l'assistance de Philippe pour leurs alliés du Péloponnèse.
     c). Les Amphictyons le chargent de
  - leur faire rendre leur liberté.

    d). Les Lacédémoniens demandent
  - des secours aux Athéniens.

    e). Philippe débarque à Ténare, se réunit aux Messéniens, aux Arcadiens et aux 'Argiens', prend Trinasus, force Sparte à reconnoirre l'indépendance des états du Péloponnèse, traverse la presqu'ile, se rend à Corinthe et de là en Macédoine.
- Conquête de Cassiopée qui est réunie à l'Epire.

26

| AVANT<br>J. C. | OLYMFIA~ |
|----------------|----------|
|                | -        |
|                |          |
|                |          |
| 313            | elK,2    |

- Philippe occupe Halonnèse que des pirates avoient enlevée aux Athéniens.
- Expédition contre les villes de la Propontide.
  - a). Philippe se déclare le protecteur de Cardie, dans les discussions de cette ville avec les Athéniens, maîtres de la Chersonnèse.
  - b). Les Athéniens euvoient dans la Chersonnèse un corps commandé par Diopithès, qui a quelques succès.
  - c). La flotte athénienne, commaudée par Callias, remporte quelques avantages sur les Macédoniens qui sont chassés de l'Halonnèse. d). Entreprise de Philippe sur
    - Byzance. Siége de Périnthe.
  - e). Les Eubéens, assistés de Phocion, expulsent les garnisons macédoniennes. Démosthène obtient de l'état une couronne d'or. f). Artaxerxe Ochus soutient Pè-
  - rinthe.
    g). Siège de Selymbrie et de By-
  - g). Siège de Selymbrie et de Byzance.
  - h). Diopithès ayant été tué dans une exeursion, Philippe s'excuse de sa mort auprès des Athéniens.
  - i). Amyntas, amiral de Philippe, s'empare de vingt vaisseaux de

| AVANT<br>J. C. | OLYMPIA<br>DES. |
|----------------|-----------------|
| 343            | cix, 2          |
| 339            | cx, 2           |
|                |                 |

transport destinés pour Sélymbrie.

- k). Quatrièmeambassade athénienne auprès de Philippe, pour se plaindre de la prise de ces vaisseaux. Ils sont rendus.
- Démosthène engage les Athéniens
   à envoyer aux villes de la Propontide une flotte de cent vingt
  vaisseaux commandée par Charès.
   Elle est battue par Amyntas,
- m). Phocion ayant obtenu le commandement de laflotte d'Athènes, force le roi de lever les siéges de Byzance, de Périnthe et de Sélymbrie, et rétablit la domination des Athéniens dans la Chersonnèse.
- Expédition de Philippe en Scythie.
   Motifs.
  - 1). Athéas, roi des Scythes d'Europe, réclame l'assistance de Philippe contre les Istriens, et promet de le nommer son successeur.
  - 2). Philippe lui envoie un corps de troupes qui, étant ærrivé lorsqu'Athéas avoit déjà vaincu les Istriens, est renvoyé avec mépris, et Athéas refuse de tenir son eugagement.

AVANT OLYMPIA-

- b. Défaite d'Athéas par Philippe qui revient en Macédoine chargé de butin et de 20,000 prisonniers.
- c. Philippe ayant été, pendant sa marche, attaqué par les Triballes, son fils Alexandre lui sauve la vie.
- Quatrième guerre sacrée.
  - a. Causes.
    - Eschine, député par les Athéniens auprès du conseil des Amphictyons, suspend, au temple de Delphes, un bouclier portant une inscription insultante pour les Théhains.
    - 2). Un député d'Amphisse accuse les Athéniens pour avoir été les alliés des Phocidiens, et pour avoir déposé leur offrande au temple de Delphes avant qu'il ne fût consacré.
    - Eschine accuse les habitans d'Amphisse d'avoir cultivé la plaine de Cirrha consacrée à Apollon. Les Amphictyons détruisent ces plantations et sont attaqués.
    - Le conseil des Amphictyons déclare la guerre aux habitans d'Amphisse.

| AVANT  | OLYMPIA- |
|--------|----------|
| J. C.  | DES.     |
| 338    |          |
| (2a0û) | cx, 3    |
|        |          |

#### b. Événemens.

- Les troupes des Amphictyons, commandées par Cottyphon, n'ayant pas eu de succès,
- n'ayant pas eu de succès, Eschine fait déclarer Philippe général de la confédération.
- Philippe engage par ruse Chares et Proxene à se retirer avec la flotte d'Athènes.
- Prise d'Amphisse; défaite des troupes athéniennes.
- Ligue d'Athènes, de Mégare, d'Eubée, de Leucade, de Corinthe, de Corcyre et de l'Achaïe contre Philippe.
- 5). Philippe fortifie Élatée. Les Athènieus se décident à marcher contre lui avec toutes leurs forces. Démosthène engage les Thébains à s'allier avec eux.
- 6). Bataille de Chéronée. Lea Athéniens, commandés par Lysintas et Charès, sont défaits par Philippe; et les Thébains, commandés par Théagene, sont batus par Alexandre. Fin De L'INDÉPENDANCE DE LA ORDEC.
- Les Athéniens se préparent à soutenir un siège. Démosthène répare à ses frais les fortifi-

### 406 HISTOIRE DE LA GRÈCE, PÉRIODE III.

| AVANT<br>J. C. | OLYMPIA-<br>DES. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 337            | cx, 4            | cations. Phocion est nommi<br>général.  8). Paix entre Philippe et les<br>Athéniens. Ils conservent l'At-<br>tique et leur constitution<br>cèdent Samos, et s'engagen<br>à envoyer, des députés à Co-<br>rinthe.  9). Congrès de Corinthe, compos<br>de tous les états grees, à l'ex-<br>ception des Lacédémonien<br>On arrête la guerre contre<br>les Peress. Philippe est pro-<br>clamé général de la confédé-<br>ration hellénique. |
|                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

# APPENDICE.

Les deux morceaux qu'on va lire sont tirés du troisième volume des Idées sur le commerce et la politique des peuples de l'antiquité, par M. Heeren, professeur à Gottingue. Ils ont été traduits, à ma prière, par M. Eyriés, connu par son été pante traduction des Tableaux de la nation de M. de Humboldt. M. Eyriès attend que le dernier volume de l'intéressant ouvrage de M. Heeren ait paru, pour en publier une traduction complète.

# APPENDICE.

## I. SUR LE CARACTÈRE POLITIQUE

DE DÉMOSTHÈNE,

PAR M. HEEREN

Quot de plus inutile que d'entreprendre l'éloge de l'orateur, que la voix unanime des siècles a proclamé le premier, et à qui ce rang a été assigné par le seul homme que l'antiquité ait mis en parallèle avec lui (2); distinction signalée et également honorable pour tous les deux. Nous ne considérerons done pas ici en Démosthène l'orateur, mais l'homme d'état, ou plutôt l'anion intime de l'homme, de l'orateur et de l'homme d'état. Sa politique venoit du fond de son ame; malgré le changement des circonstances et les dangers les plus imminens, il resta fiétéle aux sentimens, à la conviction dont il étoit pénétré. Il fut l'orateur le plus persuasif, parce que l'on n'aperço't en lui ni capitulation avec sa conseicace, ni ménagement, ni trace de foiblesse. Tel est le véritable ressort de son art, tout le reste n'en est que l'enveloppe. Combien on cei il s'élève au -dessus de Ciérén ! Mais aussi quel autre

<sup>(1)</sup> Ideen über die Politik, den Verkehr, und den Handel det vornehmeten Volker der alten Welt. Bd. III, Cottingen, 1812.

<sup>(2)</sup> Cicero in Bruto, c. 9. .

### 410 SUR LE CARACTÈRE POLITIQUE

homme a autant souffert de sa grandeur! De tous les caractères politiques, l'histoire n'en offre pas de plus pur et de plus tragique que le sieu (1). Lorsque, l'esprit encore ébranlé par l'énergie véhémente de ses discours, on lit sa vie dans Plutarque'; lorsque l'on se place à l'époque où il a vécu . dans les positions où il s'est trouvé, on éprouve un intérêt au moins aussi puissant que celui que peut inspirer le héros d'une épopée ou d'une tragédie. Depuis le mement où il paroît sur la scène du monde jusqu'à celui où il avale le poison dans le temple de Neptune, nous le voyons dans une lutte continuelle contre son destin, qui semble, pour ainsi dire, se jouer de lui avec cruauté. Le destin le terrasse à diverses reprises, jamais il ne le dompte. Quels mouvemens tumultueux cette alternative perpétuelle d'espérances tour à tour conçues et déçues, n'a-t-elle pas dû exciter dans cette ame forte! Combien il étoit naturel que ce visage grave fût, ainsi que nous le voyons dans son buste (2), sillonné par le chagrin (3) et l'indignation! A peine entré dans l'adolescence . il attaqua devant les juges ses tuteurs infidèles (4), et ne put leur arracher qu'une petite partie du bien de ses pères (5). A sa seconde tentative il est tourné en ridicule par la foule ; mais encouragé par quelques hommes qui devinent en lui le grand orateur, aussitôt il commence un combat opiniâtre avec lui - même, et ne le cesse que lorsqu'il a obtenu un triomphe complet sur les obstacles que lui oppose un organe

<sup>(1)</sup> Personne n'a éte plus calomnié, et cependant ses entrenis ne purent l'accuser que de x'ètre tu dans l'affairé d'Harpalos, et d'avoir été à la solde des Perses; accusation banale dont on chargeoit alors ceux qui n'étoient pas partisans de Philippe. Si les entremis de Démosthène cussent que n'forzie des preuves, ne les eassenci-le pas articulées.

<sup>(2)</sup> Iconographie de Visconti, Pl. xxx.

<sup>(3)</sup> Voyes Æschin. in Ctesiph. , Op. III, p. 597 , ed. Reisk.

<sup>(4)\*</sup>Dans les harangues contre Aphobus.

<sup>(5)</sup> Voyes Plutarque, IV, p. 700.

ingrat (1). Alors il se montre comme accusateur des crimes publics (2), avant de se hasarder à parler dans les affaires politiques. Enfin il prononce en ce genre son premier discours (3). On v reconnoît déjà l'homme d'état indépendant, qui, ne se laissant pas aveugler par une idée brillante, s'oppose à une entreprise inconsidérée. Peu après, Philippe prenant part à la guerre de Phocide, manifeste ses desseins contre la Grèce; Démosthène se déclare pour la première fois contre lui, et prononce sa première Philippique (4). Ce moment décide du reste de sa vie : conseiller , accusateur , ambassadeur , il défend l'indépendance de sa patrie contre la politique macédonienne. Un succès brillant sembla d'abord recompenser ses csforts; déjà il avoit gagné plusieurs états (5) à la cause d'Athènes; déjà il avoit réussi non seulement à armer les Thébains, mais encore à les animer jusqu'à l'enthousiasme, pour repousser l'irruption de Philippe en Grèce (6), quand la journée de Chéronée renversa toutes ses espérances ; mais plein de courage, il déclare dans l'assemblée qu'il 'ne se repent pas des avis qu'il a ouverts (7). Bientôt un événement inattendu change la face des choses. Philippe tombe sous les coups d'un assassin. Un jeune homme encore peu connu lui succède. Démosthène devient aussitôt l'auteur d'une seconde ligue des Grecs; mais Alexandre paroît soudainement devant

<sup>(1)</sup> On a fait, sur les défauts physiques de Démothène, divers contes absurdes; cependant ce qu'on rapporte des cailleux qu'il mit dans sa bouche se fonde sur le témojgnage de Démétius de l'Phalère, qui le tenoit de Démothène même. Vayer Plat., IV. p. 709.

<sup>(2)</sup> Contre Androtton, Timocrates, etc. Il avoit alors vingt-sept ens. Voyez Ptut., IV, p. 717.

<sup>(5)</sup> Des symmories ou classes : ce discours fut prononcé 534 aus avant J. C.

<sup>(4)</sup> Prononcée l'an 552 avant J. C.

<sup>(5)</sup> L'Achaie, Corinthe, Mégare, etc. Voyes Plut., IV, p. 722.

<sup>(6)</sup> Plut., IV, p. 722.

<sup>(7)</sup> Plut., IV, p. 726.

Thèbes. La vengeance atroce qu'il exerce sur cette ville détruit la confédération. Il exige qu'on lui livre , avec Démosthène , Lycurgue et quelques autres de ses partisans. Cependant Démade parvient à appaiser le monarque irrité, et l'énergie de Démosthène se trouve paralysée lorsqu'Alexandre part pour l'Asie, Il commence à relever la tête quand Sparte cherche à secouer le joug, mais elle succombe sous Antipater. Ce fut néanmoins dans ce temps qu'il triompha, par le plus célèbre de ses discours (1), sur le plus éloquent de ses antagonistes, et qu'Eschine fut obligé de quitter Athènes. Ce succès glorieux sembla aigrir encore plus ses ennemis, les chefs du parti macédonien; bientôt ils trouvèrent l'occasion de le perdre. Harpalus, déserteur de l'armée d'Alexandre, s'étoit réfugié à Athènes avec ses trésors ; on mit en délibération la question de savoir si on l'y souffriroit. Démosthène fut accusé de s'être laissé corrompre par son or , au moins pour garder le silence (2). Cette imputation suffit pour le faire condamner à une amende; n'ayant pu la payer, il fut mis en prison. Il réussit à s'en échapper; mais pour un homme qui ne vivoit que pour sa patrie, l'exil étoit aussi affreux que la prison. Il resta presque constamment à Égine et à Trézène, d'où il tournoit vers l'Attique ses yeux mouillés de larmes (3). Toutà-coup un nouveau rayon perce la nuit qui l'environne ; le bruit se répand qu'Alexandre est mort. L'instant de la délivrance semble être arrivé; toute la Grèce s'agite : les envoyés d'Athènes parcourent toutes les villes : Démosthène se joint à cux; il parle, il persuade à ces villes de se liguer contre les Macédoniens. Pour reconnoître ce service , le peuple vota son rappel; 'des années de souffrances furent enfin suivies d'un jour de récompense signalée. Une triréme fut envoyée à Egine pour en ramener le défenseur de la

<sup>(1)</sup> De la couronne.

<sup>(2)</sup> Plut., T. IV, p. 753. Il fut accusé par Dinarque, dont le discours nous reste. Voyez Orat. gr., Vol. IV, ed. Reisk.

<sup>(5)</sup> Plut., T. IV, p. 736.

liberté. Athènes entière se leva; pas un magistrat, pas un prêtre ne resta dans la ville, lorsque la nouvelle se répandit que Démosthène avoit débarqué au Pirée. Accablé par ses sensations, il leva les mains au ciel et s'estima plus heurcux qu'Alcibiade, car e'étoit de plein gré et non par contrainte que le peuple le rappeloit. C'étoit un rayon de bonheur que des nuages sombres n'alloient pas tarder à obscurcir. Antipater et Craterus triomphèrent : le parti macédonien l'emporta dans Athènes. Démosthène et ses amis furent accusés et condamnés à mort sur la proposition de Démade. Ilse'étoient déià enfuis secrètement de la ville : mais où trouver un asile? Hypéride et deux autres s'étoient réfugiés à Egine dans le sanctuaire d'Ajax. Ils en furent arrachés, traînés devant Antipater, et conduits au supplice. Démosthène s'étoit sauvé dans l'île de Calaurie sur la côte de Trézénie; le temple de Neptune lui avoit présenté un asyle (4). Archias, satellite d'Antipater , chercha vainement à l'engager à se rendre , en lui promettant sa grâce. Démosthène, sous prétexte de vouloir écrire quelques mots, mordit le tuyau qui lui servoit à cet usage, et avala le poison qui y étoit contenu. Alors il s'enveloppa la tête. Quand il sentit l'effet du poison : « O Neptune! s'écria-t-il , ils ont profané ton temple ; mais « plein de respect pour toi, je veux l'abandonner gendant « que je vis encore, » - Cependant il tomba au pied de l'autel , et une mort prompte l'enleva à un monde qui , après la chute de sa patrie, ne pouvoit plus lui offrir de boulieur.

Il m'a paru asser à propos de présenter avec quelque détail le portrait d'un homne d'état de l'ancienne Gréce, tracé d'après le premier d'entre eux à cette époque. On verra aisément que, lors même qu'ils portoient le nom d'orateurs, ils ne so bornoient pas à haranguer. C'est par Démosithere que nous apprenons principalement à les connoître. Mais sous quel autre jour entirerment différent Démosithere us se mourtergis.

<sup>(1)</sup> Voyes Plut. , T. IV, p. 741.

#### 414 SUR LE CARACTÈRE POLIT, DE DÉMOSTILÈNE.

il pas à nous, si nous connoissions-les particularités de sa vio politique? Que n'a-t-il pas fallu pour produire une ligue tellé que celle que Démostilène a formée deux fois? Que de voyages à entreprendre, que de liaisons à entretenir, quel art enfin à déployer pour gagner les hommes qui avoient de l'influence, et en général pour diriger l'esprit de ses concitoyens!

Et quels movens ces hommes d'état de l'antiquité avoient-ils en leur pouvoir; si nous les comparons à ceux des temps modernes? Ils n'avoient point d'ordres du cabinet à expédier. Ils ne disposoient pas des trésors des peuples, ils ne pouvoient pas arracher par la force ce que l'on ne vouloit pas leur donuer volontairement. La comparaison que l'on seroit enclin à établir entre eux et les hommes d'état de la Grande-Bretagne, n'est juste que parce que ceux-ci ont aussi besoin de l'éloquence, et ne produisent d'effet que par son secours. Mais les autres moyens qu'un Pitt pouvoit employer pour se conserver un parti, Démostliène ne les avoit pas. Il n'avoit point de pensions à offrir, point de places à distribuer, point de cordons à promettre. Ses adversaires étoient au contraîre les hommes qui avoient à leurs ordres tout ce qui peut exeiter l'avidité et l'ambition. Qu'avoit-il à leur opposer? ses talens, son activité, son courage. Borné à ces seules ressources, il lutta contre la puissance prépondérante de l'étranger, et contre la corruption de ses coneitoyens, encore plus dangereuse pour lui. Soutenir un état en décadence, fut sa pénible vocation. Il y resta fidèle pendant trente ans, et ne eéda que lorsqu'il fut écrasé sous les ruines de l'édifiee.

### II. DES SOPHISTES,

### DE SOCRATE, DE PLATON

ET

DE L'ÉTAT DE L'HISTOIRE CHEZ LES GRECS

### PAR M. HEEREN.

Les sophistes, suivant l'opinion commune, furent les premiers qui, dans la Grèce propre (1), appliquèrent la philosophie à la politique, et firent de celle-ci un objet d'enseignement, comme science. Plutarque parle, à la vérité, dans un passage remarquable (2), d'une école de politique, qui, dès le temps de Solon, cuistoit à Athènes: « Thémistocle, dit-il, ne « pouvoit, comme quelques-uns le prétendent, être disciple « d'Anaxagoras; il se proposa pour modèle Mnésiphile qui, sans être grateur, ni un de ces philosophics guive appelle.

- « sans être orateur, ni un de ces philosophes qu'on appelle « physiciens, faisoit profession de cette science, qu'on
- « nommoit alors la sagesse, et qui n'étoit que l'art de gou-
- « verner et la prudence dans le maniement des affaires.
- « Cette espèce de secte philosophique remontoit à Solon et
- « s'étoit conservée depuis lui jusqu'à Mnésiphile. » Non seulement on conçoit qu'un homme, comme Solon, format autour

<sup>(1)</sup> Car Pythagore avoit fait la même chose dans la Grande-Grèce.

<sup>(2)</sup> Dans sa vie de Thémistocle, Op. I, p. 440.

de lui un cercle d'auditeurs pour leur inculquer ses pensées et ses maximes; mais il étoit nécessaire qu'il eût recours à ce moyen pour assurer le maintien de ses lois, et non moifis naturel que ses jeunes auditeurs communiquassent à leurs amis la doctrine de cet homme si généralement vénéré. Mais il résulte clairement des expressions même du biographe, qu'il ne peut pas être question de l'euseignement d'une science. Cétoit de la philosophie praique consistant en maximés relatives à la conduite des affaires publiques, et puisées dans l'expérience, telles eufin que nous en trouvons un graud nombre dans les fragmens de poésie de ce législateur.

C'est au temps de Pythagore que la philosophie grecque cessa d'être une philosophie purement pratique, et se livra toute entière aux spéculations métaphysiques. Elle s'occupa de recherches sur la nature des élémens et sur l'essence des choses; recherches qui la couduisirent à des questions si souvent agitées et jamais résolues sur la vérité ou l'erreur des perceptions de nos sens. On sait avec quelle ardeur ces recherches furent suivies dans l'école éléatique; elles formèrent la principale occupation de Xénophane, de Parménide, d'Héraclite. d'Empédocle, etc. Si quelques-uns de ces philosophes ont joui d'une certaine importance en politique (1), cette importance n'étoit une conséquence de leur titre de philosophe que parce qu'il leur avoit déjà acquis de la considération publique; on ne les choisissoit pour conseillers d'un état que parce qu'ils avoient la réputation de sages. D'un coté, cependant, il existoit une relation intime entre leur philosophie et l'état, en ce qu'ils déprécioient ou cherchoient à déprécier la religion. Chez un peuple dont la religion n'offroit qu'un tissu de fictions poétiques, et chez lequel la philosophie s'étoit totalement séparée de la religion, il étoit présumable qu'après s'être livrée à des spéculations hardies auxquelles rien ne mettoit de bornes, la philosophie examineroit la croyance du peuple et ne tarderoit pas à découvrir sa nudité. Nous savons

<sup>(1)</sup> Tel qu'Empédocle à Agrigente. Voyez Diog. Laerce, VIII, II, 9.

417

que Xénophane se permit les propos les plus amers et les plus téméraires sur les Dieux ainsi que sur les poètes, notament sur les poètes épiques qui racontoient de leurs divinités des choses si indécentes (1). Cette contradiction entre la philosophie et la religion fournit, il est vrai, d'un côté, la preuve la plus assurée de l'indépendance de la première, mais en même temps elle indique le point où, la politique et la philosophie venant à se heurter, il en résultoit du danger pour l'état, peut-être pour la philosophie, mais bien certainement pour les philosophes.

Mais, quelque étrangères que les spéculations de ces penseurs aient pu être à la politique, l'esprit du temps et le besoin amenèrent entre elles des points de contact qui servent à expliquer l'apparition des sophistes et le rôle qu'ils jouèrent. Sans avoir égard à leur doctrine, nous pouvons avancer que ce qui les distingua fut d'être les premiers qui firent payer leurs lecons. Cette circonstance suppose que l'on commençoit à sentir le besoin d'un enseignement méthodique ; d'où il resulte que la nation avoit fait, dans sa culture intellectuelle. des progrès préalables indépendans de cet enseignement. En d'autres mots, quiconque vouloit être ou devenir quelque chose dans l'état, sentoit le besoin de l'instruction pour se former aux affaires. Il falloit apprendre à parler, et par conséquent à penser; les sophistes se bornoient à enseigner ces deux choses; mais il est très-important d'observer que déjà les questions métaphysiques avoient beaucoup occupé les têtes et les occupoient encore à cette époque; questions qui, ne pouvant par leur nature être résolues avec certitude, sont faites pour la dispute, et fournissent matière à soutenir le pour et le contre.

D'après les recherches étendues que les historiens modernes de la philosophie ont faites sur les sophistes, et d'après les remarques qui précèdent, il est assez évident que l'existence

<sup>(1)</sup> Diog. Laerce, IX, II, 3, II.

des sophistes fut due aux circonstances. Mais une particularité digne de remarque, c'est que les plus célèbres d'entre eux venoient tous de lieux très-éloignés les uns des autres. Gorgias, que l'on regarde comme le plus ancien sophiste, étoit de Léontium en Sicile; Protagoras d'Abdère sur la côte de Thrace; Hippias de Colophon dans l'Asie-Mineure; il est inutile de parler d'une foule d'autres moins célèbres: preuve frappante de la vivacité de l'essor général que l'esprit des sciences avoit pris chez la nation depuis la guerre des Perses. La plupart de ces philosophes se rendoient à Athènes, où Gorgias avoit été envoyé comme ambassadeur dans la guerre du Péloponnèse; aussi long-temps que cette ville conserva la suprématic en Grèce , ils y firent briller leurs talens de la manière la plus lucrative ; quelquefois seulement , accompagnés de leurs disciples, ils parcouroient les autres villes de la Grèce où ils étoient accueillis avec distinction; on y écoutoit leurs conseils dans les affaires d'état, et souvent même on les chargeoit de missions politiques. Par leurs leçons très-chèrement payées, ils formoient les jeunes gens qui s'attachoient à eux, dans toutes les connoissances qui sembloient alors nécessaires. Ils donnèrent sans doute naissance à cette vaine manie de disputer qu'on leur a reprochée, mais il est bon de se rappeler qu'alors le cercle des connoissances réelles étoit encore très borné.

Dans l'origine, les sophistes enseignoient conjointement la philosophie et l'éloquence; mais ce qu'ils nommoient philosophie étôti, comme la scholastique du moyen âge, l'art d'embarrasser un adversaire par des subtilités et des syllogismes faux, qui furent, d'après eux, appelés sophisunes. Ils argumentoient de préférence sur des questions de métaphysique, dont tout ce que l'on doit savoir en résultat est que l'on n'en peut rien savoir. Cetté mauître de philosopher, par laquelle ils enseignoient à disputer et à parler avoit par conséquent une affinite intime avec l'art oratoire; mais ensuite les sophistes et les rhéteurs sos séparèrent; copendant les diverses

classes qu'Isocrate distingue parmi cux dans sa vielllesse (1), n'étoient probablement pas aussi faciles à différencier dans sa jeunesse.

La doctrine et jusqu'an nom des sophistes ont été décriés, même dans l'autiquité; ce scroit en vain qu'on voudroit les disculper entièrement des reproches que leur adressèrent les philosophes et les poètes comiques. Mais on ne peut leur enlever la gloire d'avoir les premiers fait sentir aux hautes classes de leur nation la nécessité d'une éducation savante. Leur élevation fut rapide et extraordinaire, parce qu'ils connurent bien les besoins de leur temps. Dans des états oit toutes les affaires se traitoient par des discours, et où le mouvement général portoit vers tout ce qui est beau et parfait, des hommes qui enseignoient à peniser et à parler ne pouvoient qu'être les bien-venus; mais ils devinrent bientôt dangereux et même peraicieux pour l'état, soit parce qu'ils convertirent l'éloquence en art de disputer, soit parce qu'ils déprécièrent a religion ou la rendirent ridicule.

Le premier grief semble avoir été une conséquence naturelle de l'état des sciences. Plus les hommes ont des connoissances bornées, plus leurs assertions sont hardies; moins ils savent, plus ils s'imaginent savoir ou être en état de savoir. Acuenne idée ne se présente aussi aisèment à l'esprit de l'homme, que celle d'être parvenu aux bornés des connoissances humaines. C'est de cette persuasion que dérive la fureur de disputer qui fait croire que l'on peut tout démontrer; mais quand on en est venu là, il en résulte naturellement l'art de pouvoir démontre le contraire de ce que l'on vient de prouver, et voils en quelle manie déplorable dégénéra chez les sophistés l'art de la dispute. Le tlent de rendre l'injuste juste, et le juste injuste, qui leur est si amèrement reproché par Aristophane, devoit être extrémenent dangereux dans les rapports de la vie évité; mais il en résultoit encore un plus

(1) Op. p. 293.

grand mal qui étoit d'anéantir tout sentiment de la vérité qui cesse d'être respectable dès que l'on croit que l'on peut en faire un sujet de dispute.

Le mépris pour la réligion naquit vraisemblablement de la liaison intime qui existoit entre les anciens sophistes et les philosophes de l'école éléatique, leurs prédécesseurs et leurs contemporains. On les a, peut-être à tort, au moins quelques-uns d'entre eux, chargés de l'accussion d'impiété; car on peut encore douter que Protagoras, par exemple, ait mérité le nom d'athée; mais c'est probablement ce qui contribua le plus à les rendre odieux au peuple.

Si, l'on ajoute à ces imputations leur morale relâchée qui ne consistoit que dans des règles de prudence pour apprendre à passer doucement la vie et à jouir de ses plaisirs, mais qui contribus sans doute puissamment à leur procurer des disciples et des partisans, on aperçoit le mal qu'ils causèrent, Peut-être ces écarts de l'esprit humain étoient-ils nécessaires pour donner l'éveil aux hommes qui devoient lui moutrer une meilleure route.

Le fils de Sophronisque combattit le premier les sophistes. Philippe sit prendre l'essor à Démosthène; les sophistes produisirent le même effet sur Socrate. Malgré tout ce que l'antiquité nous apprend et ce que les bistoriens modernes nous disent sur ce sage, il est un des phénomènes les plus difficiles à expliquer; il reste unique, non seulement dans le pays qui le vit naître, mais encore dans l'histoire morale de notre espèce. Quel sage, en effet, sans proprement enseigner une doctrine, sans écrirc, sans s'annoncer pour réformateur dé la religion, a exercé autant d'influence que Socrate sur ses contemporains et sur la postérité? Nous convenons cependant, sans peine, que ses succès surpassèrent ses desseins et ses espérances. Probablement il n'avoit pas la postérité en vue; tout semble indiquer qu'il ne songeoit qu'à ses contemporains. Mais on peut objecter avec raison que le problème ne devient par là que plus difficile à résoudre. Ne demandera-t-on pas alors: Comment donc cet homme a-t-il, sans le vouloir, pu influer sur tous les siécles? La cause principale fut sans contredit la nature de sa philosophie; mais il fut aussi aidé par des causes extérieures.

Il scroit superflu de vouloir, après tant d'écrivains, présenter un exposé de la philosophie de Socrate. Elle fut accueillie, parce qu'elle concernoit immédiatement l'intérèt le plus éminent de l'homme. Tandis que les sophistes ne s'occupoient que de spéculations oiseases; tandis que leurs discussions dégénéroient en disputes de mots, Socrate enseighoit à ceux qui l'écoutoient à regarder en eux-mêmes: l'homme et ses rapports avec le monde étoient les objets de ses rocherches. Pour ne pas répéter ee que d'autres ont déjà dit parfaitement, nous ne nous permettrons que des remarques générales sur Socrate et sur ce qu'il a fait.

L'impression qu'il produisit tenoit intimement aux formes de la vie sociale à Athènes; dans un pâys où elles seroient différentes, un second Socrate ne produiroit pas le même effet, On sait qu'il n'enseignoit ni dans sa maison, ni dans un endroit déterminé; il choissoit ordinairement pour lieu de ses entretiens les places publiques et les portiques. Il faut pour ce genre d'instruction un peuple comme les Athèniens, dont la vie prirée tienne beaucoup de la vie publique.

Leur habitude, nou seulement de passer dans les places publiques une grande partie de la journée, mdis cheore d'y parler de tout ce dont on avoit à fentretenir, rendit praticable la manière d'enseigner de Socrate. C'étoit là que se tenoient fréquemment les sophistes, non pas précisément pour donner leurs leçons, ce qu'ils faisoient sans doute dans un local particalier, puisqu'elles devoient être payées, mais pour être en quelque sorte à la piste des jeunes gens riches; action que Platon leur reproche. Socrate leur ayant déclard une guerre ouverte, il étoit naturel qu'il se tint de préférence dans les lieux où il devoit espérer de rencontrer plus certainement ses ennemissinsi que ses amis et ses partisans (1).

<sup>(1)</sup> Cette circonstance explique comment Aristophane a pu confondse

La forme de son enscignement n'étoit pas moins remarquable. Ses instructions consistoient en dialogues, en conversations et non pas en discours suivis; il avoit par conséquent choisi la forme la plus convenable pour les lieux publics: mais indépendamment de leur grand intérêt, ces discours se distinguoient avantageusement des conversations journalières, soit par une ironie fine qu'il savoit employer quand il attaquoit les sophistes, soit surtout par l'opinon fréquemment exprimée qu'il parloit par l'ordre exprès de la Divinité. Socrate diffère néanmoins de cette classe d'hommes connue sous le nom de prophètes; car ceux-ci s'annonçoient hautement comme les envoyés, les ministres immédiats de Dieu , au lieu que Soerate se contentoit de le laisser entendre, quoiqu'il ne le niât pas. Il ne voulut ni être le fondateur d'une religion nouvelle, ni le réformateur de celle qui existoit; ce qui étoit et devoit être le but des prophètes. L'apparition de Socrate fut donc le fruit le plus précieux de la séparation de la religion et de la philosophie; séparation louable, particulière aux Grees. Socrate n'eût pu obtenir de succès chez aucun peuple asiatique.

Il fut le martyr de sa doctrine. Il seroti intuile de chercher encore à prouver le peu de fondement des accusations qui lui furent intentées, par exemple de nier la religion du peuple, et dévorrempre la jeunesse; mais on doit convenir que son genre de mort estribus plus que son je produire un grand effet. Si une maladie l'edt calevé, qui sait si son souvenir est duré plus long-temps que calui de plusieurs autres philosophes recommandables? Ses amis et ses disciples eussent parlé de lui avec vénération, ils eussent difficilement passé à l'enthousissane; mais la cigue lui assura l'immortalité. Par son genre de mort, joint à sa doctrine, il donne de la realité à un nouvel idéal sublime, le seul peut-être qui

Socrate avec les sophistes. Dans ses Nuées, Socrate enseigna pour de l'argent et dans une espèce d'école publique ( @portichpior), ce que Socrate ne fit jamais.

manquoit encore à la nation grecque; l'image d'un sage qui meurt pour son opinion.

La philosophie de Socrate n'avoit pas de rapport direct avec la politique. Elle s'occupoit de l'homme, comme être raisounable, et non comme citoyen. Elle n'en étoit que plusintéressante pour l'état, puisqu'elle cherchoit simplement à reamédier à la corruption qu'une fausse philosophie ne pouvoit tarder à introduire; ce but ne fut pas, il est vrai, complétement atteint, mais peut-on en accuser Socrate?

De son école, au plutôt de son cercle, sortit, on le suit, une succession d'hommes celières dont les opinions et les systèmes difficèrent totalement en plusieurs points. Cela vint peut-être de ce que Socrate n'avoit pas cu de système, et mettoit par conséquent aucune entrava à l'esprit philosophique. Il ne vouloit qu'axciter à penser, et c'est ce qui fait comprendre comment son école a pu produire un Autistice et un Aristippe qui faisoient consister la hase de la morale, l'un dans la privation, l'autre dans la jouissance; de même qu'un Pyrrhôn qui avoit pour principe de douter de tout, et un Euclide de Mégare qui enscignait à tout démontrer. La philosophie de ces hommes n'ayant cu aucun rapport avec la politique, nous n'en parlerons pas; mais nous allons nous occuper du plus grand des disciples de Socrate.

Il faudroit en quelque sorte être un autre Platon pour comprendre ce philosophe. Une sagacité ordinaire, un esprit éminemment philosophique, le travail, la science, ne suffisent pas pour y parvenir. Ne pouvez-rous vous clever au-dessus du monde visible? ne pouvez-rous sivire Platon daus ces régions élewées, où son esprit étoit et devoit être constament dirigé sur les formes primitires des choses, parce que la connoissance véritable n'existe que là, et que l'opinion scule existe dans le monde sensible; parce que c'est là qu'habient le vrai beau, le vrai bon, le vrai juste éternels, immusbles comme la Divinité, et-oependaut diäzens de la Divinité? ne pouvez - vous deviner avec lui ce que caebe

l'enveloppe des mythes, car il le devina plus souvent qu'îl ne l'apprit? alors vous parlerez peut-être de l'laton avec éloquence, avec vérité; mais il vous sera impossible de l'apprécier convenablement, de le représenter tel qu'il est. C'est en vain que l'on esseie de donner un corps à ce qui est aérien, mais on peut déterminer avec précision le rapport de l'laton avec sa nation. Par lui se manifesta le caractère poétique de la philosophie grecque. Une nation aussi éminemment poétique a pu seule produire un Platon.

Socrate avoit considére l'homme comme homme. La philosophie de Platon embrassa aussi la société civile. Assez longtemps avant lui, l'état avoit été l'objet des spéculations de quelques écrivains qui cherchèrent à tracer des modèles de gouvernemens. Rien de plus naturel que ce travail dans une contrée comme la Grèce, remplie d'états républicains dont les défauts et les variations conduisoient nécessairement à des considérations de ce genre les esprits habitués à réfléchir. Le premier essai fut , suivant ce que nous apprend Aristote (1), celui d'Hippodamus de Milet, qui doit avoir été contemporain de Thémistoele (2). La division des eitoyens en trois classes, les artisans, les agriculteurs et les guerriers, ainsi que le partage des terres en terres sacrées, terres de l'état et terres des particuliers, qu'il vouloit établir, rappeloient les institutions de l'Égypte. Aristote porte un jugement détaillé sur son plan, ainsi que sur celui de Phanéas de Chalcédoine. On s'occupa alors fréquemment de recherches sur les formes de gonvernemens et sur la législation; elles pe purent pas avoir une grande influence dans la pratique, puisque l'on n'étoit plus au temps où des législateurs nouveaux auroient nu s'élever en Grèce. De plusieurs ouvrages composés à cette époque sur ce sujet, les deux traités de Platon sont seuls

<sup>(1)</sup> Polit. II, cap. 8.

<sup>(2)</sup> Parce que, d'après Aristote, il sut employé à l'établissement du Pirée.

parvenus jusqu'à nons. Ces traités, surtout celui de la république, ne seront bieu compris que par l'homme qui ne perd pas de vue l'idée que les Grecs se formoient d'un état; ils le concevoient comme une personne morale qui se gouverne elle-même, et nullement comme une màchine dirigée d'en haut, ou par un autre (1). Alors s'explique naturellement cette union étroite et indissolable entre la morale et la politique, que les écrivains modernes ont si souvent révoquée en doute.

De toutes les grandes questions offertes par la philosophie spéculative et pratique, il n'ent est peut-tre pas neu qui n'ait été ngitée et résolue dans ectte période de la liberté de la Grèce. Des philosophes modernes les ont peut-être traitées sous un jorn nouveau, ou résolues d'une manière plus précise; mais les anciens n'en ont pas moins le mérite d'avoir montré aux exprits spéculatif le but qu'ils devoient se proposer d'atteindre.

Si nous avons été fondés à déterminer les rapports de la philosophie avee l'état par l'action que la première a exercée sur la seconde, nous devous en quelque sorte suivre une marche opposée en nous occupant de l'histoire, qui est en rapport avec l'état, parce qu'elle résulte des changemens et des événemens qui lui arrivent. Chez les Grecs, elle ne resta pas long-temps bornée à leur nation. Les liaisons qu'ils formèrent de bonne heure avec les peuples étrangers, leur firent connoître les récits et les traditions qui concernoient l'origine , les mœurs et la destinée de ces peuples. Mais chez eux tout dérivoit de l'histoire de la patrie; elle fut toujours le centre auquel tout se rapportoit; particularité qui fournit une preuve nouvelle de la justesse d'esprit des Grees. Un peuple n'est-il pas pour lui-même l'objet le plus important? Or, après ce qui se passe sous ses yeux, les temps qui chez lui ont précédé celui où il vit, ne doivent-ils pas l'intéresser le plus?

<sup>(1)</sup> Yoyez l'excellente dissertation de M. de Gcer, diatribe in Politices Platonicas principia. Traj. ad Rhenum, 1810.

On a presque partout senti de bonne heure la vérité de cette assertion; et quand les monumens historiques ont été en trop petit nombre, ou n'ont pas cisié, cela venoit moins de ce que l'on n'avoit pas fait d'efforts pour en élever, que de l'imperfection des moyens que les peuples avoient à leur disposition; c'est-à-dire, moins du manque d'écrits que de la nature, des matériaux dont on se servoit pour écrire, et sur lesquels on écrivoit. Persépolis, Thèbes et Mexico fournisseut des preuves parlantes de ce que j'avance.

La nature des monumens historiques a aussi beaucoup dependu d'une autre circonstance; des personnes choisies exprès, une classe ou une caste particulière d'une nation ont quelquefois été chargés de noter les événemens remarquables. Partout où il existoit un état sacerdotal ou une classe sacerdotale, une des fonctions des prêtres étoit de dresser les calendriers, quelque défectueux ou parfaits qu'ils pussent être : à cette occupation se joignoit naturellement la rédaction des annales.

Les Grees n'ayant point en de classe sacerdotale, nous ue voyons pas que les prétres aient chez eux tenu des annales. Cependant la religion y prêta aussi son secours à l'histoire. Aux olfrandes consacrées dans les temples se licient une multitude de récisi qui servioient à conserver la mémoire des temps anciens. Combien de fois Hérodote n'allègue-t-il pas ce témoignage? Les traits historiques que Pausanias sême dans sa description de la Grèce, sont la plupart amenés par ces ofirandes. Elles ne pouvoient pas néamoins déterminer la suite des temps, elles confirmient simplement des faits isolés.

L'histoire, chez les Grecs, eut par conséquent une autre source. Elle dériva entièrement des traditions. Or, éonume celles-ci formoient la matière de la posise, elles lui furent, pendant plusieurs siècles, redevables de leur conservation. Mais si chez les Grecs l'histoire fait, dans son principe, une histoire poétique, et si jamais, par la suite, elle n'abjura tout-à-fait ce caractère, elle ne fut pas pour cela entièrement fabaleuse. Les sujets historiques que la tradition lui offroit étoient simplement enveloppes de fables; mais il est évident

que la nature des traditions grecques a du avoir une grande influence sur leur histoire, et en déterminer en quelque sorte le caractère.

L'autique division de la nation en plusieurs races, division qui subsistoit encore, avoit fait de ces traditions un fond de richesses. Chaque race avoit ses héros, ses exploits, qui officient des sujets aux pobtes. Il suffit, pour s'en convainere, de jeter un coup-d'œil sur l'histoire des temps héroïques. Des héros, tels que Jason et Hereule, qui éclipsoient tous les autres, devinrent cependant les héros de la nation entière, et ceux que les poètes chantèrent de préférence; et lorsque la première entreprise nationale s'exécuta, lorsque Troie tombs, il étoit naturel que la muse historique préférat ce sujet à tous les antres.

Tous ces faits sont trop connus pour avoir besoin d'être développés (1); mais, quoiqui Homère et les poètes eyeliques continuassent à effacer ceux qui vinrent après eux, la poésie historique suivit les progrès de la nation dans sa civilisation; progrès simultanés que nous ne devons pas perdre de vue.

Les progrès de la civilisation en Grèce furent liès à l'essor que prirent les villes et lears colonies. La fondation des villes fut par conséquent une partie essentielle des premières listoires; mais ces villes avoient eu des héros pour fondateurs, et les traditions relatives à ces événement seuoient par conséquent aux autres histoires traditionnelles. Qui ne voit tout d'un coup quel vaste champ s'ouvroit ainsi à la poésie historique? Ces récits avoient un intérêt permanent pour les habitans des villes qu'ils concernoient; leur nature les rendoit propres à tomber dans le merveilleux: car il s'y joignoit naturellement la mention des plus anciennes navigations; les relations merveilleuses et même fabuleuses de

<sup>(1)</sup> Voyez Heyne, historiæ scribendæ inter Græcos primordia, dans les Commentaires de Gættingne, Vol. XIV.

pays étrangers, des contrées éloignées, telles que celles de l'Ille des Cyclopes, du jardin des Hespérides, des richesses de l'Ibérie, etc. Où l'imagination d'un peuple jeune pouvoitelle puiser une nourriture plus abondante et plus agréable? qu'est-et qui pouvoit avoir plus d'attraits pour les poètes?

C'est ainsi que s'éleva chez les Grees une classe particulière de poésie historique connue sous le nom de s'ifiers', on fondation des villes, qui, par les sujets qu'elle traitoit et par ses formes, avoit l'affinité la plus intime avec les autres. Elle s'occupoit des villes de la mère-patrie, et surtout des colonies; elle étoit par conséquent postérieure à Homère.

Cette manière poétique d'écrire l'histoire subsista jusque vers l'époque de la guerre des Perses. Il en résulta que le caractère poétique dut s'imprimer profondément à l'histoire grecque. L'expérience a appris qu'il est en quelque sorte resté ineffacable. Lorsque les écrivains en prose parurent, ce caractère n'éprouva de changement que dans la forme, et non dans le fond des ouvrages. Ils racontèrent en prose ce que les poètes avoient dit en vers ; c'est ce que Strabon nous apprend expressément : « Les premiers écrivains, dit-il, tels que Cadmus de Milet, Phérécyde, Hécatée, se dégagèrent seulement de la contrainte des vers, et conservèrent le caractère poétique. Ceux qui les suivirent descendirent graduellement de cette hauteur à la manière actuelle d'écrire. » On peut donc trouver le jugement de Cicéron peu fondé, lorsqu'il compara (1) les plus anciens historiens, et nommément Phérécyde, à Fahius Pictor et à Caton, les premiers annalistes des Romains, écrivains dont le style n'étoit certainement pas poétique.

Le plos grand nombre et les plus anciens de ces logographes, connue Hérodote les nomme par opposition avec les poètes epiques, étoient Ioniens. Ce fut dans les mêmes contrées où la poésie héroïque s'étoit développée avec le plus de splendeur, que naquit aussi l'histoire en prose; phénomène remarquable dont les documens historiques ne nous apprennent pas bieu

<sup>(1)</sup> Cicero de oratore, II, 12.

les causes précises; nous savons seulement que l'Orient a, de tout temps, été le pays des fictions; or , dans cette suite de villes florissantes, qui bordoient la côte de la mer Egée, et dont la fondation avoit cu lieu vers la fin des temps héroïques, l'espèce de récits qui avoit leur origine pour objet, ne trouvoit-il pas ample matière à s'excreer? Il n'est done pas hors de propos, en cherchant à éclaireir la naissance de l'histoire chez les Grees, de rappeler qu'ils étoient à demi-orientaux; ce qui n'empéche pas de leur laisser la gloire d'avoir donné ensaite à l'histoire son caractère distinctif.

La période qui donna naissance à l'histoire, ne favorisa pas moins cet événement. Le plus graud nombre et les plus célèbres des logographes vécurent et florirent dans la dernière moitié du sixième siècle avant l'ère vulgaire, peu de temps, par conséquent, avant la guerre des Perses. On nomme parmi les plus anciens de ces écrivains, Cadmus et Hécatée de Milet, Acusilaus d'Argos, Phérécyde de Seyros, Charon de Lampsaque et plusieurs autres mentionnés par Denys d'Halicarnasse. Ils coïncident avec l'époque où la nation, jeunc encore, prenoit son essor; où elle s'étoit déjà répandue à l'Orient et à l'Occideut, où ses villes florissantes avoient un commerce étendu, où l'on convoissoit plusieurs peuples différens, et où les voyages commençoient à devenir fréquens. Le titre des ouvrages des Logographes fait voir aussi qu'ils ne sc bornoient plus aux récits des anciens poètes épiques; qu'ils avoient agrandi leur sphère, et qu'ils y faisoient entrer l'histoire des peuples et des villes, ainsi que la description des côtes des divers pays. On en trouve des preuves dans la notice des écrits d'Hellanicus de Leshos, un des plus récens de ces auteurs.

En résumant tout ce que nous venons d'exposer, on reconnoit l'état dans lequel l'histoire se trouvoit avant Hicrodote. Dans le priucipe, elle se borna aux événemes arrivés dans la patrie; et lorsque son horizon se fut étendu au-delà, elle suivit les progrès de la nation dans la civilisation. Elle conserva son caractère poétique, et fut dépourvue de critique;

mais elle se forma avec une liberté entière, et ne fut pas par esprit de religion , soumise aux entraves des prêtres. La poésie étoit restée pendant long temps la source de ses documens ; et, quoique la poésie épique se trouvât retenue dans des bornes plus étroites que celles que l'on imposa ensuite à la poésie lyrique et à la poésie tragique, l'histoire fut, à un certain degré , un jeu de l'imagination ; mais n'étant pas. transmise par des hiéroglyphes, elle ne dégènera pas, comme en Egypte, en récits symboliques. Depuis qu'elle eut été transportée des vers à la prose, elle dut suivre les progrès de l'art d'écrire ; la pénurie de documens sur ce point, pénurie que les recherches des savans modernes ont fait connoître, est le motif principal de notre embarras pour suivre scs progrès en détail. Mais, quelque importante qu'ait pu avoir été cette influence, le principal obstacle qui retarda ses progrès, avant Hérodote, fut le défaut de sujet.

Avant la guerre des Perses, aucun sojet ne fut assez important pour enflammer le génie de l'historien. Tout ce qui étoit grand alors, comme la guerre de Troie, l'expédition des Argonautes, appartenoit à la tradition, et même en très-grande partie à la fiction. Les récits de l'origine des villes, les relations des pays et des peuples cloignés, pouvoient satisfaire la curiotié, et procurer un diversissement à l'esprit; mais leur effet ne s'étendoit pas plus loin. Il manquoit absolument un sujet grand et intéressant pour toute la nation en général.

La guerre des Perses arriva; la victoire de Marathon éveilla la première le courage; il est difficile de dire si la journée des Thermopyles ou la victoire de Salamine Penflammèrent davantage. La bataille de Platée sauva la liberté; quel sujet pour Phistoire!

Il lui appartenoit totalement, car elle n'en étoit nullement redevable à la fiction. Ce n'étoit pas us sujet des temps anciens; c'étoit un sujet tour récent. D'un autre côté, il avoit tant de points de contact avec le domaine de la tradition, qu'un crivain d'ave des périodes critiques n'auroit pu s'empêcher

d'y faire de fréquentes incursions. Combien de fois donc cela ne devoit-il pas arriver à une époque où les bornes entre l'histoire et la tradition n'avoient pas encore été fixées!

Hérodote s'en empara, et le traita avec un art qui surpassa l'attente générale, Il trouva, il est vrai, beaucoup de choses préparées d'avance. On avoit déjà essavé fréquemment d'éclaireir l'histoire ancienne des villes et des neuples : le commerce étendu des villes grecques avoit rendu les voyages plus faciles; plusieurs des devanciers d'Hérodote sont connus comme des hommes qui avoient beaucoup voyagé. Les logographes avoient déjà façonné la langue aux récits en prose; et le sens de l'histoire étoit déjà éveillé ches la nation pour laquelle Hérodote écrivoit. Mais il fut le premier qui entreprit de traiter un sujet purement historique, et fit faire par là. à l'histoire, le pas décisif qui lui créa une existence indépendante. Il ne se borna pourtant pas au sujet principal; il lui donna une telle extension, que son ouvrage, malgré son unité épique, devint, en quelque sorte, une histoire universelle. Tout en conduisant le fil principal de sa narration, depuis les temps où s'élevèrent des contestations entre les Hellènes et les Barbares, jusqu'à ceux où la glorieuse journée de Platée décida en faveur des Grecs, et où la Grèce délivrée devint le principal objet de ses récits , il profite des occasions fréquentes qui se présentent , ou sait les faire naître , pour insérer dans sa narration la description et l'histoire des pays et des peuples qui ont quelque rapport avec ce qu'il racontoit; et jamais il ne perd le fil principal, auquel il revient après chaque digression. Il avoit visité la plupart de ces peuples et de ces pays; il avoit vu de ses yeux; il avoit puisé ses renseignemens dans les lieux où il pouvoit obtenir les plus certains. Mais quand il fouille dans l'antiquité de quelques peuples et surtout de celui auquel il appartenoit, il met à profit les documens que lui fonruit le temps où il a vécu : la , son ouvrage touche a ceux des logo raphes. Il n'est plus besoin aujourd'hui de prendre la défense du père de l'histoire. La postérité n'a pas toujours été injuste envers lui.

Les progrès immenses qu'a faits la géographie dans les deux derniers siècles, ont servi à justifier de la manière la plus éclatante cet Hérodote dont on s'étoit si souvent moqué. Il nous a suffi de démontrer combien, l'art d'écrire l'histoire et annobil par le sujet que cet auteur choisit, et combien ce choix tenoit étroitement aux progrès de sa nation dans la civilisation.

Le premier pas, le plus important, étoit donc fait. Un sujet purement historique, qui appartenoit aux temps passés récemment, et n'étoit plus du domaine des traditions, venoit d'être traité par un maître dont presque toute la vie avoit été consacrée à méditer un plan conçu avec autant de juggment qu'exécuté avec enthopsissue. La nation eut donc un ouvrage historique qui montra le premier ce qu'étoit plistoire, et qui étoit bien propre à en réveiller le goût. Lorsqu'Hérodote lut son ouvrage à la Grèce assemblée à Olympic, un jeune homme se sentit tout-à-coup enflammé du désir de-devenir, non son imitateur, mais son successeur.

Thucydide parut. Hérodote avoit écrit l'histoire des événemens passés. Il fut l'historien de son temps. Il conçut le premier cette idée; c'est d'elle que dérive proprement le caractère particulier de son ouvrage, si souvent cherché en vain, surtout par les critiques anciens, dans son style, dans son éloquence, et dans d'autres choées accessoires. Par là il éleva l'histoire beaucoup plus haut qu'il ne l'avoit espéré lui-même. Son sujet l'obligea nécessairement à employer la critique.

L'orage occasionné par la guerre des Perses avoit été terrible, mais passager. Il étoit impossible que pendant sa durcé il s'éctéat un historien. Il fallut que la tourmente fût appaisée, et que l'on fût revenu à la réflexion, pour qu'llérodote parût. Au milieu de l'éclat des victoires que les Grees avoient remportées, à l'ombre de l'indépendance pour laquelle ilsavoient combattu, quelles sensations ne durentils pas éprouver, en se rappelant les années témoins de ces événemens? Qui pouvoit les flatter davantage que l'his-

torien qui leur offroit le tableau de tant d'exploits glorieux, non seulement dans leur ensemble, mais aussi dans leur détail? Le siècle de Thucydide fut grand sans doute, mais difficile. Les états de la Grèce cherchèrent, dans une lutte longue et opiniaire, à so détruire les uns les autres. Ce n'étoit pas seulement le siècle de la guerre, c'étoit aussi cclui des révolutions politiques et de toutes leurs horreurs. La liberté, la vie, la richesse dépendoient de la question de savoir si l'on vouloit être aristocrate ou démocrate, Althénien ou Spartiate. Un accident malheureux, mais hienfaisant, arracha Thucydide du milieu de ce tourbillon, et lui procura une immortalité que la délivrance d'Amphipolis n'auroit pu lui donner. Le fruit de son loisir fut une histoire de son temps : ouvrage pour toujours (1); ce fut son but en l'entreprenant, et il sut y parvenir.

Ce n'est pas ici le lieu de faire l'éloge de l'homme qui resta calme au milieu de l'orage des passions, du scul banni qui écrivit impartialement l'histoire. D'autres écrivains ont déjà loué convenablement sa connoissance profonde des états et des choses, son coup d'œil pénétrant, son style énergique et quelquefois même rude. Nous ne nous permettrons quelques réflexions que sur les avantages dont fut pour l'histoire la nature du sujet qu'il traita.

Il ne faut pas comparer l'entreprise d'un homme qui le premier conçut l'idée d'écrire l'histoire de son temps, aux vévénemens de laquelle il avoit eu part, avec ce que fait tel auteur moderne qui, sous le même titre, compile un ouvrage à l'aide de toutes sortes de documens écrits. Thucydide fut obligé de s'instruire par lui-même de tous les événemens, à une époque où l'esprit de parti et la passion cherchoient à tout dénaturer. Son sujet n'étoit pas enveloppé du voile de traditions de l'antiquité, et se trouvoit, par sa nature, déponillé de tout intérêt épique. C'étoit un sujet entièrement prosaique qui n'offroit à l'écrivain d'autre but que celui

(1) Krīµa şis dú. Thucyd. I, 22. II. 28 d'exposer la vérité. Elle seule formoit l'intérêt; la chercher et la présenter au lecteur est tout ce que nous sommes cn droit d'exiger de l'historien; combien il devient grand et respectable à nos yeux lorsque, pénétré du sentiment de sa dignité, il ne l'oublie pas un seul instant! Depuis la première jusqu'à la dernière feuille de son ouvrage, nous éprouvons un égal sentiment de vénération. L'histoire même et non Phistorien semble nous adresser la parole.

Mais quelles réflexions ne dut pas lui inspirer la re-

cherche de la vérité, lorsqu'il jeta ses regards sur la forme que l'histoire avoit eue jusqu'alors! Il n'écrivit, il est vrai, que les événemens de son temps; mais les temps précédens ne pouvoient pas être entièrement exclus de l'horizon qu'il embrasoit. Ils se montroient à lui voilés par les traditions; et leur éclat trompeur ne pouvoit échapper à sa sagacité sévère. Il cherchia à leur enlever cet éclat et à les ramener à la vérité toute nue; c'est ce qui nous a valu cette introduction inestimable qu'il a placée à la tête de son ouvrage. Thucydide devint par là l'inventeur d'un art à peu prèsiaconnu, la critique historique, sans connoitre bien précisément lui-même l'importance de sa découverte; car ce ne fut pas à la science en général, mais à son sujet seulcment, qu'il l'appliqua, parce qu'elle résulta de son sujet. Il fut le

fut pas à la science en général, mais à son sujet seulement, uvil l'appliqua, parce qu'elle résulta de son sujet. Il fut le premier auquel la muse de l'histoire dévoila ses socrets les plus intimes; aucun historien avant ou après lui n'a fisé avec plus de précision les limites respectives de l'histoire et de la tradition, c'est-à-dire entre l'histoire telle que la connoit l'Orient et l'Occident; disons mieux, entre l'état des sciences telle qu'on les counoit dans l'Orient et dans l'Occident; car, nous l'avons déjà observé, ce qui établit la différence la plus marquée entre les deux parties de l'ancien monde, c'est que l'Occident a fait usage de la critique, et que l'Orient ne l'a jamais connue.

Nous avons raison d'appeler ce pas que fit Thucydide un pas de géant, et de dire qu'il s'éleva au-dessus de son siècle; ni son siècle ni ceux qui le suivirent ne produisirent d'écrivain qui l'égalàt. La tradition poétique étoit chez les Grees trop profondément mélée à l'histoire, pour qu'on pût l'en séparce neitirement. Dès qu'il étoit question des temps héroïques, un Théopompe et un Ephore de Cumes puisoient chez les mythographes et chez les poètes aussi hardiment que s'il n'y eût pas en de Thucydide.

Il restoit un troisième pas à faire, peut-être le plus périlleux de tous ; celui d'être l'historien de ses propres actions. Xénophon le fit; car sa Retraite des Diz Mille, quand il s'agit de ses écrits purement historiques, l'emporte tellement sur tous les autres qu'elle mérite seule d'être nonmée. C'est avec raison que nous indiquons ce pas ultérieur comme un des plus importans que l'on pût faire ; il eût été à désirer que celui qui le franchit eût trouvé beaucoup d'imitateurs. Xénophon, par sa douceur et sa modestie, fut à l'abri des fautes où tombent si aisément les hommes qui décrivent leurs propres actions; cerpendant ses vertus et la nature de son style n'out pu donner à son ouvrage la supériorité que le génie de César imprima au sien.

Ainsi, les formes principales de l'histoire existoient toutes chez les Grees dans la période de la liberté. Ce qui se fit ensuite mérite à peine le nom de progrès, quoique du temps des Macédoniens et des Romains le sujet s'étendit avec l'horizon politique, et que l'idée d'une histoire universelle devin lyse complète; mais après la pette de la liberté, la rhétoirique qui fut l'étude la plus suivie, a yant été appliquée à l'histoire, la haute critique se perdit à peu près totalement. On jugcoit le style du sujet, la manière dont il étoit traité, et non, le sujet en lui-même; on oublioit le principal pour ne s'altareq qu'à l'accessoire. On trouve la preuve de cette assertion chez Denys d'Halicarnasse, que l'on a pourtant coutume de regarder comme le premier des critiques de ce genre.

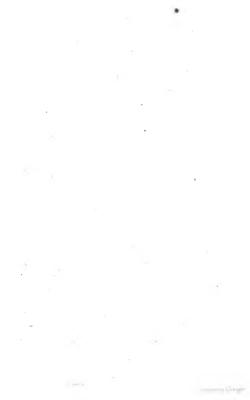

# TABLE ALPHABÉTIQUE

DES

MATIERES.



## TABLE ALPHABÉTIQUE

### DES MATIÈRES

### CONTENUES DANS LES DEUX VOLUMES.

Acacius, évêque de Berrhoé, père de l'Eglise, II, 198. Acacius, évêque de Mélitène, père de l'Eglise, II, 199. Académie, école fondée par Platon, I, 83; ce qu'on nomme ancienne académic, I, 87; moyenne, I, 132; nouvelle, 1, 133.

Accens. Par qui ils furent inventés, I, 10% Achæus, poétc satyrique, I, 43. Achée, disciple de Thaddée,

prétendu auteur de la traduction syriaque du N. T., II, 119. Achilles Tatius, romancier,

I, 182; mathématicien, I, 214. Achmet, auteur d'un ouvrage

sur les songes, I, 331. Acropolita. Voyez George. Acusilaüs , logographe , I , 51. Adaï ou Adc, nom synonyme avec celui de Judas, II, 117. Adrien, empereur, tacticien,

I, 214. Adrien de Tyr, sophiste, I, Agathemère, géographe, I,

Adrica, écrivain ecclésiastique,

II, 200.

Ælien, historien, I, 168. Elien, tacticien, I, 215. Elius Aristides. Voyez Aristides.

Ælius Dionysius, grammairieu,

I, 189. Ælius Herodien, grammairien,

Elius Mœris, grammairien,

1, 188 Ælius Théon, rhéteur, I, 185. Æneas de Gaza, épistologra-

phe, I, 252; philosophe, 1, 30%

Eneas Tacticus, I, 137. Aérolulie, premier exemple de ce phénomène, 1, 69 (4). Æschines le rhéteur, I, 63.

Æschines le Socratique, philosophe, 1, 78

Æscliyle, poéte tragique, I, 35; satyrique, I, 43.

Esope, fabuliste, I, 49. Actius, médecin, I, 324. Actius, écrivain ecclésiastique, II , 187.

Agapetus, philosophe, I, 307. Agatharchide de Cnide, géographe, I, 140.

Agathias de Myrinne, poète,

Agathinus, médecin, I, 227. | Alypius, écrivain sur la mu-Agathodémon , géographe , I , ▲gathon, poète comique, I,

Albinus, philosophe, I, 197. Alcée, poète lyrique, I, 22

et 33. Alcidamas, orateur, I, 65.

Alcinous, philosophe, I, 197. Alciphron, romancier, I, 185.

Alcman, poète lyrique, I, 22 et 32. Alcméon de Crotone , philoso-

phe, I, 72; médecin, I, 89.

Alcméon de Sardes. Voyez Aleman. Alexandre, écrivain ecclésias-

tique, II, 216. Alexandre d'Alexandrie, père

de l'Eglise , 11 , 182. Alexandre d'Aphrodisie, philosophe, I, 204.

Alexandre d'Eges, philosophe, I. 204.

Alexandre d'Hiérapolis, père de l'Eglise, II, 199.

Alexandre Numénius, rhéteur, I , 185. Alexandre de Tralles, mé-

decin , I , 325. Alexandrie. Pourquoi cette

ville devint le siège des lettres, I, 93.

Alexis, poéte comique, I. 46. Alexius Aristenus , jurisconsulte, I, 323; écrivain ecclé-

siastique, II, 223. Al-Mansour, calife; traductions qu'il fait faire, 1,

311. Alogues , hérétiques qui rejet- Anaxandrides , poète comique,

tent l'Apocalypse , II , 92.

sique, I, 216. Ammien Marcellin, historien,

I, 347. Ammiracus Engenius, traduc-

teur de l'optique de Ptolémée, I, 213. Ammonius d'Alexandrie, Iexi-

cographe, I, 254.

Ammonius d'Alexandrie, père de l'Eglise, II, 180.

Ammonius, fils d'Hermias, philosophe, 306. Ammonius Saccas, philosophe,

I, 199. Amphiloque (St-), père de

l'Eglise, H, 190. Amphilytus, poète devin, I, 7. Anacharsis , épistolographe ,

I, 65. Anacréon , poète lyrique, I , 29 et 33.

Anagnosma; signification de ce mot, II, 56. Anastase, jurisconsulte, I, 319.

Anastase (Saint-) l'ancien, écrivain ecclésiastique, II, 206. Anastase, (St.-) le jeune, écri-

vain ecclésiastique, II, 206. Anastase (St.-) le Sinaïte, écrivain ecclésiastique , II , 211. Anatolius, philosophe platoni-

cien, I, 201. Anatolius, philosophe péripatéticien, I, 205. Anatolius, jurisconsulte. I.

319. Anatolius de Béryte, naturaliste, I, 312.

Anaxagoras, philosophe, I. 69.

Anaximandre , philosophe , I , Anaximène de Lampsaque,

historien, I, 109; philoso-phe, I, 124. Anaximene de Milet, philoso-

phe , I , 69 Andocide, orateur, I, 61. André de Caryste, médecin,

I, 144, André, évêque de Césarée. Son commentaire sur l'apocalypse, II, 93 et 208.

André (Saint-) de Crète, écrivain ecclésiastique, II, André de Samosate, père de

l'Eglise, 11, 199 Andreopulus (Michel), grammairien, I, 311.

Andromaque, père et fils, médecins, I, 223. Andronic Camaterus, écrivain ecclésiastique, II, 223.

Andronic Comnène, écrivain ecclésiastique, II, 224.

mairien, I, 340. Andronic de Rhodes, philosophe , I , 122 et 204

Androuic. Voyez Jean. Androtio, bistorien, I, 56. Anne Comnène, historien, I , 276.

Auniceris, philosophe, I, 80. Anoméens, branche des Ariens, Anthemius de Tralles, mathé-

maticien, I, 297 Anthologies. Première, J, 149;

I, 240; quatrième, I, 241.

Anaxilaüs, poète comique, I, Antigone de Caryste, naturaliste, I, 141.

Antilegomènes. Ouels livres du N. T. sont ainsi nommés, 11, 55.

Antimaque de Colophon, poète épique, I, 48.

Antiochus d'Ascalon, philosophe, I, 133.

Antiochus le moine, écrivain ecclésiastique, II, 209 Antiphane, poète comique,

Antiphon , orateur , I , Go. Antisthène, philosophe, 1,82. Antonius Melissa, philosophe, I, 308. Antonius Polémon, sophiste,

I, 173. Antoninus Liberalis, roman-

cier , I, 191 Antonia le philosophe, I, 207. Anyte, poétesse lyrique, 1, 33. Aphthonius , rheteur , 1, 186. Apocalypse de St.-Jean, 11, 90.

Apocryphes. Quels livres de la Bible sont ainsi nommés, 11, <u>56</u> Andronic Contoblacas, gram- Apollinaires (les deux), écri-

vains ecclésiastiques, II, 188. Apollodore, mathématicien, I, 214.

Apollodore, poète comique, Apollodore d'Athènes, grammairien, I, 107

Apollon d'Alexandrie. Ses prédications à Corinthe , II , 99. Apollonius Dyscole, grammairien, I, 188; auteur d'un recueil d'histoires merveil-'leuses, 1, 233

seconde, I, 150; troisième, Apollonius de Citium, méde, cin, I, 223.

442 Apollonius de Perge, mathé- Aristéas de Proconnèse, poète maticien , I , 134 Apollonius de Rhodes, poète épique, I, 98. Apollonius le sophiste, grammairien , I, 187. Apollonius de Tyane, philosophe , I , 192 Apostolius (Michel), grammairien, I, 339 Apôtres (lcs), Leurs commentaires, II, 62. Appien , historien , I , 165. Apsinès, rhéteur, I, 186. Apsyrtus, médecin vétérinaire, Aquila, traducteur del'Ancien-Testament , II , 47 et 177. Aratus de Soles, poète didactique , I , 99. Archagatus, médecin, I, 146. Arcesilas, philosophe, I, 132. Archelaus , philosophe , I , 69. Archelaus, père de l'Eglise, II, 181. Archias, poète épigrammatiste, I, 346. Archiloque, poète satyrique, I, 21 et 343. Archimède, mathémat., I, 135 Archippus , premier évêque de Laodicée, II, <u>105.</u> Archytas, philosophe, I, 72; mathématicien , I , 88. Arctine de Milet , poète cyclique, I, 18. Arétée de Cappadoce, médecin, I, 227. Aréthas, écrivain ecclésiastique, II, 219 Aristarque de Samos, astronome, I, <u>138.</u> Aristarque de Samothrace,

grammairien, 1, 107.

cyclique, I, 18. Aristéas, historien, II, 29. Aristénète, romancier , I, 252. Aristides (Ælius), sophiste, I, 174. Aristides Quintilianus, écrivain sur la musique, I, 216. Aristippe, philosophe, 1, 79. Aristippe le jeune, philosophe, I, 80. Aristobule de Cassandrée , historien , 1 , 110. Ariston de Chios, philosophe, I, 132. Aristophane, poète comique, I, 45. Aristophane de Byzance, grammairien, I, 106 Aristote, poète, I, 21 (1); philosophe, l, 119; mathématicien, 1, 133; naturaliste, I , 140; médecin , I , 142 Aristoxene de Tarente, mathématicien, 1, 133 Arrien , historien , I , 162 ; philosophe , I , 106 ; tacticien , 1, 215; géographe, 1, 220. Arsénius, évêque de Monembasie , I, 339. Arsénius Autorianus, écrivaiu ecclésiastique, II, 225. Artémidore , écrivain sur l'interprétation des songes, I, Asclépiade , médecin , I , 222. Asclépias, médecin, I, 89. Astère (St.-), père de l'Eglise, П, 193. Astrampsychus, auteur d'un Oncirocriticon, I, 232 Astronomie (l') est protégée par les Ptolémée , 1, 137 Athanase, jurisconsulte, 1,319.

glise , II , 185. Athanase le Macédonien, écrivain ccelésiastique , II , 227. Athénagoras, prétendu romancier , l, 182 (2), 197; pèrede

l'Eglise, II , 175. Athénais, poétesse, I, 242. Athénée, sophiste, I, 181.

Athénée le Mécanicien, I,

Athénée d'Attalie, médecin, I. 227. Aurispa (Jean), grammairien,

I, 341. Autolyeus, mathématicien, I,

В.

Babrias , poète fabuliste , I , 49 et 151.

Babylone désigne Rome dans l'Apocalypse, II, 90; diverses opinions sur celle d'où est datée la première Epître de

Saint-Pierre, II, 112. Baochius, écrivain sur la mu-

sique , I , 216. Bacchylide, poète lyrique, I,

Bacis, poète devin, I, 7. Bæton, historien, I, 111.

Barlaam , un de ceux qui ont fait connoître en Europe la littérature grecque, I, 333; ses ouvrages, II, 228. Barnahé (St.-), père de l'Eglise,

II , 170. PAncien-Testament, II, 24. Callinieus, rhéteur, 1, 186.

reur, philosophe, 1, 308;

législateur, I., 320.

Athanase (St .- ), père de l'E-| Basile (St .- ), père de l'Eglise. Son édition des Septante, II, 40; ses autres ouvrages,

11, 189. Basile de Séleucie, écrivain ec-

clésiastique, II, 203. Basile le Patricien , I , 299. Basiliques. Leur publication,

I, 321.

Bérose, historien, I, 113. Bérytius, autenrinconnu, I, 312. Bessarion (Jean), I, 336; écrivain ecclésiastique, II,

231. Bestes, jurisconsulte, I, 320. Bias, un des sept sages de la Grèce, I, 68.

Bion de Borystliène, philosophe, I, 80.

Bion de Smyrne, poète bucolique, 1, 103. Biton , mathématicien , I, 137.

Brutus , épistolographe, I, 206 (1). Bryenne. Foyez Nicephore et

Manuel. Byzantins. Voyez Historiens.

Cadmus de Milet, logographe, J. 23 et 51.

Cæsarius, philosophe, I, 301; écrivain ecclésiastique, II, 189.

Callianax, médecin, I, 144. Callimaque, poète lyrique, I, 97; antiquaire, 1, 107. Baruc, auteur d'un livre de Callimaque, médecin, I, 144.

Basile le Macédonien, empe- Callinicus, inventeur du feu grégeois, I, 314.

Callinus, poète lyrique, I, 20.

Callisthène d'Olynthe, historien . I . 100. Callistrate, poète, I, 21 (3). Callistrate, sophiste, I, 180. Camariota. Voyez Mathieu. Cameniata. Voyez Jean. Cananus. Voyez Jean. Candide, historien, I, 271. Canon des auteurs classiques, dressé par les grammairiens d'Alexandrie, I, 106 (3). Canon des livres du Nouveau-Testament; signification de ce mot, II, 56. Canoniques. Quels livres de l'Evangile sont ainsi nommés, II, 56. Cantacuzène. Voyez Jean. Capiton , historien , I , 289. Carnéade de Cyrène, philosophe, I, 133. Cassianus Bassus, auteur des Cinnamus. Voyez Jean.
Géoponiques, 1, 312.
Cinquante décisions d Cassianus (Jean), père de l'Église, II, 196. Cassius Felix, médecin, I, 223. Catenæ patrum, espèce de commentaire des Saintes-Ecritures, II, 205. Cébès, philosophe, I, 78. Cédrénus. Voyez George. Celsus, philosophe, I, 345. Céphalæon, historien, I, 164. Cérinthe. Son évangile, II, 63. de Saint-Jean, II, 92. et Laonicus. I, 110.

Calliste. Voyez Jean Andronic. | Chiffres arabes. Quand les Grecs commencèrent à s'en servir, I, 260. Chilon, un des sept sages de la Grèce, I, 68. Chion, épistolographe, I, 67. Chœrilus, poète dramatique, I, 43; épique, I, 48. Cheeroboscus. Voyez George Chœroboscus. Choricius, sophiste, 250. Christophore, écrivain ecclésiastique, II, 217. Chronicon Paschale, I. 267. Chronique d'Alexandrie, 1, 267. Chronique de Paros, I, 116. Chrysippe, philosophe, I, 131. Chrysippe, écrivain ecclésiastique, II, 203. Chrysoloras (Emmanuel), Grec fixé en Italie, I, 333. Cinquante décisions données par Justinien, I, 318. Cleanthe, philosophe, poète, I, 131. Clement (St .- ) d'Alexandrie, père apostolique, I, 170; II, 176. Clément (St.-) de Rome, père de l'Eglise, II, 168. Cléobule, un des sept sages de la Grèce, I, 68. Clidème. Voyez Clitodème. On lui attribuc l'Apocalypse | Clitagoras, poète lyrique, I, 21. Chalcondyle. Voyez Démétrius Clitarque d'Eolie, historien, I, 110. Charès de Mitylène , historien, Clitodème , historien , I , 343 ... Clitomaque de Carthage, phi-Chariton, romancier, I, 251. losophe, I, 133. Charondas , législateur , I , 22. Code Grégorien , I , 315. Chéremon, poète tragique, I, 42. | Code Justinien, I, 317.

Code Théodosien, I, 316. Codex repetitæ prælectionis, partie du corps du Droit romain, I, 318.

Codimis. Voyez George. Colonies des Grecs. En quoi elles différoient de celles des peuples modernes, 1, 9 (1).

Colonna (Guido de), auteur du second roman de chevalerie, I, 292.

Come (St.-), poète sacré, II,

Comédie (la). Son origine; ancienne comédie, I, 44; moyenne, I, 46; nouvelle, 1, 95.

Comnène. Voyez Anne et Isaac. Conon, grammairien et mythographe, [, 190.

Constantin l'Africain, médecin, I, 330.

Constantin Cephalas, poète, I Constantin-le-Grand : préteu-

due donation qu'il fit au pape, II, 182 Constantin Harmenopulus, ju-

risconsulte, I, 323. Constantin Manasses, chroni-

queur, I, 270. Constantiu Meliteniota, II,

226. Constantin VI Porphyrogennète, historien, 1, 274;

autres ouvrages de ce prince, 1, 284 et 299. Corax, rhéteur, I, 59 et 124. Cordianus, agronome, I, 313 Corinne, poétesse, I, 33. Cornutus (Annæus), mytho-

graphe, I, 190.

Corps du Droit romain; par-Cosmas Indicopleustes, géo-

ties dont il est composé, I, graphe, 1, 294.

Crantor, philosophe, I, 87. Crates, poète comique, 1, 45.

Cratès de Malles, grammairien, I, 107 Crates de Thèbes, philosophe,

I, 82-87. Cratinus, poète comique, I,

Criton, médecin, I, 226. Ctésibius, mathématicien, I,

Ctésias, historien, I, 55. Cubidius, jurisconsulte, 1, 320.

Curopalate. Explication dc ce mot, I, 267 (2) Cycliques (poètes); ce que

c'étoit, I, 13. Cynxthus, un des poètes Homérides, I, 17.

Cyrille, jurisconsulte, I, 319. Cyrille (St .- ) d'Alexandric, père de l'Eglise, II, 197. Cyrille (St.-) de Jérusalem,

écrivain ecclésiastique, II, 170 et 186. Cyrille (St.-), l'apôtre des

Slaves, II, 219 Cyrille de Scythopolis, II, 207. Cyrus, rhéteur, 1, 251. Voyer aussi Théodorus Prodromus, Cyrus, écrivain ecclésiastique,

D.

II, 210.

Démades, orateur, I, 65. Damascius, philosophe, 1, 306. Damianus Héliodore, mathématicien, I, 213.

Damoxène, poète comique, I, Darès le Phrygien, historien, I, 291. Démétrius Chalcondylas, grammairien, I, 338. Démétrius Cydone, poète, I, 280; philosophe, I, 310, écrivain ecclésiastique, 11, Démétrius Pépagomenus, mé-

decin , I , 33o. Démétrius de Phalère, orateur, I, 118. Démétrius Triclinius, scho-

liaste, I, 254. Démocrates, philosophe, Démocrite, philosophe,

74 et 313. Démon, historien, I, 344. Démophile, philosophe, I,

Démosthène, orateur, I, 64 et II. Denys d'Alexandrie, II, 180. Denys d'Antioche, épistolographe, I, 253.

Denys (St -) l'arcopagite, père de l'Eglise, II, 117. Denys Barsalibée, évêque d'A-

mida, II, 120. Denys de Chalcis, logographe, I, 51.

Denys d'Halicarnasse, historien, I, 153; rhéteur, I, 184. Denys de Charax , le périégète, poète géographe, I,

150 et 152. Denys de Thrace, grammai-

Denys de Milet, logographe, 1, 51.

ricn, I, 107.

Damogéron, mage, I, 313. | Deutero-canoniques. livres de la Bible sont ainsi nommés, II, 57.

Dexippus, philosophe, I, 205. Dexippus (Publius Herennius), historien, I, 169. Diadochus (St.), écrivain ec-

clésiastique, II, 204. Diagoras, philosophe, I, 75.

Dialectes de la langue grecque, I , 10; le dialecte attique devient langue classique, I, 26; il est remplacé en partie par le macédonien, I, 94.

Dialectique. Son inventeur, 1, 74 ; abus qu'en fit l'école de Mégare, Î, 81.

Diatessaron de Tatien, II, 63. Dicéarque, poète didactique, 1, 99.

Dictys de Crète, prétendu historien, 1, 157. Didyme, grammairien, I, 16, I, 188; agronome, I, 313. Didyme d'Alexandrie , père de l'Eglise, II, 190.

Dieu, créateur de l'Univers. Anaxagoras est le premicr qui l'a reconnu, I, 69. Digeste, partie du corps du Droit romain , 1, 317.

Dinarque, orateur, I, 65. Dioclès de Caryste, médecin, I, 142.

Diodore, père de l'Eglise, II, 181 ct 191. Diodore de Sicile, historien,

I, 153. Diodote d'Erythres, historien, I, 111.

Diogène de Sinope, philosophe, 1, 82.

Diogène Apolloniates, philosophe, 1, 69.

1, 182

Diogène de Laerce, historien, I, 209.

Diogénianus, sophiste, I, 187. Diognète, historien, I, 111. Dion Cassius, historien, 1, 166. Dion Chrysostome, orateur,

I, 172. Dionysius ( Elius), Voy. Elius. Dionysius (Cassius), agronome, I, 313.

Diophane de Bithynie, agronome, I, 313.

Diophante, mathématicien, I,

Diopithes, poète devin, I, 7. Dioscoride, scholiaste, I, 100. Dioscoride, médecin, I, 224, 232.

Diphile, poète comique, I, 95. Dithyrambes. Origine de ce genre de poésie, I, 31.

Docimus, jurisconsulte, I, 320. Domninus, jurisconsulte, I, 316.

318 et 319.

Dorothée, archimandrite, écrivain ecclésiastique, II, 208. Dorothée, (Saint), père de

l'Eglise, II, 183. Dorothée de Martianopolis, écrivain ecclésiastique, II,

Dosithéus, grammairien, I,

Dracon, législateur, I, 22. Dracon, médecin, I, q1. Dracon de Stratonicée, grammairien , I , 256 et 348. Drungarius. Explication de ce

mot, I, 263 (2). Ducas. Voyez Jean.

Diogène (Antoine), romancier, Duris de Samos, historien, I, 112.

Ecclésiastique, titre de l'ouvrage de Jésus fils de Sirach, II, 8.

Ecclésiastiques, quels livres de la Bible ont ainsi nommés,

Ecole d' Alexandrie , de mathématiciens, I, 134.

Ecole d'Alexandrie, de médecins, I, 143.

Ecole de Béryte, de jurisconsultes, I, 315.

Ecole de Carus, de médecins, I, 143.

Ecole cynique, de philosophes, 1,82,

Ecole de Cyrène, de philosophes, I, 79. Ecole dogmatique ancienne, de

médecins, I, 91. Ecole éclectique, de philosophes, Voyez Syncrétisme de

médecine, I, 227. Dorothée, jurisconsulte, I, Ecole d'Elée, de philosophes,

> Ecole empirique, de médecins, I. 145. Ecole épicurienne, de philoso-

phes, I, 129. Ecole de Galien, de médecins, I, 324.

Ecole hectique, de médecins, 1, 227.

Ecole d'Ionie, de philosophes, I, 68. Ecole d'Italie, de philosophes,

I, 70. Ecole de Mégare, de philosophes, I, 81.

Ecole méthodique, de médecins, I, 224.

Ecole de Pergame, de mathé- | Ephippus d'Olynthe, historien, maticiens, 1, 134.

Ecole de péripatéticiens, I, 119. Ephore de Cumes, historien. Ecole pneumatique, de médecins, I, 227.

Ecole de Smyrne, de médecins, I, 143.

Lcole stoicienne, de philosophes, I, 130. Ecole de Rhodes, de mathéma-

ticiens, I, 134.

Ecole de Rhodes, d'orateurs, I, 118. Ecthesis, ordonnance ccclésiastique publice par l'empe-

reur Héraclius, II, 210. Editions du Nouveau-Testa-

ment, II, 141. Electa, nom de la dame à laquelle estadressée la deuxième épître de St.-Jean, II, 89. Elégie. Son origine, I, 21.

Elémens, sout régardés par les philosophes d'Ionie, comme le principal fondement de

toutes choses, I, 6q. Elfric, archevêque anglois.

11, 132. Eloquence. Quand clle devint un art, 1, 59; elle parvient à sa perfection en Grèce, I, 69; sa décadence, I, 118et 172.

Emanation, système philosophique, I, 203.

Emmanuel. Voyez Manuel. Empédocle, poète didactique,

I, 28; philosophe, I, 71, Empiriques, secte de méde- Etienne le jurisconsulte. Voyez cins, I, 145;

Encolpius , historien , 167 (1).

comique, I, 46.

I, 111.

1,56.

Ephraim (St.), père de l'Eglise, II, 187.

Epicharme, poète comique, I , 44.

Epictète, philosophe, I, 206. Epicrates, poète comique,

Epicure, philosophe, I, 129. Epigramme. Signification de ce mot chez les anciens, I, 147. Epiménide de Crète, poète,

I, 19. Epiphane, géographe, I, 295. Epiphane (St.), mathématicien, I, 295; père de l'Eglise,

11, 190. Epîtres catholiques. Explication de ccs termes , II , 111. Eranius Philon, rhéteur, I, 160. Erasistrate, médecin, I, 144. Eratosthène, historien, I, 112,

astronome, I, 139; géographc. I. 140. Erinne, poétesse, I, 33.

Erotianus, grammairien, I, 188. Esaïas de Chypre, écrivain ecclésiastique, II, 230.

Eschine le rhéteur, I, 63. Eschine le socratique, philosophe, I, 78.

Eschyle, poète dramatique, I, 35 et 43. Esculape, médecin, I, 89.

Esope, fabuliste, I, 49. Stephanus.

Etienne d'Athènes, chimiste, I,314; médecin, I,325 et 326. Ephippus, d'Athènes, poète Etienne de Byzance, géographe, 1, 293.

Etienne, diacre, écrivain ecclésiastique, II, 217.

Etymologicum magnum. Son

auteur, I, 256. Eubulide, philosophe, I, 81.

Eubulus, poète comique, I, 46. Euclide d'Alexandrie, mathématicien, I, 134.

Euclide de Mégare, philosophe, I, 81.

Euctémon, mathématicien, I,88 Eudème de Rhodes, mathéma-

ticien, I, 133.

Eudocie, ou Athénaïs, épouse de l'empereur Théodose le jeune, poétesse, I, 242.

Eudocie, épouse de l'empereur Constantin Ducas, auteur du

Violarium, I, 259. Eudoxe de Cnide, mathémati-

cien, 1, 83.
Eudoxie. Voyez Eudocie.
Euloge, écrivain ecclésiasti-

que, II, 207. Eumathius, romancier, I, 252.

Eumèle de Corinthe, poète cyclique, I, 18. Eumène de Cardie, historien,

I, 111. Eumolpe, poète, I, 5.

Eunape de Sardes, historien, I, 286 et 300.

Eunome, écrivain ecclésiastique, II, 187.

Eupolis, poète comique, I, 44.

Eupraxidas, auteur de l'ouvrage attribué à Dictys de Crète, 1, 157.

Euripide, poète dramatique, I, 39 et 43.

Eusèbe, évêque de Béryte, II, 183. Eusèbe, évêque de Césarée.

Eusèbe, évêque de Césarée, historien ccelésiastique, I, 170; éditeur des Septante, II, 38; ses autres ouvrages, II, 182.

Eusèbe de Dorylée, II, 203. Eusèbe, évêque d'Emèse,

II, 186. Eustathe, scholiaste, I, 16 et 253; écrivain ecclésiastique, II, 224.

Eustathe, romancier, I, 252. Eustathe (St.), père de l'Eglise,

II, 182. Eustathius, jurisconsulte, I,

Eustrate, philosophe, I, 310.
Eustrate, ccrivain ccclésiastique, II, 208.

Eutecnius, sophiste, I, 100, 152. Eutocius d'Ascalon, mathéma-

ticien, I, 297. Euthalius, évêque de Sulce,

auteur des souscriptions des épitres de S.-Paul, 11,96, 204. Eutherius, écrivain ecclésiastique, 11, 199.

Euthymius Zigabenus, écrivain ecclés astique, II, 222.

Eutychès, écrivain ecclésiastique, 11, 203. Evagriusd'Epiphanie, historien

ecclésiastique, 1, 291. Evagrius du Pont, père de

l'Église, II, 192. Evangite. Signification de ce

mot, II, 58.

Evangile de Cérinthe, II, 63.

Evangile des Hébreux, II, 59.

Evangile de Marcion, II, 61.

Evangile des pères apostoli-

ques, II, 64.

Evangils primitif, antérieur
aux quatre évangiles canoniques, Son existeuce, II, 59.
Il n'est pas un des évangiles

cités par les pères de l'Eglise, [Genesius (Joseph), historien, ibid. et suiv.; restitution de cet évangile, II, 66. Il en Gennadius, patriarche de Consa existé plusieurs éditions,

Evhémère, philosophe, I, 80. Ezéchiel, poète, I, 150 (1).

Fable. Sorigine , 1 , 33. Favorinus, philosophe, I, 197. Flavien, écrivain ecclésiastique, II, 203. Florentinus, médecin, I, 313,

Fronto, médecin, I,313. Frumentius, évêque d'Ethiopie, II, 124.

Gabrias, fabuliste, I, 48 (2), 151. Gabriel, patriarche des Coptes, II, 230.

Galenus. Voyez Jean Pediasimus.

Galien (Claude), médecin, 1,228. Gall (le docteur). Une de ses déconvertes en anatomie se trouve indiquée dans un

ancien poète, I, 98 (3). Gallien , frère de Séneque , proconsul d'Achaie, II, 99. Gaudentius, écrivain sur la

musique , I , 216. Gaza. Voy. Eneas, Jean, Théo-

dore et Procope. Gélase l'ancien, père de l'Eglise, II, 190. Gélase le jeune, père de l'Eglise,

Geminus de Rhodes , astro- George le Moine, chroniqueur,

110me, 1, 210.

1, 273.

tantinople , II , 203 et 232. Géographie, Progrès que lui firent faire l'expédition d'Alexandre et les suites de cette expédition, I, 139; et la puissance romaine, I,

George Acropolita, historien,

I, 278. George d'Alexandrie, chroni-

queur, 1, 268. George Cédranus , chroniqueur , I , 269.

George Cheeroboscus, grammairien , I , 255.

George Chrysococca, astronome , I , 299.

George de Chypre, auteur d'un recueil de proverbes , I, 257; écrivain ecclésiastique , II , 227.

George Codinus, historien, I, 284 et 285. George Cupharas, écrivain ec-

clésiastique, II, 224. George le Diacre ou Magister

universalis , grammairien , I, 255. George Diæreta , scholiaste ,

I, 25%. George Gemistus Pletho, platonicien, I, 336; écrivain ecclesiastique, 11, 231. George Hamartolus, chroni-

queur, I, 268. George Lecapenus, grammai-

rien , I , 258. George Metochita, écrivain ecclésiastique, II, 226.

1, 267.

George Monus, scholiaste, Grégoire (St.) de Nysse, père I, 254. George Pachymère, historien, I, 279; philosophe, 1, 309, écrivain ecclésiastique, II, 227. George Phranzes, historien, I, 281. George Pisides, historien, 1, 273. George, patriarche d'Alexandrie, II, 209. George Sanginaticius, médecin, I, 33 ı George le Sicilien, poète sacré, II, 212. George le Syncelle, chroniqueur, 1, 266. George de Trebisonde, se retire en Italie, 7, 335. Germain (St.) I, patriarche de Canstantinople, 11, 213, Germain II, patriarche de Constantinople, II, 225. Gnomique, genrede poésie, I, 27 Gondianus, agronome, 1, 313. Gorgias, rhéteur, 1, 66; sophiste, 1, 76. Grammaire devient nne science, I, 105; nouvelle signification de ce mot, après J. C., I, 187. Grégentius, écrivain ecclésiastique, II, 204. Grégoire d'Antioche, écrivain ecclésiastique, 11, 207. Grégoire de Corinthe, grammairien, I, 257. ecclésiastique, II, 206. Grégoire Mammas, écrivain ecclésiastique, II, 232. Grégoire (St.) de Nazianze,

père de l'Église, II, 188.

de l'Eglise, II, 191. Grégoire Palamas, écrivain ecclesiastique, II, 228. Grégoire (St.) le Thaumaturge , père de l'Eglise , 11, 178. Grégorianus, jurisconsulte, 1, 315. Grégorius, jurisconsulte, I, Guarino (Guarini), grammairieu, I, 341.

### H.

Haïtho, roi d'Arménie, II, 124. Hannon, géographe, I, 57. Harmenopulus (Constantin) I, jurisconsulte, 1, 323; écrivain ccclésiastique, II, 229. Harmonie des spheres ; qui est l'inventeur de la doctrine sur ce phénomène, 1, 71. Harpocration (Valerius), lexicographe, 1, 255. Hécatée d'Abdère , historien , I, 112. Hécatee de Milet, logographe, I, 51; geographe, I, 57. Hégémon, poète dramatique. 1, 43. Hégésias, philosophe, I, 80. Hégésias de Magnésie, historien, I, 111. Grégoire de Girgenti, écrivain Hégésippus, historien, I, 170 et 345.

> Héliodore d'Emèse, roman-Ilcliodore de Larisse, mathématicien, I, 296.

cier, I, 251.

Helladius, grammairien, I, Hérodien (Ælius)grammairien, Helladius, écrivain ecclésiastique , II , 199.

Hellanicus de Lesbos, biographe, I, 52.

Hcphæstion , grammairien , I, 189. Hephastion de Thèbes, mathé-

maticien, I, 296. Héraelide, grammairien, I,

108. Héracide de Chypre, écrivain ecclésiastique, II, 195.

Héraclide le Pontique, géographe, I, 56.

Héraclite, grammairien, I,

Héraclite d'Ephèse , philosophe, I, 73. Herennius, philosophe, I, 199.

Hérennius Dexippe, historien, I, 169 et 286. Hérennius Modestinus, juris-

consulte, I, 315 (1). Hérennius Philon. Voy. Philon

de Byblus. Hermas, père de l'Eglise, II, 171.

Hermes Trismégiste, auteur fabuleux , I , 7 et 198. Hermésianax , poéte élégiaque, Hésychius de Jerusalem , histo-

1, 33. Hermias, philosophė, I, 198 Hermias, père de l'Eglise,

11, 177. Hermogène , jurisconsulte , I ,

Hermogène, rhéteur, I, 185. Hermolaüs, grammairien, 1,

Hermonyme de Sparte, grammairien, I, 340.

IlérodeAtticus, sophiste, I, 173. Hiéroelès , préfet de la Bithy-

I, 189. Hérodien , historien , I , 167.

Hérodien ou Erotianus, grammairien , I , 188. Hérodote, historien, I, 52;

II, 432; géographe, I, 57. Hérodote, biographe, I, 16. Héron d'Alexandrie, mathé-

matieien , 1 , 136. Héron le jeune d'Alexandrie,

taeticien, 1, 299. Hérophile de Chalcédoine, mé-

decin, I, 143. Héros Amblichus, juriscon-

sulte , I , 320. Héros Eudoxius, jurisconsulte,

I, 316. Héros Patricius, juriseonsulte, 1, 316.

Hésiode, poète épique, I, 18. Hésychius d'Alexandrie, lexi-

eographe , I , 255. Hésychius d'Alexandrie. édition des Septante, II, 40.

et 181. Hésychius illustris. Voyez Hésychius de Milet.

Hésychius, patriarche de Jérusalem, écrivain ecclésiastique , 11 , 208.

rien eeclésiastique, 1, 290. Hésychius (51.-), prêtre de Jérusalem, père de l'Eglise,

11, 197. Hésychius de Milet, historien, 1, 284 ct 300 Hexaples (les) d'Origène, II,

Hiéroelès le grammairien, géographe, 1, 284.

Hieroelès, philosophe, I, 303.

nie, auteur de la persécution | Homologoumènes, quels livres des chrétiens, I, 313. Hićronyme de Cardie, historien

I, 110.

Hilariou, écrivain ecclésiastique, 11, 232.

Himerius, sophiste, I, 247. Hipparque de Nicée, astronome, I, 138; géographe, I, 140. Hippias, sophiste, 1, 76. Hippocrate, médecin, I, 89.

Hippolyte (St.-), père de l'Eglise, II, 178 Hippys, logographe, I, 51.

Hipponax d'Eplièse, poète ly-

rique, I, 3o.

Histoire. Elle n'étoit dans l'origine qu'une logographic, I, 50; quand et comment elle prit naissance, I,52; elle parvient a sa perfection, I, 53; et II, 430; influence désastreuse qu'eurent sur cette science les conquêtes d'Agenre introduit par Polybe: l'histoire pragmatique, I,

Historiens byzantins. Ce qu'on entend par là . I . 263 ; leur division en quatre classes, ibid.; premiere classe , ibid.; seconde, I, 265; troisième, I, 271; quatrième, 182. Histoire ecclésiastique.Son origine , I , 169.

Histoire Lausiaque. Voyez Pal-

lade d'Hélénopolis. Histoire naturelle (l') devient une science, I, 127 et 140. Homère, poéte épique, I, 8. | II, 194. Homérides (les), poètes, I, 17. Isaac Tzetzès, scholiaste, I, Hommes apostoliques. Explication de ce terme, II, 168. Isée, orateur, I, 62.

du N. T. sont aiusi nommés, II, 55.

Horapollon, grammairien, I, 260.

Horus. Voyez Horapollon. Hypatie, philosophe, I, 296. Hypatus. Voyez George Sauginaticius.

Hypéride, orateur, I, 65. Hypsiclès, mathématicien, I, 214.

Ibas, écrivain ecclésiastique, II , 201.

Ibycus, poéte lyrique, I, 33. Idées de Platon , ce que c'étoit, I, 82. Ignatius Magister, fabuliste,

I, 49 (2), 151; écrivain ecclésiastique, II, 217. Ignace (St.-), père de l'Eglise,

II, 16q. lexandre, I, 109; nouveau Inscriptions en l'honneur de

deux rois d'Egypte, I, 117. Institutes , partie du Corps du droit romain, I. 318. Irénée (St.-), pèrc de l'Eglise,

II , 175. Irénée, evêque de Tyr, II, 200.

Isaac Argyrus, mathématicien, 1, 298. Isaac Comnène Porphyrogen-

nète , auteur de Caractères , I, 253. Isaac (St.-), père de l'Eglise,

II , 203. Isaao, patriarche arménien,

253.

Isidore de Charax, géographe, | Jean Argyropulus se retire en I. 219. Isidore , jurisconsulte , I, 319.

Isidore (St.-) de Peluse, père de l'Eglise , II , 202. Isocrate, orateur, .I, 62.

Ister, historien, I, 345. Itala, ancienne traduction latine du N. T. , H , 125.

Jacques (St.), frère de Jésus-Christ ou fils d'Alphée, est identique probablement avec St.-Jacques le jeune, II, 114; il est l'auteur de l'Epitre dite de St-Jacques, II , 115.

Jacques (St.-) l'ainé, fils de Zebédée, apôtre de J. C., II , 114.

Jacques (St.-) le jeune, apôtre de J. C., évêque de Jérusalem, II, 114; prétendu évangéliste , II , 172.

Jamblique, philosophe, I, 202. Jamblique , romancier, I , 182 Jason de Cyrène, historien,

II, 19 et 26. Jean Actuarius, médecin, I,

Jean d'Alexandrie, médecin, I, 325.

Jean Anagnostes, historien, I, 281.

Jean Andronic Calliste, grammairien, I, 339.

Jean d'Antioche, dit Malalas, chroniqueur, 1, 269. Jean d'Antioche, père de l'E-

glise, I1, 198 Jean d'Antioche ou de Sirim , Jean de Gaza , poète , I , 245.

207.

Italie , I , 335; ses ouvrages de théologie, 11, 232.

Jean Beccus, patriarche de Constantinople , 11, 226. Jean Bessarion. Foy. Bessarion. Jean Caméniata, historien, I,

275. Jean Cananus, historien, I., 281.

Jean Cantacuzène, historien, I, 279; écrivain ceclésiasti-

que, II, 229. Jean de Cappadoce, écrivain

ecclésiastique, II, 204. Jean Cassianus, père de l'Eglise, 11, 196.

Jean (St .- ) Chrysostome , père de l'Eglise, II, 193.

Jean le Sage, écrivain ecclésiastique, II, 230.

Jean Cinnamus, histor., 1, 277. Jean de Citron, écrivain ecclésiastique, II, 225. Jean (St.-) Climaeus, écrivain

ceclésiastique, II, 207. Jean le Curopalate, historien,

1,267. Jean (St.-) de Damas , philoso-

phe, I, 307; pere de l'E-glise, II, 213. Jean de Damas, médecin, I,

Jean Ducas , historicu , I , 280.

Jean d'Epiphanic, historien, I, 271 Jean (St.-), évangéliste, 11, 83;

de sa première Epitre, II, 87; de la deuxième, II, 89; de la troisième, 11, 90; de son apocalypse, ibid.

écrivain ecclésiastique, II, Jean le Géomètre, poète chrétien, II, 212.

Jean de Jérusalem, pèrc de Jérôme (St.-), auteur de la l'Eglise, H, 192. Vulgate, II, 126.

Jean (St.-) le Jenneur, écrivain

ecclésiastique, II, 207. Jean Lydus, historien, 1, 282; mathématicien , I , 297. en Assyrie, II, 117.

Jean Matalas, chroniqueur, 1,

Jean Mauropus, poète chrétien , I, 244; Il , 220.

Jean (fils de) Moschus, écrivain ccclesiastique, II, 208.

Jean Pédiasimus, grammairien, I, 254. Jean Philoponus, grammairien,

I, 257; philosophe, I, 306; ccrivain ecclésiastique, II,

Jean Phocas, géographe, I,

Jean Plusiadenus, écrivain ecclésiastique, II, 232 Jean le Scholastique d'Antio-

che, jurisconsulte, I, 320. Jean (St .- ) le Seholastique,

écrivain ecclésiastique, II,

Jean Scylitza, historica, I, Jean le Sicilien, chroniqueur,

I, 268 Jean Stobée, philosophe, I,

307. Jean Tzetzès, scholiaste, I 17, 19, 97, 253; poetc,

244 Jean Xiphilin, historien, I, 167 cl 289.

Jean Zonaras, lexicographe, I, 256; historien, 1, 263; écrivain ecclésiastique, II,

Jérôme de Cardie, historien,

1, 110.

Jérôme de Jérusalem, écrivain ecclésiastique, II, 194. Jésidéens, secte qu'on trouve

Jésus-Christ, ouvrages qui lui

sont attribués, II, 57 Jésus, fils de Sirach, moraliste,

Joël , chroniqueur , I , 270. Josephe (Flavius), historien,

Josephe, écrivain eeclésia stique,

II, <u>222</u> Josephe dc Bryenne, II, 230. Josephe Génésius, historien,

I, 274. Josephe Goroniade, prétendu historien , I , 159 (1)

Josephe Iscanus, poete, I, Josephe. Voyez Jean Plusia-

dénus. Juba le jeune, agronome,

I. 313 Jude (St.-), apôtre, II, 116;

ses disciples sur le bord du Zab , II , 117

Julien , l'empereur , sophiste , I, 247; épistolographe, I, Julien , jurisconsulte , I , 320.

Julius Pollux , grammairien , I, 188. Julius Pollux, chroniqueur,

I , 26g. Julius (Sextus) Africanus, chro-

nologiste , I , 169 et 170 ; tacticien , I, 215; naturaliste, I, 312.

Jurisprudence.Commencement de cette science parmi les

Grees, I, 315.

Justinien, empcreur, sa légis-lation, I, 317 et suiv. Léon VI le Sage, empereur, poète, I, 243 et 244; tacti-Justin (St .- ) le martyr, père de l'Eglise , II , 174.

## K.

Kyria, nom de la personne à laquelle est adressée la sceonde Epitre de St.-Jean, II, 89.

# L.

Lacyde, philosophe, I, 133. Lamprias, fils de Plutarque, I, 162. Langue grecque. Epoque où

la langue littérale se changea en vulgaire, I, 239. Laonieus Chalcoudyle, historien, I, 265.

Lascaris (Constantin), grammairien , I , 338. Lascaris (Janus), grammairien,

1,338 Lasus, poète dithyrambique,

I, 31 Léon Anamarzæus, jurisconsulte, I, 320

Léon Asianus, historien, I.

Léon le Carien , historien , I Léon le Diacre, historien, I

Léon le Grammairien, histo-

rien , I, 267. Leon Magentinus, philosophe,

Léon le philosophe, poète, I 243.

cien, I, 299; législateur, I, 321; écrivain ecclésiastique, II , 218.

Léonce de Byzance, le jenne, historien, I, 274.

Léonce le Scholastique, écrivain ecclésiastique, II, 208. Léonidas d'Alexandrie, poète, 1, 149.

Léonidas de Tarente, poète, I, 14q.

Léontius, astronome, I, 298. Lesbonax, sophiste, I, 172. Lesbouax, grammairien, 1,

189. Leschès de Lesbos, poète cy-

elique, I, 18. Leucippe, sophiste, I, 74. Libanius, sophiste, I, 246. Lin (St.-), père de l'Eglisc,

II, 173 Linus, poète, I, 5.

Logographie, la plus ancienne sorte d'histoire, I, 50, II, 328. Logothète. Signification de ce

mot, I, 264 (2) Longin, rheteur, I, 186; philosophe , 1 , 199.

Longus, romancier, I, 251. Luc (St .- ) , évangéliste , II , 81. auteur des Actes des apôtres,

11, 83, Lucas Chrysoberges, écrivain ecclésiastique, II, 224,

Lucien de Samosate, sophiste, I, 174.

Lucieu (St.-). Son édition des Septante, II, 39 et 181. Lucifer, père de l'Eglise, II,

186. Lucius de Patras, romancier,

Lycon de Troie, surnommé Glycon, médecin, I, 145. Lycophron', poète lyrique,

Lycurgue d'Athènes, orateur, 1, 63.

Lycurgue de Lacédémone, lé-

gislateur, I, 22. Lydus. Voyez Jean. Lysias, orateur, I, 61.

## M.

Macaire (St.) le Grand, père de l'Eglise, II, 191. Macaire (St.) le Jeune, père de

l'Eglise, II, 191.
Magentinus, philosophe, I,

Malchus, historien, I, 286.
Manéthon, bistorien, I, 112.
Manéthon, poète didactique,

Manuel Bryenne, écrivain sur la musique, <u>I</u>, <u>298</u>. Manuel Caleca, écrivain ecclé-

Manuel Caleca, écrivain ecclésiastique, II, 228.

Manuel Moschopulus. Voyez Moschopulus. Manuel Paléologue, auteur de plusicurs ouvrages, I, 287;

écrivaiu ecclésiastique, II, 230.
Manuel Philes. Foyez Philes.
Manuscrits du N. T. Nombre qui en existe, II, 134; on les range par familles, ibid; il y en a trois principaux, II, 137; celui du Vatican, ibid; celui du Vatic

y en a trois principaux, II, 137; celui du Vatican, ibid; celui d'Alexandrie, II, 138; celui de Cambridge, II, 139. Collations de manuscrits con

testées dans le dix-septième siècle, II, 140. Maraba, prélat syrien, auteur

d'une partie de la traduction syriaque du N. T., II, 120. Mare l'Ascète, père de l'Eglise,

Marc l'Ascète, père de l'Églisc, II, 194. Marc-Aurèle, philosophe, I, 207 Marc le Grec, climiste, I, 314.

Marc (St.), évangéliste, II, 78. Marcellus de Side, poète médecin, I, 151et173.

Marcien d'Héraclée, géographe, I, 293.

Marcion, clief de Gnostiques; son évangile, II, 61.

Marcus Eugenicus, ecrivain ccclésiastique, II, 231. Marinus, mathématicien, I, 297; philosophe, I, 303.

Marinus de Tyr, géographe,

1, 221.

Marsey de Pella, historien.

Marsyas de Pella, historien,

Mathématiques. Qui en porta les élémens en Grèce, 1, 87; deviennent une science particulière, 1, 133 els quatre pères de cette science, 1, 135. Mathieu, poète, médecin et

historien, <u>I, 245 et 285.</u>
Mathieu Blastares, jurisconsulte, <u>I, 323</u>, écrivain ecclésiastique, <u>II, 228.</u>
Mathieu Camariota, historieu,

1, 339.
Mathieu Cantacuzene, écrivain
ecclesiastique, II, 230.
Mathieu (S.), évangéliste, II, 74.
Maurice, empereur, tacticien,

I, 299.
Mauropus. Voyez Jean.
Maxence (Jean), écrivain ecclésiastique, II, 205. Maxime de l'Epire, poète, I, 241; sophiste, I, 250.

Maxime (St.), philosophe, I 307; écrivain ecclésiastique,

• II, 210.

Maxime Chrysoberge, II, 229 Maxime de Tyr, sophiste, 179; philosophe, 1, 197. Maximien, patriarche de Cons-

tantinople, II, 200.

Maximin d'Anazarbe, écrivain ecclésiastique, II, 199-Maximus Planudes. Voy. Pla-

nudes. Médecine (la), étoit dans l'origine un art secret apparte-

nant à une famille, I, 89; elle est séparée de la chirurgie, J, 145; ses succès à Rome,

I, 222. Mégasthène, géographe, I, 139. Mélampus, naturaliste, 1, 141. Mélanippide, poète dithyram-

bique , 1 , 31. Méléagre de Gadara, poète, I, 149.

Mélétius , évêque d'Antioche, père de l'Eglise, II, 187. Mélétius, évêque de Mopsueste, écrivain ecclésiastique, II,

Méliton, pèrc de l'Eglise, II,

176. Mcmnon d'Ephèse, écrivain ecclésiastique, II , 199-Memuon d'Héraclée, historien,

I, 156. Ménandre, poète comiq., I, 95.

Ménandre, rhéteur, 1, 186. Menandre Protector, historien , I , 272.

Ménélas d'Alexandric, astronome, I, 211.

Maxime, agronome, I, 313. Ménologion. Signification de cc mot, 11, 56.

Méthodiques, école de médecine, 1, 224. Méthodius (St.), l'apôtre des

Slaves, II, 219. Méthodius (St.), le Confesseur,

11, 217. Méthodius (St), évêque d'O-

lympe, II, 182. Méton, mathématicien, I, 88. Acominatus , bie-Michel

graphe, 1, 264 (3). Michel Andréopulus, gram-

mairien , I, 311. Michel Attaliata, jurisconsulte,

Michel Ccrularius, patriarche de Constantinople, II, 420. Michel Glycas, chroniqueur, 1, 270; écrivain ecclésias-

tique, II, 222. Michel le Syncelle, grammairien, I, 258, écrivain ecclé-

siastique, II, 215. Miesroh, inventeur des caractères arméniens et d'une version du N. T., II, 124.

Mimique, genre de poésie chez les Grecs, I, 47, Mimnerme, poète lyrique, I,

Minucianus , rhéteur , I , 186. Mnémonique : première trace de cet art , I, 31.

Modératus de Gaza, philosophe, 1, 193.

Mœris (A clius), grammairien, I, 188. Moise de Chorène, écrivain

armėnien, II, 124. Moise de Mardin fait connoître en Europe la traduction sy-

riaque du N. T., II, 119.

232

Monument d'Adule, I, 117. Nicéphore II, patriarche, au-Moschion, médecin, 1, 226. teur d'un Oneirocriticon, I, Moschopulus (Emanuel), l'ainé, Nicéphore II Phocas, empescholiaste, 1, 254.

Moschopulus (Emanuel) le jeune, grammairien , 1 , 339. Moschus de Syracuse, pocte

bucolique, 1, 103. Musée, poète, I, 6. Musurus (Marc), grammairien,

1, 340. Myro, poétesse, I, 35.

Myrtis, poctesse, 1, 33.

Myson, un des sept sages de la Grece, I, 68.

# N.

Néarque, historien géographe, I, 111 et 13q.

Nemesius d'Emèse, philosophe, 1, 301; médecin, I, 329. Nestor, poete, I, 313.

Nestorius, écrivain ecclésiastique, 11, 197.

Nicagoras, rhéteur, 1, 186. Nicandre, poète didactique, I,

100 et 146, Nicephore Basilaca, sophiste,

Nicephore Blemmida, philosophe, I, 310; géographe, 1, 348; écrivain ecclésias-

tique, II, 225. Nicephore Bryenne, historien, 1, 275.

Nicephore Grégoras, I, 201; historicn , I, 265; astronome. 1, 298; cerivain ecclésiastique, II, 228.

Nicephore (St.) I le Patriarche,

chroniqueur, 1, 268; écrivain ecclésiastique, II, 216.

reur, tacticien, 1, 299. Nicéphore Xanthopulus, historien ecclésiastique, I, 291.

Nicetas, médecin, 1, 326. Nicétas Acominatus, historien, I, 264; écrivain coclésias-

tique, II, 224. Nicétas David, écrivain ecclé-

siastique, II, 218. Nicétas d'Héraclée, écrivain

ecclésiastique, II, 221. Nicėtas Eugénianus, roman-

cier, I, 252. Nicétas Pectoratus, écrivain

ecclésiastique, 11, 221. Nicetas le Philosophe, ecrivain

ccclésiastique, II, 222. Nicochares, poète comique,

1, 46. Nicolas Cabasilla, astronome,

I, 298; cerivain ecclésiastique, II, 227. Nicolas de Damas, historien,

II, 126 ct 156; philosophe, I, 204.

Nicolas Myrepsus, médecin, I, Nicomaque de Gérase, philo-

sophe, I, 193; mathématicien, I, 210. Nicon (St.), écrivain ecclésias-

tique, II, 219. Nicophron , pocte comique,

I, 46. Nicostrate, poète comique, I, 46.

Nil (St.), philosophe, I, 305; père de l'Eglisc, II, 102.

Nilus Cabasilla, écrivain eeclesiastique, II, 227.

Nilus Doxopatrius, écrivain | Orbicius, tacticien, I, 214(1). ecclésiastique, 11, 223. Nilus de Rhodes, écrivain ecclésiastique, II, 230. Nomocanon. Explication de ce mot, I, 320 Nonnose, historien, I, 271. Nonnus de Panoplis, poète, 1, 241; H, 194. Nossis , poétesse, I, 33. Nouveau - Testument. Livres dont il est composé, II, 54; traductions faites dans les premiers siècles du christianisme, II, 118-132; manus crits qui existent du texte

qui en ont été faites, II , 141. Novelles, partie du Corps du droit romain, I, 318, Numénius ( Alexandre ), rhéteur, I, 185. Numénius d'Apamée, philosophe, I, 198 Nymphis d'Héraclée, historien,

1, 112,

Ocellus Lucanus, philosophe, Oecuménius, écrivain ecclésiastique, II, 220. Olympiodore, historien, I.260 Olympiodore, philosophe platonicien, 1, 304. Olympiodore, philosophe péripatéticien , 1, 306. Olympiodore, diacre d'Alexandrie, II, 211. Onesicrate d'Egine, historien, I, 110. Onomacrite, poète, I, 6. Onosandre , tacticien , I , 214. Oppien, poète, I, 151,

Oribasius, médecin, 1, 324. Origène, philosophe, I, 199. Origène, père de l'Eglise, 1, 199 ; sa révision des Septante, II, 36; ses ouvrages de

théologie, II, 178. Orus. Voyez Horapollon.

P.

Pachymère. Voyez George. Paanius, historien, 1, 289. Paléphate d'Athènes, grammairien, 1, 108. crits qui existent du texte Pallade, médecin, I, 326. grec, II, 133-140; éditions Pallade d'Hélénopolis, historien ct géographe, I, 293;

II, 194. Pamphile, agronome, I, 313. Pamphile (St.). Son edition des Septante, II, 38; ses autres ouvrages, II, 182. Panætius, philosophe, I, 205. Pandectes, partie du Corps du

droit romain , I , 317 Pantaléon, écrivain ecclésiastique, II, 225. Panyasis, poète épique, I, 48.

Papias (St.), pere apostolique, I, 170; II, 17 Pappus d'Alexandrie, mathé-

maticien, I, 296. Parménide, poète didactique, I, 28; philosophe, I, 73. Parthénius, romancier, I, 190. Paul (St.), apôtre, II, 95 suiv.; ses lettres apocryphes, 11,

173. Paul d'Alexandrie, mathématicien , I , 296.

Paul de Constantinople, II, Paul d'Egine, médecin, I, 325. Paul d'Emèse, père de l'Eglise, Philémon , poète comique . II, 200. Paul de Samosate, écrivain ecclésiastique, II, 181. Paul le Silentiaire, auteur d'une description de l'église de Ste.-Sophie, I, 282 Pausanias, géographe, I, 220. Paxamus, gastronome, 1, 313. Pédiasimus. Voyez Jean. Pélagius Patricius, poète, I, 242 Pélagonius, écrivain inconuu, I. 313. Pelliadis, poétesse, I, 7. Pères apostoliques, Explication de cc terme, II, 168. Pères de l'Eglise. Explication de ce terme, II, 167 Périandre, l'un des sept sages, Péripatéticiens, écolc de phi- Philippe le Sontaire, poète losophes, 1, 120. Péricope. Signification de ce mot, II, 56. Peschito, nom d'une ancienne traduction syriaque du N. T., II, 118. Phænnis, poète devin, I, 7 Phalaris, épistolographe, I, 66. Phanodème, historieu, 1,343 Pharmaceutique ( la ) devient un art séparé de la médecinc, I, 145. Phavorinus, lexicographe, I 257 (1) Phémonoé, poétesse, I, Phérécyde de Léros, logographe, I, 52 Pherécyde de Scyros, inventeur de la prose, I, 23; philosophe, 1, 69. Philarète, médecin, I, 326. Philelphe (François), gram-

mairien, I, 340.

Philémon, léxicographe, I, 253, Philémon, évêque de Colosse, correspondant de St.-Paul, II. 10%. Philes (Manuel), poète, I, 245. Philetas de Cos, poète lyrique, 1, 97. Philestion , poète comique , 1,45. Philetzrus, poète comique, I. 46. Philinus de Cos, médecin J. 145. Philippe, poète consique, 1, 46. Philippe, traducteur des Hieroglyphica d'Horapollon, I, 266 Philippe de Side , historien ecclésiastique, 1, 290. I, 244. Philippe de Thessalonique, poète, I, 150 Philiste, historien, I, 55. Philochore, historien, I, 113 et 344. Philodème, philosophe, I, 130, Philolaus, mathématicien, I, Philologue. Origine de ce titre, I. 138 Philon de Byblos, historica. I, 159 Philon de Byzance, mathématicien, 1, 137. Philon de Carpasie, II, 192. Philon le Juif, philosophe, I, 194; on lui attribue le livre de la Sagesse, II, 15, Philon de Larisse, philosophe, I, 133. Philon (Eranius), rhéteur, I, 160.

Philonide, poète comique, 1,44. Philosophie. Ce qu'elle étoit dans l'origine, I, 67; elle devient une science, ibid.; elle se divise en écoles, I, 68; elle subit deux changemens, I, 75; révolution qu'elle éprouva après J. C., Philostorge, historien ecelésiastique, I, 289 Philostrate(les deux), sophistes, I, 180. Philothée , médecin , I , 325. Philothée, écrivain ecclésiastique, II , 229. Philoxène, poéte dithyrambique, I, 32. Philoxène, lexicographe, I, 253 Philoxène, jurisconsulte, 1,319. Philoxene, évêque d'Hierapolis, fait faire nne traduction syriaque du N. T., II, 120. Phocas. Voyez Jean Phocas. Phocylide, poète didactique, I, 28. Phobammon, sophiste, 1, 250. Photius, patriarche, deConstantinople, épistolographe, I 253; lexicographe, 1, 256; grammairien, 1, 258; jurisconsulte, I, 328; écrivain ecclésiastique, II, 218. Phranzes. Voyez George. Phrynique, poéte tragique, I, Phrynique, grammairien, I, Phurnutus, mythographe, I Pierre (St .- ), apôtre, II, 111

et suiv.; ses lettres apocryphes, II, 173 Pierre (St.-) d'Alexandrie, II, Pierre le Chartophylax, écriv, ecclés. , Il, 221. Pierre le Patricien ou Magister, historien, 1, 286. Pierre de Sicile, écrivain ecclésiastique, II, 218 Pigrès de Carie, poète cyclique, Pindare, poète lyrique, I, 31. Pisandre, poète épique, I, Pittacus, un des sept sages, I, <u>68.</u> Planudes (Maximus), grammairien , I, 49 ; poète , I, 240; traducteur d'anteurs latins , I , 259 ; écrivain ecclésiastique, II, 229 Platon, épistolographe, 1, 66: philosophe , 1 , 83, 11, 423. Plethon(GeorgeGemistus), Platonicien, 1, 336. Plotin, philosophe, 1, 199 Plutarque, I, 160; philosophe, 1, 196. Pneumaticiens, secte de médecins , I, 227. Poésie. Ce qu'elle étoit originairement chez les Grecs, I, 5; changement qu'elle épronva en lonie, I, 11; elle est séparée de la musique, avec laquelle auparavant elle n'avoit formé qu'un seul art, I, 20. Possie bucolique. Son origine, I , 101. Poésic didactique. Dans l'origine, son principal objet étoit la nature des choses, I, 28; pourquoi les poètes

d'Alexandrie la cultiverent, Priscus, historien, I, 286. de préférence , I , qq. Progresius, sophiste, I, Prochore (St.-), père de l'E-Poésie dramatique. Son origlise , Il , 171. gine, I, 34. Poésie épique. Son origine, Proclus le Lycien, mathématicien , I, 297; philosophe, I, 10 Poésie lyrique. Son origine, 1. 302. I. 31. Proclus (St.-), père de l'Eglise, Polémon, philosophe, I, 87. 11, 202. Polémon , sophiste , I , 173. Prodicus, sophiste, I, 76. Pollux (Julius), grammairien, Procope, historien, I, 26. I , 188. Procope de Gaza, épistolo-Pollux (Julius), chroniqueur, graphe, I, 253; écrivain ecclésiastique, II, 204 Polybe, médecin, I, g1. Prose. Premiers écrivains qui Polybe, historica, I, 113. l'employèrent, I, 23 Protagoras, sophiste, 1, 75 Polybe, écrivain ecclésiastique, et 76. II, 195 Polycarpe (St.-), père de l'E-Protosyncelle. Explication de ce mot, I, 266 (1) glise, II, 170. Prôtovestiaire, Explication de Polycarpe, auteur d'une trace mot, I, 267 (1). duction syriaque du N. T., Proxagoras de Cos, médecin, II, 120 Polychronius, père «de l'E-I. 142 glise , 11 , 196 Psellus (Michel) l'ainé, natu-Polyen, auteur des Stratagèmes, raliste, I, 312 I, 215. Psellus (Michel Constantin) le Ponce-Pilate, procurateur de jeune, mathématicien, I, la Judée , II , 172. 298; philosophe, I, 309; jurisconsulte, I, 322; me-Ponctuation. Par qui elle fut inventée, I, 106 decin, I, 327; écrivaiu ec-clésiastique, II, 221. Porphyre, philosophe, I, 17 Ptolémée, fils de Lagus, hiset 200. torien, I, 110 Posidippe, poète comique, I, Ptolémée (Claude), chrono-Posidonius de Rhodes, astrologiste, 1, 168; astronome, nome, I, 210. I, 211; géographe, I, 221. · Potamon, philosophe, I, 198. Ptolémée d'Ascalon, gram-Pratinus, poète dramatique, mairien, I, 252. I, 43. Ptolémée Chennus, grammai-Praxille, poétesse, I, 33. rien, I, 191. Praxis. Voyez Eupraxidas. Pyrrhon, philosophe, I, 132. Priscien de la Lydie, philo-Pythagoras Archicestor, mesophe, I, 307. decin, I, 330.

Ų.

Quintilianus (Aristides), écrivain sur la musique, I, 216. Quintilius, agronome, I, 313. Quintus de Smyrne, poete, I, 242.

R.

Rabbulas, historien ecclésiastique, 11, 199.
Rhapsodes Siguification de ce mot, 1, 10.
Romans, leur origine, 1, 181.
Rufin, traducteur d'Eusèbe, 1, 170.
Rufis d'Ephèse, médecin, 1, 228.
Rufus d'Ephèse, médecin, 1, 288.

S.

Sabhathius Protospatharius, jurisconsulte, I, 321.
Sabin, père de l'Eglise, II, 201.
Sages (les sept). Ce que c'étoit, I (8.
Sallusius, philosophe, I, 300.
Salomon. On lui attribue à tort le livre de la Sagesse, II, 14.
Samonas, écrivain ecclésiastique, II, 221.
Sanchomiathion, historien, I, 159.
Sapphon, poétesse, I, 21 et 33.

un drame, 1, 43.

Schoties, espiece d'annotations, 1, 255.

Scholinstes , explication de cette denomination, 1, 255.

Sécundus, philosophe, 1, 135.

Sodie, gener de poésie, 1, 1, 31.

Seylax, géographe, 1, 58.

Scynmus de Chio, poète-géographe, 1, 150.

Seynata (traductions de). Son histoire, 11, 28; sa revision histoire, 11, 28; sa revision our Originate III 36; sons

par Origène, II, 36; par Saint-Laccien, II, 39; par Hésychius, II, 10; par St.-Basile, ibid., ses editions imprimées, II, 46. Septimius (Q.), traducteur de l'ouvrage attribué à Dictys de Crête, I, 157. Sérapion d'Alexandrie, médecin, I, 145. Sérapioa, père de l'Eglise, II, 186.

Sérénus d'Antissa, mathématicien, <u>1</u>, <u>210</u>.

Sorge, patriarche de Constantinople, II, 209.

Sévérieu, père de l'Eglise, II, 196.

1, 250.

Séverus de Sozopolis, hérésiarque, II, 205. Sextus, philosophe, I, 193. Sextus Empiricus, philosophe, I, 208. Sextus Julius Africanus, père

de l'Eglisc , II , 177.
Sgaropulus (Sylvestre), écrivain ecclésiastique, II , 231.
Sibylle Erythrée, prophétesse, I , 6.

mot, I, 282. Silles, genre de poésie, I, 103. Siméon le Logothète, chroni-

queur, I, 270; écrivain ecclésiastique , Il , 219. Siméon le Métaphraste. Voyez

Siméon le Logothète. Siméon Seth, médecin, I, 327.

Siméon le Théologien, écrivain ecclésiastique, II, 220. Siméon de Thessalonique, écri-

vain ecclésiastique, II, 231. Simon de Crète, écrivain ecclésiastique, II, 229.

Simon, fils de Jonas. Voyez Saint-Pierre. Simonides de Cos, poète ly-

rique, I, 31 et 33. Simplicius, philosophe, I, 3o6. Sixtus, Voyez Sextus.

Socrate, philosophe, I, 66, II 420; épistolographe, I, 76. Socrate le Scholastique , histo-

rien ecclésiastique, 1, 290. Solon, législateur , I , 22; poéte, I, 27; philosophe, Î , 68.

Sopater, rhéteur, I, 251. temps de Socrate, 1, 75, II, 418; nouvelle signification de ce mot après J. C., I, 171. Sophocles, poéte dramatique,

I . 36 et 43. Sophron, poéte mimique, I,

Sophronius, écrivain ecclésiastique, II, 193. Sophronius de Damas, écrivain

ecclésiastique, II, 210. Soranus d'Ephèse, médecin, I, 226,

Silentiaire, Signification de ce | Sosigène , philosophe , I , 201; astronome, I, 211. Sosithée, poéte comique, I,

95. Sotion, agronome, I, 313. Sozomène, historien ecclésias-

tique , I , 290. Speusippe, philosophe, I, 85.

Stasinus, poète cyclique, I, 18. Stephanus , jurisconsulte , I , 319.

Stephanus d'Athènes, Vovez Eticnne.

Stésichore, poète lyrique, I, 29 et 33. Stilpon , philosophe , I , 82.

Strabon, géographe, I, 216. Straton de Béryte, médecin, 1, 145.

Straton de Lampsague, le Physicien, médeein, I, 145. Straton de Sardes, poète, I. 150.

Strattis d'Olynthe, historien, I. 111.

Stylianus Mappa, écrivain eo clésiastique, II, 218. Suidas, lexicographe, I, 256. Susarion, poète comique, I,

Sophistes. Ce qu'ils étoient du Syrianus d'Alexandrie, philosophe , I , 301.

Symbolum quicumque. Son auteur, II, 185. Symmaque, traducteur de l'An-

cienTestament, II, 48 et 177. Synaxarion. Signification de ce mot, II, 56. Syncelle. Signification de ce

mot, I, 266 (1). Syncelle (le). Voyez George ct Michel.

Syncrétisme. Origine de ce système, I, 198.

Synésius, médecin, I, 331. Synésius de Cyrène, philo-

l'Eglise, II, 198. Syntipa, fabuliste persan, I, 311.

Syropulus (Sylvestre), écrivain ecclésiastique, II, 23. Sylvester Syropulus. Voyez Syropulus.

## T.

Tarasius (St.), écrivain ecclésiastique, II, 215. Tatien, père de l'Eglise; son Diatessarôn, II, 63; ses autres ouvrages, II, 175.

Télamon, poète lyrique, 21. Téléclides, poète comique, 45. Télesille, poétesse, I, 33. Terpandre d'Antissa , poète

lyrique, I, 21. Testament (Nouveau-), signi-

fication de ce titre, II, 54. Thalassius, écrivain ecclésiastique, II, 212. 1

Thales, philosophe, I, 68 et 87. Thallelæus, jurisconsulte, I,

319. Théano, épistolographe, I, 66. Théocrite, poète bucolique,

l, 101. Thémison de Laodicée, mêdecin, 1, 224

Thémistius, sophiste, I, 246 et 3o5.

Thémistocle, épistolographe, 1, 66. Théodore, jurisconsulte, I.

319.

phe, I, 508 ; père de l'Eglise, II, 215.

Théodore l'Anagnoste, historien ecclésiastique, I, 291. sophe, I, 301; père de Théodore Balsamon, jurisconsulte, I, 323, écrivain ecclésiastique, II, 224.

Théodore de Cantorbéry, écrivain ecclésiastique, II, 212: Théodore Cynopolita, sophiste, I, 250.

Théodore de Cyrène, l'Athée, philosophe, 1, 80. Théodore de Cyrene, le ma-

thématicien, I, 88. Théodore le Diacre, poète,

I, 243. Théodore d'Edesse, écrivain.

ecclésiastique, II, 222. Théodore de Gaza, historien, I, 282; se retire en Italie,

, 334; sa paraphrase de l'Iliade, II, 350. Théodore d'Héraclée, écrivain

ecclésiastique, II, 186. Théodore Melitoniata, astro-

nome, I, 298. Théodore Metochita, philosophe, I, 310.

Théodore de Mopsueste , père de l'Eglise, 11, 193. Théodorus Prodromus, poète,

I, 244; romancier, I, 252. Voyez aussi Cyrus. Théodore de Rhaithu, écrivain

ecclesiastique, II, 211. Theodore Studite , biographe , 266 (3); écrivain ecclé-

siastique, 11, 216. Theodore de Tarse, père de l'Eglise , 11, 191.

Theodore Xanthopulus, écrivain ecclésiastique, II, 231. Théodore Abucara, philoso- Théodoret, grammairien, I,

254. Théodoret, historien ecclé-

siastique, I, 290; ses ouvrages de théologie, II, 201. Théodose le Petit, historien, Théophylacte Simocatta, épis-1, 285.

Théodose de Tripolis, mathématicien, I, 211.

Théodote, père de l'Eglise, II, 202. Théodotion, traducteur de

l'Ancien - Testament, II, 49 et 177. Théodulus, grammairien, I,

Théognis, poète gnomique, I,

Theomnaste, écrivain hippia-

trique, I, 314. Théon (Aelius), rhéteur, I, 185 Théon de Smyrne, mathéma-

ticien , 1, 210. Théophane de Byzance, his-

torien, I, 273. Théophane Céramée, écrivain ecclésiastique, 11, 223.

Théophane le Confesseur, historien, I, 266. Théophane Nonnus, médecin,

1,326. Théophile le comique, I, 45. Théophile, jurisconsulte, 1,

318 et 319. Théophile d'Alexandrie, père de l'Eglise, II, 192

Théophile Prôtospatharius , médecin, I, 325. Théophile (Saint-), père de

l'Eglise, II, 176. Théophraste, philosophe, I, 129;

mathématicien, I, 133; naturaliste, 1, 141; médecin, I , 142.

Théophylacte, archevêque de Tite, compagnon de voyage Bulgarie, auteur d'un ouvrage sur l'éducation d'un Tite, père de l'Eglise, II, 168. .

prince, I, 280; écrivain ecclésiastique, II, 221.

tolographe, I, 253; historien , I , 273 ; naturaliste , I, 312.

Théopompe, historien, I, 56, Théopompe, poète comique,

Théorianns, écrivain ecclésiastique, 11, 224.

Thessalus, médecin, I, 91. Thessalus de Tralles, médecin, II, 225.

Thespis, poète tragique, I, 34. Thomas (St.), prétendu évan-

géliste, 11, 172. Thomas de Charkal, réviseur de la version philoxénienne

du N. T., II, 120. Thomas Diplovatatius, histo-

rien, I, 34o. Thomas Magister, grammairien, I, 258.

Thucydide, historien, I, 35, 11, 433.

Tibère, rhéteur, I, 187. Timagène d'Alexandrie, historica, J, 153. Timée le Sophiste, grammai-

rien, I, 188. Timée de Locres, philosophe, 1, 72. Timon de Phlionte, sillogra-

phe, 1, 104 et 132. Timothée, compagnon de voyage de St.-Paul, II, 107. Timothée d'Alexandrie, père

de l'Eglisc, II, 192. Timothée, évrivain ecclésiastique, II, 209.

de St.-Paul, II, 108.

## 468 TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES.

Tragédie. Son origine, I, 34. | Xenayas, évêque d'Hiérapolis, Tribonien, jurisconsulte, 1, 317, 318, 319.

Triclinius (Demetrius), scholiaste, I, 254.

Trinité des Néo-Platoniciens, I, 203; origine de ce dogme

de l'Eglise, II, 174. Tryphiodore, poète, I, 242.

Tryphon, écrivain ecclésiastique, II, 181.

Typus, ordonnance ecclésiastique publiée par Constant II II, 212.

Tyrtée, poète lyrique, I, 20. Tzetzes. Voyez Jean et Isaac. U.

II, 120. Xénocléa, poétesse, I, 7. Xénocrate, médecin, I, 223. Xénocrate de Chalcédoine,

philosophe, I, 87. Xenophane de Colophon, poète didactique, 1, 28; sillographe, I, 31 et 103; philosophe, Ĭ, 72.

Xénophon, historien, I, 54; II, 43 : philosophe, I, 78. Xénophon d'Ephèse, romancier, I, 183. Xiphilin. Voyez Jean.

Xystus, philosophe, I, 193. Z. Zacharie le Scholastique, phi-

Ulfilas, évêque des Goths, II. Urbicius, tacticien, I, 214 (1).

Vettius Valens, astron., I, 211. Vestiaire. Explication de ce mot, I, 267 (1). Victor d'Antioche, père de l'Eglise, II, 197.

Vulgate, traduction latine de la Bible. Son histoire, II, 126.

X.

Xanthus, logographe, I, 51.

losophe, 1, 307; écrivain coclésiastique, II, 206. Zaleucus, législateur, I, 22. Zénobius, sophiste, I, 187.

Zénodote, sophiste, I, 187. Zénodote d'Ephèse, grammairien , I , 15 et 106. Zénon de Citium , philosophe ,

I, 130; médecin, I, 142. Zénon d'Elée, philosophe, I, 74 Zonaras. Voyez Jean Zonaras. Zopyre, médecin, I, 146. Zoroastre, poète philosophe,

I , 33. Zosime, historien, I, 260.

## ERRATA.

## TOME I.

Page 5, ligue 9, premir, mettez: premier. 'Ibid., note 1, effacez: Spartianus in Caracalla, chap. 4, et mettez: Jornaudes de rebus Geticis, cap. 4.

Page 63, seconde ligne des notes, mettez à la tête de la seconde note le n.º 2.

Page 66, avant-dernière ligne des notes, au lieu de langue romaine, mettez : langue romance.

Page 69, à la tête de la dernière note, mettez le n.º 3. Page 119, ligne 3 des notes : et mourut, lisez : et qui

mourut. Page 148, à la marginale, au lieu de Démembrement du Bas-Empire, mettez : Démembrement de leur Em-

Page 151, note 1, ligne 6, au lieu de Diss., mettez: Dist. Page 288, note 3, ligne 2, au lieu de Grubert, mettez:

Page 313, note 2, substituez le n.º 2 au n.º 1 qui s'y

Page 358, note 2, ligne 1, an lieu de Quiot, mettez :

Page 382, ligne 23, au lieu du n.º 3, mettez le n.º 1. Ibid., ligne 24, au lieu du n.º 4, mettez le n.º 2. Page 414, mettez à la tête de la première note le n.º 1.

# TOME II.

Page 89, ligne 3, après le mot: Suisses, mettez une virgule au lieu du point qui y est.

Page 97, ligne 12, au lieu de 1632, mettez : 1635.

Page 112, dans la note, ligne 3, au lieu de 1754, mettes: 1654.

Page 123, ligne 24 du texte, après le mot : l'autorité, doit être placée la conjonction et.

Page 127, ligne 2, au lieu du mot affermée, mettez : affermie.

Page 175, ligne 10, au lieu de la marginale défectueuse Paix, mettez : Paix de Nimègue.

Page 181, note 2, lignes 2 et 3, portent nombre, mettez: portent le nombre.

Page 247, note 3, mome, lisez : moment.

Ibid. ibid. minis, lisez : ministre.

Page 305, ligne 22, au lieu de 1616 et 1617, mettez :

Page 311, troisième note, mettez en tête n.º 3.

Page 402, ligne 6, au lieu de furemt, lisez furent.

Page 491, ligne 18, Moravie, mettez : Masovic,

181 1506405







